# En Éthiopie

on spécial etruire les

i a, respon-is troubles mandé que mprisonnés

apagne, où

ISTRES

1AND

red Mulley üscuter des ation dans

itries mili-

**Périodicité** 

e informel.

ion d'une

# du Derg a été assassi

de violence
ia capitale
du syndicat officiel. Le
enant Geenant G

Dibonti, le conselle de Conselle d'Ethiopie, M. Aden Chie et les eurocommunistes a compte tenu des manuel patrès à l'encontre de les les dirigeants soviétiques friotes de la province du les comptaient faire du soixantième de la révolution anniversaire de la révolution de la cours de

is la garde travailleurs s, la phase est ouverte sassinat de TANNIQUE ninistre de Jeudi 3 et les minis-it-allemand

ses homo-de Bonn f = retien: Proublique rnsingsent l harals. LA C.G.T.

CHANTIERS

ANDIE in CFDT onne des Dubigeonau cmdarman, la i de el general Succiliante de Considero

ent total section and control of the hamm



RAMEAU



# Le franc continue à s'affaiblir



Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

#### 1,60 F

Algerie, 1,30 BA; Marce, 1,80 dir.; Innisie, 1,30 m.; Allemagne, 1 DM; Antrocke, 11 sch.; Belgique, 13 fr.; Canada, 5 0,75; Danemark, 3,50 kr.; Espagne, 35 pes.; Erande-Bretagne, 20 br.; Brece, 20 dr.; Iran. 45 ris; Italie, 350 L.; Liban, 175 p.; Luxembuurg, 13 fr.; Nurregge, 3 kr.; Pays-Bas, 1,25 ft.; Perusell, 17 esc.; Sadde, 2,80 kr.; Soisse, 1 fr.; B.S.A., 65 cts; Youguslavie, 10 n. dic.

Tarif des abonnements page 17 5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS - CEDEX 19 C.C.P. 4297-23 Paris Télex Paris nº 550572 Tél.: 246-72-23

\*\*APP., Reuter, AP) le comptaient faire du soixantième de A Beyrouth, le PP. p. anniversaire de la révolution cliné, mercredi 2 novemb june grande fête, an cours de la communiqué toute des mouvement communiste interla Lufthansa détourné le mational célébreraient leurs métobre sur Mogadiccio. Le rites, M. Berlinguer a fait enment dirigé par M. George tendre dans ce concert une voix détournements d'avions interdit de tribune. M. Marchais, mêthode d'action en manifrendre en U.R.S.S. La cérémonie et qu'il continue à se que a la mémoire de Lénine et à la cux engagements solements foire de ses actuels successeurs contractés auprès de l'aura donc, une fois de plus, mis arabe et internationale en évidence les divergences entre souligné à ce propos que le Rremlin et ceux que l'on tants qui ont enfreint ceu appelle les eurocommunistes. mouvement en février 1874: Pourtant, les chefs des prinches exclus, le communique cipaux P.C. d'Occident, liés par nom de M. Wadih Haddad la nécessité d'adapter leur straduparavant des opérations tégie aux nécessités d'une société rieures du F.P.P. ét agric contractés d'adapter leur straduparavant des opérations tégie aux nécessités d'une société rieures du F.P.P. ét agric contractés d'adapter leur straduparavant des opérations tégie aux nécessités d'une société rieures du F.P.P. ét agric contractions des consuments des opérations tégie aux nécessités d'une société rieures du F.P.P. ét agric contractions de l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contractions de l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contractions de l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contractions de l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contractions de l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contractions de leur société d'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contraction de leur l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contraction de leur l'adapter leur société rieures du F.P.P. ét agric contraction de leur l'adapter leur société d'adapter leur so

auparavant des opération tégie aux nécessités d'une société rieures du FPLP, et auch capitaliste développée ne portent tenant de M. Habache. - Epas tous le même jugement sur

les résultats de l'expérience soviétique et les leçons à en tirer. HUIT MILLE RÉPONG Les Italiens furent des précurseurs : dès 1956 ils affirmaient AU QUESTIONNAIR qu'il ne suffisait pas de dénoncer SUR LES COLLECTIVE de contre de la personnalité » et des insuffisances de l'U.R.S.S. :

et des insuffisances de l'U.R.S.S.: une analyse marxiste devrait révoler ce qui dans le système même pur questions au convence a provoqué des abus.

M. Alain Bonnet (rad. 2. be and provoqué des abus.

M. Alain Bonnet (rad. 2. be and a présentant des doléances, and) a regrette que le par en faisant des suggestions, en de répondre avant le 3 be exprimant des désaccords, les l'abre au questionnaire se liens ont toujours pris soin de projets de réforme des cene pas employer un langage que tatés locales alors que l'as les Soviétiques ne penventéceuter. Les maires doit en le Le parti communiste français, tre à l'occasion de son le longteurs reconnu comme le

tre à l'occasion de son Mongtemps reconnu comme le qui se tiendra du l'compagnon exemplaire du P.C. 15 novembre.

M. Christian Bonnet solutique, fait maintenant des de l'interieur, a réponder, haut ce qui ini déplait dans la huit mille réponses reça: politique russe. M. Paul Laurent, character à la seance de Moscon. echantillon assez l'arger présent à la scance de Moscou, significatif des maires de la rappelé que son parti, tout en Il eut éré paradozal sa étant fidèle à son « devoir intergonvernement, qui rentinaliste », avait « des vues mestre le projet au Prindifférentes sur certaines quesavant la fin de la sesson rations », mais que, « depuis ton-une date posterioure at jours des liens fraternels existent vembre, étant donnée la entre le P.C.U.S. et le P.C.F. », ment commence capuis pier Communistes français et ita-

semaines c. a-t-il ajorit liens admettent qu'il y a des · lisme appliqué à l'Est. Ils s'en-GUCIE 1110 du modèle soviétique s'ils accè-Por les pister et por les dent au pouvoir. Mals ils ne découvez les viloges socialiste de ce modèle, ni les des monlegnes leurs grandes lignes de la politique des monlegnes leurs grandes lignes de la politique de la côte Carabe, se étrangère soviétique. M. Carrillo douvre mayos de la va plus loin dans la critique. 17 jours - 9.000 from Dans son ouvrage sur « l'euro-EXPLORATE communisme et l'Etat », il fait un tel tableau du système qu'on le poce de la Modere se demande s'il n'a res 16 place de la Modele se demande s'il n'a pas quelque 75008 Peris Tel 2600 doute sur le socialisme des dirireants actuels de l'U.R.S.S.

La querelle entre Moscou et ses amis de l'Ouest porte netamment sur le contenu de l'internationalisme. Il en avait été beaucoup question avant la conférence des P.C. européens à Berlin en juin 1975. Les Russes voulaient garder la formule « internationalisme prolétarien ». Ils se sont résolus à ne parler dans les documents officiels que de « solidarité internationaliste». Au fil des annecs, la première formule a pris au sens précis : elle indique que les détachements communistes dans le monde entier sont absolument fidèles à l'Etat qui, le premier, construisit le socialisme et dont les succès devraient rejaillir sur le mouvement tout entier. Elle marque dans les faits et en dépit des précautions de langage la pédominance de l'U.R.S.S.

Ceux qui refusent de parler d'internationalisme prolètarien ent une autre conception : l'internationalisme doit, selon eux, cesser d'être à sens unique. Il faut que PU.R.S.S. et les Etats socialistes adaptent leur politique aux intérêts de partis frères qui militent en terre capitaliste. Qu'ils cessent, par exemple, de faire Feloge d'un « gouvernement de droite » qui combat dans son pays le P.C. M. Berlinguer, qui coopère avec le gouvernement italien, n'a pas à se plaindre à cet égard de l'attitude des Soviétique ni, pour le moment, M. Carrillo. M. Marchais, en revanche, qui jusqu'à l'été croyait à l'union de la gauche, regrettait vivement les complaisances des Soviétiques ni, pour le moment,

giscardienne et gaulliste. (Lire nos informations page 4.)

# ses «bons offices» dans la question sahraouie

Le commandant Jalloud, « numéro deux » libyen, s'est entretent jeudi soir 3 novembre à l'Elysée, durant une heure vingt minutes avec le président Giscard d'Estaing. La discussion a porté sur la situation créée par l'enlèpement de deux nouveaux Français en Mauritanic et sur les initiatives prises par Paris pour obtenir la libération de ses ressortissants.

Le sort des prisonniers a été également évoqué au cours d'un entretien d'une heure que M. Bedjaout, ambassadeur d'Algérie en France, a eu jeudi après-midi avec M. Jacques Chirae, président du R.P.R. M. Bedjaout doit également s'entretenir ce vendredi avec M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.

A ALGER, le président Boumedienc a réuni jeudi un conseil des ministres extraordinaire portant sur « les dernlets développements au Sahara occidental ».

M. Claude Chayet, envoyé spécial du gouvernement français, qui a discuté jeudi durant qualre heures avec des dirigeants du Polisario. doit les rencontrer à nouveau ce vendredi. Dans une déclaration faite à Bruxelles, un responsable du Front a indiqué que son organisation souhaitail « dialoguer avec la France et n'a jamais refuse de contact | avec le gouvernement français ».

 A GENEVE. le Comité international de la Croix-Rouge, qui envisageait d'envoyer l'un de ses responsables à Alger, a annoucé le report de ce voyage à la demande du Croissant-Rouge algérien.

commandant Jalloud, qui ressemble qui consisterait à créer une confédélort à une tentative de médiation, ration machrébine. Celle-ci aurait le paraīt, à première vue, surprenante. Les relations entre la Libye et les parties concernées par le probleme que posent les otages détenus par le Front Polisario n'étant pas des meilleures, on pourrait se demander quelles sont les chances de succès du représentant personnel du colonel

Le président de la République libyenne n'hésitait pas récemment (le Monde daté 25-26 septembre) à comparer la politique de la France en 'Afrique aux - pratiques qui furent celles de Bonaparte, de Hitler et de Mussolini -. Il reprochait essentiellement à la France de soutenir les régimes réactionnaires et de vendre à l'Egypte des armes qui lui ont servi à attaquer la Libye l'été dernier.

Tripoli n'a pas pris à partie publiquement Alger, mais tous ceux qui ont eu l'occasion d'approcher colonel Kadhafi, ces demlères semaines, ont pu constater son amertume à l'égard de l'attitude du prési dent Boumediène. Ce demier avait préféré proposé sa médiation plutôt que de soutenir militairement la Libve face à l' « agression » égyptienne, conformément aux accords passés, à Hassi-Messaoud, le 28 décembre 1975.

Les divergences entre Alger et Tripoli sur l'avenir du Sahara occidental sont autrement plus profondes. Le colonel Kadhati a non seulement refusé de reconnaître le gouvernement provisoire de la République sahraouie démocratique (R.A.S.D.), mais a pris encore ses distances à l'égard du Front Polisario, dont la délégation à la fête de la révolution libvenne le 1st sentembre dernier n'avalt pas eu droit à la tribune d'honneur, où figuraient pourtant les représentants d'autres mouvements de libération nationale. Cet ostracisme s'explique : le colonel Kadhali. fervent unioniste, hostile à toute « balkanisation » dans le tiers-monde, ne veut pas favoriser l'Implantation d'un nouvel Etat indépendant au Sahara occidental, ce qui équivaudrait à ses yeux à une sorte de sécession. Son opposition à l'objectil du Front Polisario et, partant, rapprocher du Maroc — sans pour autant soutenir les thèses - annexionnistes - du roi Hassan II — tout en sur la société et sur la situation

double mérite d'intégrer le Sahara occidental, sous forme d'une entité

à définir, et d'associer toutes les

parties en conflit dans une entreprise

de coopération bénéfique pour tous

Paradoxalement, lout semble indiquer que ce sont précisément les divergences du colonel Kadhafi avec les divers protagonistes de • l'affaire des otages » qui l'autorisent à se présenter comme un interloculeur suffisamment - impartial -, mieux place que quiconque pour susciter un compromis. Disposant d'atouts dans les deux camps qui, pour des raisons différentes, tiennent à améliores leurs rapports avec la Libye, le leader-de la « révolution du 1ª septembre s'emploiera sans doute, au-delà de la libération des otages français, à ébaucher une solution au conflit du Sahara occidental.

ERIC ROULEAU.

(Lire la suite page 3.)

# La Libye proposerait Les mesures contre la hausse des prix rencontrent le scepticisme ou l'hostilité plus souvent que l'approbation

La C.G.T., la C.F.D.T., la FEN, préparent une grève nationale pour la fin du mois

Pour lutter contre la hausse des prix, le consell des ministres a pris des mesures qui ont été commentées à la télévision par M. Raymond Barre jeudi 3 novembre : blocage de certains prix (poulet, eaux minérales, pâtisserie, vins servis dans les débits de boissons). limitation de la marge commerciale sur le vean, réduction des droits de douane sur les commes et les agromes.

Les réactions des commerçants vont de la compréhension (grossistes et Centre national du commerce) à la réserve (chambres de commerce) et même à la franche hostilité ICID-UNATI de M. Nicoud, Fédération des associations commerciales).

Cette gradation semble liée à la nature des dispositions prises : la réorganisation du marché de Rungis et les importations accrues de fruits ne suscitent aucune opposition des

commercants, tandis que, à l'inverse, le blocage de prix et de marges ou l'ouverture prochaine de nouvelles grandes surfaces pour intensifier la concurrence provoquent de vives protestations, sans commune mesure cependant avec celles enregistrées naguere pour des décisions du même ordre.

Le scepticisme paraît toucher une partie de la majorité, puisque - la Nation -, quotidien du R.P.R., se déclare - sans illusions - sur l'effet des mesures prises et réclame - une autre poli-

La C.G.T., la C.F.D.T. et la FEN préparent des maintenant une action d'ampleur nationale lavec appel à la grèvel contre la - politique d'austérité - du gouvernement et du patronat. Cette riposte, qui se situe dans le prolongement de la journée de protestation du 24 mai, se situera entre le 20 et le 30 novembre.

# Pourquoi

Il aura fallu huit mois à sur la concurrence pour frei-

de la vie chère. C'est un virage politique proballement important que prend là le premier ministre, les com-merçants constituant, depuis des années, une clientèle électorale habituellement fidèle à la majonantuellement fidele à la majo-rité. Clientèle courtisée par un pouvoir qui n'a pas hésité à multiplier en sa faveur cadeaux fiscaux et dérogations aux règles communes : « loi Royer » de 1973 attenuant la concurrence en freinant la création des super-marchés : progresse de l'égalité riemant la creation des super-marchés: promesse de l'égalité fiscale avec les salariés, alors que les possibilités de fraude des uns et-les autres réstent fort iné-gales; allégement de la patente... L'amorce de cette politique de complaisance avait été marquée en 1970 par une démission passée

en 1970 par une démission pas alors inaperçue : pour protester contre l'interdiction faite par M. Marcellin, ministre de l'inté-

M. Barre pour se décider à engager le fer avec les commerçants, sur la disparition de la partie
accusés jeudi soir, en termes à
peine voilés, d'être responsables
de la vie chère.

C'entreprés pour treiner la hausse des prix, — en fait
vieillotte du petit commerce pour
abaisser les coûts de la distribution — avait démissionné de ses fonctions de directeur des prix au ministère de l'économie et des finances. Plus tard, fin 1973. M. Giscard d'Estaing, qui officiait Rue de Rivoli, s'était heur'é — déjà — avec M. Chirac, mi-nistre de l'agriculture, au sujet d'une grève de commerçants qui protestaient contre des mesures de taxation.

de faxation.

Ces rappels montrent assez ce qu'a coûté au pouvoir une clientele d'autant plus exigeante qu'elle se sentait menacée par l'évolution rapide des structures économiques sociales urbaines du pays, évolution qui faisait une place de plus en plus importante aux grands groupes capitalistes aux grands groupes capitalistes de la distribution, soutenus par

Si M. Barre prend maintenant le risque de contrarier une frac-tion sensible de sa majorité — en marchés, M. Fourcade, qui misait marchés qui seront encouragés

possible sur ce qu'ont accompli nos

volsins. Ainsi s'explique, semble-1-il,

qu'à la moindre difficulté rencontrée

se disent et s'écrivent choses

extravagantes. Si la République

fédérale devient de plus en plus

forte économiquement, si l'armée

allemande joue un rôle majeur dans

la défense, si l'influence politique

de Bonn s'accroît, devons-nous nous

en prendre aux Allemands, qui sui-

vent, tout compte fait, les voies qui

dans la région parisienne en particulier — on peut se poser la question de savoir pourquoi le premier ministre n'a pas agl ainsi beaucoup plus tôt. Politiquement, le risque n'eût pas été plus grand: économiquement, le résultat eût été hier meilleur été bien meilleur.

La première flambée des prix alimentaires remonte à janvier dernier. Elle avait été accueillie dans l'indifférence par les pouvoirs publics qui assuraient alors « qu'il fallatt laisser jouer librement le marché ». Comme si les lois du marché jouaient en France, comme en Allemagne cu aux Etats-Unis. En attendant la fin juin pour commence à aren fin juin pour commencer à pren-dre quelques mesures à l'encontre des grossistes (le Monde du 8 juin), M. Barre a couru le ris-que de réduire les chances de son plan. Ce risque, le premier minis-tre doit maintenant le percevoir plus clairement si l'on en juge par le ton moins assuré qu'à l'ha-bitude de son propos.

ALAIN YERNHOLES.

(Ltre la sutte page 37.)

# LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

# Connaître avant de juger

L'évasion d'un criminei de guerre par OLIVIER WORMSER (\*) et les tragiques événements qui se sont déroules en Allemagne, puis en Somalie, du fait de groupes terroristes, ont montré que le temps n'était pas encore venu où les affaires allemandes seralent appréciées en France sans passion.

Non pas que l'opinion française, dans son ensemble, n'ait pas pris parti pour les autorités fédérales dont le jugement et la fermeté ont dit ou écrit a pu toutefois laisser croire qu'il en allait autrement. Certains commentaires, auxquels les Allemands altachent peut-être trop d'importance, ont causé outre-Rhin un malaise, parce qu'il est dur d'être injustement traité, surtout lorsqu'on revient d'où l'Allemagne est revenue depuls 1945.

Les jugements cavaliers portés

politique en République fedérale s'expliquent par plusieurs facteurs.

petit nombre de bons germanistes. Notre goût, en matière politico-sociale, pour les généralisations et notre propension à transporter sur le plan extérieur nos polémiques nationales. Mals surtout certains souvenirs de 1914-1918, coux de la guerre de 1939-1945, et par dessus tout, bien entendu et très naturellement, ceux de l'occupation, font qu'une partie de l'opinion française ou bien entend ne rien savoir de l'Allemagne, ou bien est disposée à accueillir, sans examen, si on les lui sert à nouveau des clichés. Le rappel des crimes nazis trouve aussi une vaste audience.

de gêne

Le redressement de l'Allemagne

de l'Ouest depuis 1945 est évident.

Comme les limites de nos propres

réussites sont connues, il en découle

conduit bon nombre de nos comp

priotes à prétérer en savoir le molns

(°) Ambassadeur de France. Am-ssadeur à Bonn de 1974 à 1977.

La crise de la gauche

REIMS :

l'union est un combat

Lire page 9 le reportage

de Thierry PFISTER

Une certaine ignorance, à commencer par celle de la langue. Le

à nous-mêmes qui nous some laissé distancer? Pour que les relations franco - allemandes solent meilleures encore, if suffirait que la France reprenne, avec le chemin

leur cont ouvertes, ou, au contraire, de l'effort, celul du succès. En attendant, il faut voir les choses telles qu'elles sont (Lire la suite page 5.)

Un sentiment freudien

# AU JOUR LE JOUR La tarte à la crème M. Raymond Barre attaque

sur le front de la tarie à la crème. Les prix ne passeroni pas et la route de la brioche est coupée. Cette stratègie est habile.

Déià le fruit était cerné. Bientot, toute l'arrière-garde du dessert sera menacée. En meme temps, on harcèle le veau, le poulet, le poisson; on contient le vin d'appellation contrôlée. Demain, les avant-gardes du salami et du céleri rémoulade se rendront sans condition.

Un jour, enlin, il faudra bien s'attaquer au plat de résistance. La bataille sera dure. Mais si elle est gagnée, quelle victoire! Lors de ses repas secrets où, dit-on, elle prépare des stratégies souterraines, l'opposition n'aura plus rien à se mettre sous la dent.

ROBERT ESCARPIT.

# **AU FESTIVAL DE PARIS**

# La révolution récrite par Chris Marker

film, écrit Chris Marker au terme des quatre heures de projection du « Fond de l'air est rouge », bien que pour la plupart ils n'aient pas été consultés sur l'usage sans frontières, mais bien réelle, fait ici de leurs documents, sont les innombrables cameramen, preneurs de son, témoins et militants dont le travail s'appose sans cesse à celui des pouvoirs, qui nous voudraient sans mémoire. >

L'auteur, car il s'agit bien d'un film d'auteur — aucune préten-tion à l'objectivité, à la vérité faite cinéma — situe à la perfection l'originalité de son travail, ses limites, sa folle ambition. Des dizaines d'auteurs deviennent « un » auteur, des images et des sons du monde entier réordonnés

révolution est constamment bafouée, elle continue, tout un cinéma < aujourd'hui » redit le cocasse, le tragique, le rêve d'une humanité bien située dans le temps et dans l'espace.

L'ouverture, prélude à quotre grands mouvements du récit, sur la « Musica notturna delle strade di Madrid », de Luciano Berio, nous jette au visage le pari insensé de Chris Marker : l'histoire est devenue cinéma, la réalité a recopié le film, les monifestants d'aujourd'hui redoublent les mutins du « Cuirasse Potemkine » d'hier et d'avant-hier.

LOUIS MARCORELLES.

(Lire la suite page 32.)



Occident le pessimisme A des ères de crise, de tous côtés on se tourne vers les intellectuels, comme au temps des années 30, en quête de prophètes crépusculaires et de docteurs magiciens : réminiscences de l'avantguerre. La crise ronge les anciennes croyances et leur optimisme ethnocentrique, pour instalier à leur place le doute, ce « démon de toutes les décadences», selon Charles de Gaulle. Si l'on ne devalt retenir de ce nouveau « pessimisme lihéral chic » que deux symptômes, dans l'intelligentsia française, il faudrait citer la nouvelle philosophie et, fait nouveau, le changement de ligne intervenu dans le groupe Tel Quel, révélateur du passage des intellectuels de gauche français de la sinophilie militante à un nouvel atlantisme non moins déclaré. Ces deux microcosmes de l'intelligence européenne — dont les moindres éclats sont très commen-

tés à l'étranger, de Rome à New-York en passant par Berkeley, Londres ou Milan et Venise, où se tiendra bientôt la Biennale de la

D'autre part, un grand mouve-

ment renaissant de ses cendres pour les Droits de l'homme, très sensible denuis les accords d'Heisinki, souligné par la condamnation à Honolulu de la psychiatrie soviétique, et l'attribution du prix Nobel de la paix à Amnesty In-

Tel Quel

philosophes » sont connus, leur consolider leur hégémonie théolacano-maoisme défunt a été mille fois analysé, nous n'insisterons pas. Le groupe Tel Quel l'a moins été, bien qu'il ait contracté une alliance informelle avec les nouveaux Saints Pères. Tel Quel. c'est cette avant-garde qui terrorisa naguère les salons et les cafés littéraires au nom du matérialisme dialectione, ultra-révolutionnaire, puis communiste, enfin « maoiste ». Les temps changent. Aujourd'hui, Julia Kristeva et Philippe Sollers ont jeté le marxisme avec l'eau du bain, par-dessus les moulins, et l'ont relégué, parmi les curiosités historiques, entre la hache de bronze et le métier à tisser. Haro sur le dix-neuvième siècle!

Cela nous vaut, par un mouvement pendulaire très parisien, un panoramique à 180 degrés, Après la Chine, les Etats-Unis. On sentait, depuis quelques mois, le vent d'est se muer en vent d'ouest, 'a rupture, cette fois, est consommée publiquement. Nous ne nous en plaindrons pas forcément, puisque au sectarisme incorruptible a specédé un empirisme à visage humain, empreint d'une réapprosoudaine de tout le musée de la culture occidentale, et d'une ouverture à tous les granda courants de la modernité. Adieu, camarade Mallarmé, vive le nouveau camarade Céline! On peut lire dans Tel Quel, depuis quelques mois, des textes de Burroughs (1), d'Ashberry, de Gregory Corso ou de Bob Wilson, chose inconcevable il y a à peine quinze mois. La révolution artistique américaine, greffe somptueuse de l'art européen exilé à New-York, est ainsi diffusée, en France, dans les cercles qui rertalent les plus aveugles à son extrême richesse plurielle. Au premier rang de ces cercles anti-américains, il y avait, rappelons-le, le groupe Tel Quel, chapelle terrible entre toutes, Saint-Office et papesse des lettres françaises, comme la NRF. l'avait été dans le premier tiers du siècle.

On tremble tout de même un peu pour le théâtre de Wilson ou de Foreman, pour la peinture de Motherwell ou de Stella, de voir

(1) Burroughs, romancier améri-ain autaur du Festin nu : Ashberry cain autaur du Festin nu ; Ashbenry et Gregory Corso, poètes américains ; Bob. Wilson, dramaturge américain.

dissidence — s'inscrivent, pardelà leur originalité théorique. dans l'orbe de deux mouvements internationaux de grande ampleur, actuellement au sommet de leur offensive, même si le repli tactique du président Carter laisse présager une pause : Une attaque générale contre l'emprise du marxisme sur les petites bourgeoisies occidentales,

social-démocratie incluse :

ternational.

Côté parisien, les «nouveaux ces nouveaux conquistadores rique sur de bons sauvages aussi civilisés, et aussi en avance sur

nos vieilles provinces impériales.

€ Vous autres Américains, vous

avez des artistes », semble argumenter Soliers. « Nous n'en avons plus beaucoup, contrairement à l'idée recue. Mais nous sommes des penseurs, des théoriciens de première force. Laissez-nous pous penser, réfléchir votre aphasie créatrice. Associons-nous dans l'intérêt d'une Internationale transatlantique bien comprise. » Penser fait mal, écrivait Stendhal en tête d'un des chapitres du Rouge. Surtout lorsque la pensée est une variante du cannibalisme exogamique... Il est vrai que Tel Quel n'est plus tout à fait cette revue qui répandait la terreur dans les belies-lettres. Comme si sa boussole politique s'était affolée, elle donne son appui, par un arrimage in extremis, aux nouveaux philosophes. La rupture avec la Chine nécessiterait-elle. de nouvelles alliances parisiennes ? Cela n'empêche pas Philippe Sollers, dans des envolées proches des diatribes flamboyantes de Mairaux, au temps du RPF, s'il n'y avait la psychanalyse traversée, d'avoir des profondé « La question est de sapoir si nous allons devenir une colonie de l'Union soviétique, un peu plus privilègiée que les autres, ou si nous acceptons que les Etais-Unis nous reviennent dessus... Beau-bourg, avec ses viscères évidents et bleuis tournés vers le ciel, c'est

le retour du rejoulé... » Volla donc les signes de l'air du temps. Time compare, dans son numéro du 5 septembre, les thèses de la nouvelle philosophie à la politique nouvelle du président Carter. La New Republic, ce Nouvel Observateur libéral d'outre-Atlantique, propose à Bernard-Henry Lévy de devenir son prestigieux columnist. Les nouveaux philosophes, après avoir été le sujet de la Cover Story de Time, vont passer aux C.B.S. News, ce Network diffusé sur tant de chaînes de télévision américaines, après la R.A.I., avant d'alter écrire au Mexique, où la télévision les Invite pendant quinze jours, leur « Itinéraire de Paris à Acaptileo ».

Psychologie en miettes

Dans son livre sur la psychothérapie, le psychiatre allemand Schultz raconte sa rencontre avec Freud; if s'exprimait, observe-t-if, dans une langue classique et châtiée. La première question qu'il lui poss, lut : Vous ne croyez pas réellement que vous êtes capable de guérir? = En aucune façon, répon-dit Schultz, mais je pense, à la façon d'un jardinier, écarter les obstacles qui entravent la croiscas, nous nous entendrons >, ajouta Freud en souriant.

Vers la fin de sa vie, Ernest Schweninger, qui tut le mêdecin privé de Bismarck, s'écarte de la pratique médicale, du «vouloir sider», persuadé que celui qui aide le mieux est celui qui a renoncé à vouloir aidar. Georg Groddeck, son disciple, reconnaît avoir mis (ongtemps à comprendre son attitude. Dans

l'hommage qu'il lui rendit en 1930, il écrivait : « Ne rien vouloir (pour autrui), uniquement être prêt, être là, c'est la dernière chose et la plus grande que j'ale apprise de lui. »

A une jeune amie fraichement Inscrite en psychologie et qui s'inquiète de la qualité des cours qu'elle s'apprête à sulvre, je rappelle que la psychologie ne s'apprend pas sur les bancs de l'université, mais dans les mes-tings politiques, les eectes reli-gieuses, les lieux de pleisire et. qu'en outre, dans la conneis-sance de soi seule la descente Bux enfers nous ouvre la voie de l'apothéose.

Les Chinois aiment à dire que le plus court chemin qui mene à la découverte de soi passe

ROLAND JACCARD.

« Le capitalisme a m è ricain, écrit Julia Kristeva, est un sys-tème de récupération permanente, de replâtrage de crise, et je mets dans ces termes non pas une valeur péjorative, mais plu-tôt un sens de possibilité de sur-

vie des plus viables, » On se serait

fait lapider pour moins que ça, il y a à peine cinq ans, dans les

terre, ou aux séminaires de la rue d'Ulm. Les temps changent, ma dame. Léonardo Sciascia et Rudi Dutschke préfacent les éditions italienne et allemande de la Barbarie à visage humain. Le gau chisme n'est plus dans le gauchisme, le communisme est dans Rome. Gauchisme d'Etat ou gauchisme privé, le gauchisme n'est plus révolutionnaire. Il est allié avec l'Etat, comme au temps de Lassalle, en Allemagne, ou est couloirs de Vincennes ou de Nan- rentré dans ses foyers.

Changer de continent

Soulignons tout de même un aspect positif de ce nouvel atlantisme : la mise en lumière de ces diverses temporalités américaines, liées à la persistance des cultures hétérogènes qui constituent la singularité des Etats-Unis, un peu comme si les Américains n'avaient pas assimilé nos concepts d'histoire, d'un progrès linéaire tendant à l'unité et à l'écrasement des différences.

Sollers et Kristeva, sans le dire, renversent, paradoxalement la thèse de Tocqueville, qui voyait dans De la démocratie en Amérique, une marche inéluctable vers le niveliement et la grisaille de l'indifférencié. C'est désormais l'Europe qui assume ce néché de nihilisme, tout occupée qu'elle est à se déprendre des deux fléaux qui l'ont saignée, de ces deux corruptions totalitaires de la démocratie que sont le fascisme et le stalinisme

Il a faut changer de continent ». dit donc Julia Kristeva, Est-ce un dernier avatar dè cette inaptitude de l'intelligentsia française à se passer d'une mythologie politique, et exotique ? Souvenonsnous de Rimbaud qui, déjà, voulait fuir l'Europe des esclaves, l'Europe « aux anciens parapets ». Avant la guerre, c'était l'Union soviètique et l'Espagne pour les uns l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie pour d'autres. Après la guerre, le tiers-monde, l'U.R.S.S. toujours. Maintenant, après Cuba, la Chine ou l'Italie extrême. Après la Chine, les Etats-Unis. Un peu

**BOUCHARD** 

PÈRE & FILS

Depuis 1731

dont 68 hectares de-

premiers crus et

S Da CHATERA DE BOS

BOURGOGN

LAVIGNEE

Documentation L.M.

sur demande à Maison

BOUCHARD

PERE & FILS

au Château Boîte Postale 70

21202 BEAUNE CEDEX

Telex Bouchar 350 830 F

Tel (80) 22.14,41

80-Hectares

grands crus

comme la classe politique grecqu avait à une époque son parti « anglais », son parti « francais », son parti « russe » les intellectuels français, de droite ou de gauche, semblent perpépromise, un paradis politique et terrestre, qui serait le terme de leur errance et de leur exil.

Cinquante ans après Marcel Duchamp, Philippe Sollers traverse l'Atlantique. Peut-être, comme le soulignent Gregory Corso et Julia Kristeva, parce qu'il fait plutôt bon vivre, d'être dissident aux Etats-Unis, sauf si l'on est membre du parti communiste, ou l'un des Frères de Soledad. Le système entretient de nombreux ghettos, relativement confortables, quelquefois luxueux (fondations, universités, etc.), cloisonnés et communicants à la fois. Peut-être parce que l'intel-ligentsia française prend conscience du provincialisme parisien, et que l'orgueil d'être l'un des « derniers » penseurs-poètes de l'Occident, capable d'arpenter le champ des possibles mentaux de la Bible à Lacan en passant par Burroughs et Céline, ne saurait se satisfaire que d'espaces plus vastes, où le mythe de la Frontière persiste dans la culture, et souvent efficacement.

Notons cependant, pour conclure, que la théorie, comme à l'époque de Piaton, n'a pas la politesse des rois. Perpétuelle retardataire, elle court après cette prodigieuse mutation artistique et culturelle américaine, précisément à l'heure où celle-ci marque le pas et où certains pensent qu'elle est sur le point d'être embaumée dans l'histoire.

(\*) Normalien et agrégé de l'Uni-

RIRE

par FRANÇOIS-MARIE BANIER

A Paris qui rit, qui chante, qui ne danse pas ni ne pense, était là. La critique aussi avec ses grandes pompes et ses petites mines. Et pour sucrer tout ce monde, pour faire public. des amis, disséminés ici et là. Mais la salle était acquise : l'auteur catalogué « difficile » y donnait sa neuvième pièce énigmatique dont le titre ne l'était pas moins. D'emblée il vous plongeait dans un abime de perplexité dont vous ne pouviez décemment vous sortir : il n'y avait pas d'entracte. Si tous les metteurs en scène n'ont pas autant de génie qu'ils ne s'en prétent, s'ils n'ont pas tous un certain pouvoir sur les acteurs, ils ont mainmise sur le spectateur qui n'a aucune opportunité de s'en aller ; de plus, il lui a été inculqué que le silence, aujourd'hui, au théâtre comme dans bien d'autres arts - regardons la peinture, - est sinon une vertu, du moins l'expression de quelque chose de rare. D'abord. cela tient de la confidence, de la magie, du possible. C'est un monde, une nuit de silence, et pour peu qu'il soit bien encadré. de propos à double sens, ou à un seul, qui pourrait tout de même en avoir un autre, le « non-dit » prend une valeur qu'aucun mot. aucune forme, aucune couleur n'aurait su traduire. Le vide attire, attire, la salle était pleine,

Soirée : genre cérémonie secrète. Les tenues, pas comme autrefols où il y avalt du jaune, du bleu, des bijoux, des insignes. des perruques teintes, du baisemain ; non, là, du gris-noir, beaucoup de noir, un parterre de défunts. Messe basse chez l'ennemi. Pas d'éclats de voix, du chuchotement. Et encore.

On se faufile jusqu'à sa place. On sortait pour se faire voir, maintenant pour ne pas être vu mais pour avoir vu. Un de ces privilèges du snobisme : il fait croire qu'on pense, qu'on a pensé.

L'auteur est né à Prague. Pendant deux heures quarante, trente-deux fois cinq minutes, le temps de 45,8 œufs à la coque, si on les aime bien cuits, il les soumet au drame ou à la comédie, ce n'est pas précisé dans le pro-

U théâtre ce soir-là, le tout- parturiente du Maghreb dont mari, qui gagnait 1 290 F par mo au noir, a été assassiné vingt ar auparavant par un métallo su dois. Sa sœur vendait de l'héroin à Hambourg à la sortie du super-marché dans le seul but d racheter un peu de gazon à Iss les-Moulineaux pour y parque sa vieille 15 CV Citros aveus qui hébergeait trois enfants in

On est un peu perdu car ça p

Devant vous, dans la salle un femme sanglote. Ce n'est p tant qu'elle a été prise par la tion, il n'y en a pas, mais elle : revoit au chevet de sa mèr morte l'année passée. Pourque cette idée ? Il faut bien que que qu'un en ait.

Revenons à la scène. L'éclai rage est faible. Des gens von viennent, disent, une chaise o une chaussure à la main, qu « la Citroen aveugle de Robit qui a écrasé Fatima, cinq an sans le faire exprès sans pou autant ne pas le faire exprès, et on voit repartir à reculons côté cour ou côté jardin, on n sait plus, côté désert, pas d décor, « c'est plus ailusif », u jeune homme épuisé, une gueui d'ange et de brute à la fois reprenant : « La citroën aveugi de Robin, qui a écrasé Fatima cinq ans, sans le faire exprè sans pour autant ne pas le fain exprès... » Les répétitions, dans le texte, sont les seules reprises garanties du théâtre d'aujourd'hui. « Robin qui a écrasé Fatima... > Les spectateurs écrasés ne savent pas ce qu'ils suivent Enfin ils sont là. On ne le dirajamais assez. Engourdi, on discerne mai ces inanimés. Le fond de l'œil? Pas clair. Le temps ne passe pas. Tristes épaves qui ont franchi le sevil de la méiancolie, qui sombrent dans leurfauteuil. On dirait que cette torpeur qui les ensevelit leur sied. Un des papes de l'avant-garde n'a pas résisté, les paupières ont glissé, il aura des mains pour applaudir.

Si les spectateurs s'étaient vusdans cette brume, transformés en spectres, s'ils avaient ou prendre conscience de ce que signifiait leur présence, ils auraient versité, maître de conférences de gramme, de cet enter ou vous trouve la luce de se lever et littérature à l'Ecole polytechnique, devez voir et comprendre cette peut-être d'écrire pour le théaire.

Margarita (Constitution)

Property

4.5

And the second s

The state of the s

195

126 × 11 1 11 - 1

A State of the Sta

... (.... (1 e<sup>n</sup> بخوره المستحسيف سريران

1. 1. 5 15

3. M., .

A 5

. . 26

2.0**4.3** 67019

**ADOLESCENCE** ET SAINTETÉ

A pensée de la mort ne debilite pas ; elle stimule. Savoir que la mort peut être imminente, savourer la piénitude de l'Instant volage, vivre chaque jour comme s'il devait être le dernier, n'a rien de macabre : une telle disposition d'esprit est, au contraire, la source de notre énergie vitale, et le meilieur ramède contre

Cette mémoire de la mort, qui fonde l'enseignement des stoi-ciens, demande toutefois, pour être pleinement féconde, à être conjuguée avec l'élan vers la sainteté - une sainteté qui, estil besoin de le préciser ? n'est pes de l'ordre de la morale, mals de l'ordre de la transparence. - Fals reposer, Christ Dieu, fâme de ton serviteur avec les saints =, chante l'Eglise orthodoxe dans son office fundbra. C'est à cette prière que fait écho la phrase de Léon Bloy : - If n'y a qu'une tristesse. c'est de n'être pas des saints, »

La nostalgia de l'absolu n'est pas un article de catéchisme : elle ne s'apprend pas dans les livres, mais s'éprouve dans l'intimité du cœur. On ne peut fréquenter les adolescents de l'un et l'autre sexe sans être frappé par la faculté qu'ont les meilleurs d'entre eux d'échapper à la grossièreté de l'univers adulte dans lequel lis grandissent : en vérité, ce sont les pierres précieuses qui brillent entre les ordures, dont parle saint Jérôma. Aussi, ne nous faisons pas trop de souci pour eux. La luite en faveur des droits des entants, que nous commes presentement quelques-

par GABRIEL MATZNEFF

uns à mener, est certes néces saire; mais nous devons savoir qu'un adolescent exceptionnel, c'est-à-dire plus sensible, plus fin et plus intelligent que son entourage, ne paut d'aucune façon faire l'économie de la lutte contre ses proches, ni de l'expérience de la rébellion.

C'était à ces âmes rares, à ces fils de roi, que le Christ songezit lorsqu'il déclarait que nous aurions pour ennemis les gens de notre propre maison. Ce combat, si exaspérant qu'il soit, ne laisse pas d'être heureux, car il nous permet de prendre conscience de notre singularité. Un enfant supérieur qui vit parmi des gens ordinaires peut être conduit à rompre, su moins intérieurement, avec sa familie, car une telle rupture est le plus sûr vaccin contre la gangrène de la médiocrité et la voie aride mais princière qui mène à la possession de soi.

> Quelque chose d'archangélique

L'exigence stoiclenne de pureté est une exigence proprement adolescente. C'est à seize ans qu'on dévore Sénèque et Marc-Aurèle. Plus tard, les hommes sont moins capables d'une parellie intégrité et s'éloignent de cette religion attière qui, seton le mot de Vigny, ne

connaît qu'un seul sacrement :

le suicide. Dans un très bel article sur le film de Robert Bresson, le Diable probablement, Michel Marmin écrit du Jeune héros du film, Charles : « Une révolte le consume, mais la plus haute et la plus légitime des révoltes possibles... La révolte de Charles est une révolte par le haut, la révolte précisément de la supériorité en notre époque de nivellement par le bas. Et plutôt que de vivre au prix de compromissions dégradantes, Charles choisit de mourir . (1). Michel Marmin le note avec justesse, la démarche de Charles a quelque chose d'archangélique. Quoi qu'il doive rencontrer de l'autre côté du miroir, Dieu ou le néant, le garçon rebelle de Bresson est sauvé.

Je viens de recevoir la lettre d'une jeune femme de dix-neuf ans, qui fut jadis l'adolescente la plus captivante, la plus gè-niale, que j'ale connue, et qui aujourd'hui est rentrée dans le rang, s'est banalisée. Elle m'écrit : « Je crois décevoir celle que l'étais à quinze ans, qui révait d'expériences mystiques et vivait un amour fou. » Il est déjà bien qu'elle confesse cette déception. Tant d'adultes n'ont pas conscience de leur déchésnce ! Mais il aurait été préférable d'échapper à la dégradation. N'avons-nous vraiment pas d'autre issue que cette alternative formée par le suicide et la corruption ? Telle est la question que les plus généreux d'en-tre les adolescents se posent. et nous posent. La seule ques-tion sérieuse parmi toutes celles

(1) Eléments, nº 23.

Allemagne federale 

Cense

- Sacraci ⊊ Sacraci

\$ 100 miles | \$

resident

At Horse 🐞

Espagne

Hongrie

. 1-7-



OURIR

RANÇOIS-MARIE BANIER

c-là, le toutqui chante,
qui chante,
mari, qui gagnait 1200 p le
au noir, a été assassiné ni
au noir, a été assassiné ni
marun métal

auparavant par un mela dois. Sa sœur vendait de li

à Hambourg à la sorte.

racheter un peu de gazu : les-Moulineaux pour y ke 52 vieille 15 CV Citré 2

qui hébergeait trois enfant;

On est un peu perdu que s'arrête pas là.

Devant vous, dans la sa

femme sanglote Ce ne

tant qu'elle a été prise pe

tion, il n'y en a pas, mare

revolt au chevet de &

morte l'année passée

cette idée ? Il faut bien que

Revenons à la scène l' rage est faible. Des gar.

viennent, disent, une chi

une chaussure à la man

c la Citroën aveugle de qui a écrasé Fatima, cia

sans le faire exprès 2015

autant ne pas le faire en et on voit repartir à re

côté cour ou côté jardin,

sait plus, côté désert, R

decor, « c'est plus allust

jeune homme épuisé, une

d'ange et de brute à k

reprenant : « La citroen :

de Robin, qui a ecrase h

cinq ans, sans le faire

sans pour autant ne pas k

expres. » Les repétition,

le texte, sont les seules ;

garanties du théaur de

c'hui. « Robin qui a .

Faima... » Les spectatem

sés ne savent pas ce qu'ils s

jamais assez. Engourdi e cerne mal ces inanimes E

ont franchi le seuil de la:

colle, qui sombrent de fauteuil. On dirait co

torpeur qui les ensevelit

Un des papes de l'ava-n'a pas résisté, les paupé

glissé, il aura des mar

dre conscience de ce qui: falt leur présence, ils m

le suicide. Dans un tés à

article sur le 1,m de Ross Breagen, o D'able proposition

Michel Warmer Agent of Arthodology of the Charles o

revolte e consume, maiolar-mesone et la cua épone à toroller color est, la tem

de Cranet et les feitef

main a telata president

de de mas emercias de des

gue de mais emercias en En plutés que de les les affin De la maram la prolégation Chames des ablas de mains

We ched Mounting have designed to be a considered to the constant of the const

Le lucie de research de

The same of the control of the contr

Here is a martine and the control of the control of

a special and a

gresson of talks.

Si les spectateurs s'énie

le voix, du Enfin ils sont la On ne

a 52 place, de l'œil ? Pas clair, le

incre voir, ne passe pas. Tristes épa

applaudir.

à la coque, dans cette brume, trant

cults, at les on spectres, s'ils avaient pa

er où vous trouvé la force de se ke midre cette peut-ètre d'écure pour le b

qu'un en ait.

RIRE

npes et ses

MOT SUCRET

faire public.

ici-et là.

acquise : difficile » y

plèce énig-

e perplexité

décemment

avait pas

metteurs en

nt de g<u>eni</u>e

, s'ils n'ont

pouvoir sur

ainmise sur

1'a aucune

ier ; de plus, ie le silence.

tre comme

ts - regar-

est sinon

ce D'abord

dence, de la C'est un

silence, et

en encadré,

25, ou à un

t de même

⊄ non-dit >

aucun mot,

ne couleur

. Le vide

était pleine.

cérémonie

Das comme

t du jame,

es insignes,

. du baise-

-moir, beau-

miterre de

chez len-

pas être vu

on a pense.

nigue. Pen-

minutes, le

a comedie.

quarante.

e ne l'était

# LES CRISES AFRICAINES

Le sort des Français enlevés en Mauritanie

# M. Chayet a longuement rencontré deux dirigeants du Front Polisario

De notre correspondant

Alger. — M. Claude Chayet, emissaire du gouvernement fran-çais, chargé d'obtenir la libèra-tion des Français enlevés à Zouérate par le Front Polisario, a longuement rencontré, jeudi 3 no-vembre, deux dirigeants sahraouis.

vembre, deux dirigeants sahraouis.

Le diplomate a passé la plus grande partie de la journée avec M. Mouloud Belahouane, président du Croissant-Rouge algérien, qui l'a accompagné, à 18 h. 45, à la villa An Nasr (villa La Victoire), siège du Front Polisario à Alger. Il l'a présenté à M. Omar Hadrani, membre du comité exécutif du Front Polisario, et à M. Mohammed Salem Ould Salek, ministre de l'information de la République arabe sahraonie démocratique, puis s'est retiré.

Ce cérémonial peut avoir une signification dans la mesure où il souligne la différence entre le Front Polisario et l'Algérie, le rôle de cette dernière consistant principalement à metire en principalement à mettre en contact les négociateurs français et sahraouis. Au cours de l'entretien qui a duré trois heures et demie, un billet a été glissé aux dirigeants sahraouis, les informant de la déclaration que venait de faire l'ambassadeur d'URSS. à Dakar.

Le diplomate soviétique a précisé que a l'U.R.S.S. s'élèvera contre toute intervention étran-gère au Sahara ». Il a également souligné qu' « il n'est pas possible d'ignorer le Front Polisario dans la recherche de toute solution au

A l'issue de l'entretien, M. Chayet a fait la brève déclaration suivante: « Nous sommes convenus de nous rencontrer à nouveau

● Le général Ahmed Dlimi, chef de l'état-major particulier du roi Hassan II, est arrivé jeudi 3 novembre à Paris. On assure dans son entourage que ce séjour est de caractère « privé » et qu'il n'a aucun lien avec l'affaire du Sahara occidental.

● L'ambassadeur d'Algèrie en France. M. Mohamed Bedjaoui, a donné, jeudi soir 3 novembre, à Paris, une réception à l'occasion de la fête nationale algérienne. MM. Deniau, secrétaire matte au des la féte de la féte par de la féte p d'sat aux anaires ctrangeres, Stolèru, secrétaire d'Etat au-près du ministre du travall, Edgar Paure, Chirac, Marchais et Mitterrand assistaient, entre

demain. Nous sommes également convenus que chacun ferait les commentaires appropriés. Pour ma part, je n'en jerai aucun » M. Ould Salek a déclaré : « Nous avons procédé à un tour d'horison complet sur le conflit qui oppose le peuple sahraoui au Marco et à la Marritanie et cur les consé. le peuple sahraoui au Maroc et à la Mauritanie et sur les conséquences qui peuvent en découler, » Du côté algérien, on met l'accent sur les démonstrations de force en soulignant qu'elles sont disproportionnées par rapport à l'enjeu, « la libération de siz ou huit citoyens français », alors que l'envoi d'un message au président Boumediène, comme cela vient d'être fait, aurait pu avoir lieu des les mois de juillet ou d'août. On se demande à Alger si le déploiement de force que l'on qualifie ici de « provocation » a une résonance électoraliste ou si le gouvernement français n'exploite pas l'affaire des civils n'exploite pas l'affaire des civils disparus pour s'en prendre à l'Aigèrie. On se pose d'autant plus la question que l'Algérie a, officieusement il est vral, mais au plus haut niveau, assuré Paris que est resportissants cont vivante en

ses ressortissants sont vivants, en bonne santé et bien traités. Révolution africaine, hebdoma-daire du F.L.N., qui consacre quatre pleines pages à l'analyse de la «politique de la France giscardienne», note que le prési-dent français « est sans douite un des distagas la la la constituta de des distagas la la constituta de des distagas la la constituta de des dirigeants impérialistes à avoir fait le plus grand nombre de déclarations lénifiantes louant sa coopération avec le tiers-monde (...) mais aussi celui qui s'est fait une spécialité des agressions de destabilisation des jeunes régimes progressistes, particulièrement en Afrique »,

PAUL BALTA.

autres personnalités, à cette ré-ception pour laquelle M. Bedja-oul, qui avait pris la parole mercredi à l'ONU, était rentré spēcialement de New-York.

RECTIFICATIF. l'article sur la situation à Nouadancie sur la situation a Nouadhibou publie dans le Monde du
4 novembre il était dit par erreur : « Au début de la guerre
les soldats mauritaniens étaient
deux mille cinq cents ; maintenant ils sont environ mille sept
cents à Ces soldats sont en soit cents ». Ces soldats sont en fait « dix-sept mille ».

### LA LIBYE PROPOSERAIT SES < BONS OFFICES >

(Suite de la première page.) Après de longues années d'isola ment, fruit d'une politique de brutale intransigeance, le colonel Kadhafi a visiblement décidé d'adopter une nou velle ilgne de conduite destinée à réintroduire son pays sur la scène politique arabe et africaine. Partout pratique la politique dite de la main tendue. Au risque d'irriter les rebelles toubous, il offre de négocier, au-dessus de leur tête, le règlement du différend frontalier avec le Tchad. soudanzise. M. Sadek El Mahdi. à pactiser avec le régime du général Nemeiry, qu'il avait naguère tenté de renverser ; mieux, des tractations discrètes sont en cours en vue d'une normalisation entre Tripoli et Khartoum. Souhaitant de même une réconciliation avec l'Egypte, il a décidé d'enterrer la hache de guerre et envisage d'entreprendre une visite d' - amitié - au Caire. Son attitude conciliante à l'égard de la Tunisle s'est d'ores et déjà soldée par une reprise de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier économique.

Toujours au nom de la lutte contre l'impérialisme qui, à ses yeux, suscite les dissensions pour mieux dominer les pays du liers-monde, le colonei Kadhali se refuse à prendre parti dans les différends qui opposent des - peuples frères - en Afrique. C'est ainsi qu'il entretient des rapports il est vrai, plus ou moins amicaux - avec les parties en conflit dans la come de l'Afrique. Il se récuse aucune des thèses en présence tout en prêchant aux Ethiopiens, aux Erythréens et aux Somaliens de rechercher une « solution de com-

C'est dire l'importance que le président libyen attache à la mission entreprise par le commandant Jalloud. La réussite de celle-ci, première preuve tangible que la nouvelle politique de Tripoli est payante pourrait conduire au second objectif que se serait fixé le colonel Kadhafi : obtenir un consensus parmi ses pairs pour que le prochair mmet - arabe se llenne à Tripoli. Ce serait là, pour lui, une compensation appréciable à son exclusion. nauté dont il revait d'unifier les rangs sous son égide.

ERIC ROULEAU. pays. Une rencontre entre les mi-

### Angola

# Les militaires cubains resteront chez nous tout le temps nécessaire déclare au « Monde » le ministre des affaires étrangères

M. Georges Sangumba, « secrétaire aux affaires étrangères » de l'UNITA (Union pour l'indépendance totale de l'Angola), a affirmé, jeudi 3 novembre, à Paris, que son mouvement menait la guérilla dans dix des seize provinces de son pays. « La généralisation de notre lutte. a-t-ll souligné, a amené M. Neto (président de la République populaire d'Angola), La Havane et le Kremlin à renforcer de cinq mille hommes l'effectif militaire cubain, qui atteint désormais vingt-quatre mille hommes.

Lisbonne. — « Le gouvernement français parait manquer de franchise dans ses relations avec nous. Contrairement à ses engagements, il semble appuyer les groupes fantoches qui conspirent contre la République populaire de l'Angola » (R.P.A.), nous a déclaré M. Paulo Jorge, ministre angolais des affaires étrangères, au cours d'une interview qu'il nous a accordée lors d'un bref sénous a accordée lors d'un bref séjour à Lisbonne.

Soulignant l'intérêt qu'attache le M.P.L.A. à la diversification de le M.P.L.A. à la diversification de ses relations avec tous les pays, « indépendamment de leurs options idéologiques », M. Jorge nous à annoncé la prochaîne installation d'ambassadeurs angolais en Algérie, au Nigéria et en Egypte ainsi que dans plusieurs pays européens, dont la Yongoslavie, l'Italie et la Belgique.

lavie, l'Italie et la Belgique.

« En choisissant la voie socialiste, il n'a jamais été question pour nous de limiter nos rapports aux pays socialistes », ajoute
M. Jorge. Pour lui, les « liens
privilègiés » avec Cuba et l'Union
soviétique se justifient pour des
raisons à la fois historiques et
idéologiques: l'aide accordée par
ces deux vays « au moment de la ces deux pays « au moment de la lutte armée contre le régime fasciste portugais » et le « devoir internationaliste qui nous conduit également à apporter un soutien

Dans le cadre des efforts diplo-matiques pour se rapprocher de l'Europe, Luanda a amélioré ses

l'Europe, Luanda a amélioré ses relations avec le Portugal.
Le retard apporté par les autorités de Lisbonne à reconnaître le régime de Luanda, auquel s'ajoutait une campagne menée contre ce régime par quelques journaux portugais, avait provoqué, en effet, un net refroidissement des rapports entre les deux pays. Une rencontre entre les mi-

Il a réaffirmé la - détermination de l'UNITA à se battre tant que Cubains et Soviétiques (trois mille conseillers, selon lui) resteront en Angola -. Il a enfin assuré que M. Neto, lors de son dernier voyage en Union soviétique, avait « refusé de se défaire de trois mille soldats cubains qui devaient, à la demande du Kremlin, se joindre à l'Ethiopie pour se battre contre la Somalie ».

#### De notre correspondant

matériel et logistique aux peuples d'Afrique australe pour qu'ils puissent atteindre leurs objec-

puissent atteindre leurs objec-tifs ». Certains pays passent pour avoir imposé le départ des trou-pes cubaines comme condition préalable au renforcement de leurs relations avec le gouverne-ment de M. Agostinho Neto. A cet égard, M. Jorge se montre in-transigeant : « Les militaires cu-bains sont venus à la demande du M.P.L.A. quand notre pays était M.P.L.A. quand notre pays était envahi par les armées régulières du Zaïre et de l'Afrique du Sud. Ils resteront chez nous tout le temps qui nous sera nécessaire. temps qui nous sera necessaire.
D'ailleurs, au nom de quel droit, de quelle morale, les Etats-Unis et la France peuvent-ils s'insurger contre la présence en Angola des jorces cubaines alors que leurs gouvernements envoient, eux aussi, des troupes à l'étranger? » Après l'écrasement de la tenta-tive de coup d'Etat du 27 mai dernier ourdie par MM Nito

dernier ourdie par MM. Nito Alves et Jose van Dunen, anciens membres du comité central du M.P.L.A., « la situation s'est cla-rifiée, explique M. Jorge, L'unité autour de notre parti s'est renforcée, ce qui nous a permis d'accėlėrer notre processus rėvolu-

nistres des affaires étrangères du

Une commission angolaise doit

Amélioration des relations avec Lisbonne

choisis parmi ceux qui rem-plissent l'une des trois conditions sulvantes : être né en Angola, être de père ou de mère ango-lais, avoir rendu des « services éminents » à la R.P.A. D'autres projets sont en cours notamment éminents » à la R.P.A. D'autres projets sont en cours, notamment dans le domaine de la formation des cadres. « Nous sommes indépendants depuis à peine deux ans. Nous manquons d'expérience. Nous manquons de personnel qualifié. Il nous faudra aller plus vite pour diminuer l'écart qui nous sépare des pays déjà développés », admet M. Jorge.

L'Angola est-il prêt à recevoir des investissements venus de pays capitalistes?

Portugal afin de préparer le re-

tour dans l'ancienne colonie de quelques milliers de rapatries

des investissements venus de pays capitalistes?

a Notre objectif, précise le ministre, est la construction d'une société socialiste et entraîne, d'une part, la prise de conscience idéologique et politique de notre peuple, et, d'autre part, la transformation profonde des relations de production. Mais on n'en est pas encore là. Certains mécanismes propres à la structure capitaliste subsistent encore chez nous. Le problème des tnuestisnous. Le problème des investis-sements étrangers ne s'est pas encore posé, car nous restons, dans noire rapport avec l'exté-rieur, au stade de la coopération. rieir, au stade de la cooperation. Certes, notre option politique pré-suppose qu'un certain nombre de conditions accompagnent ce type d'investissements. Mais plusieurs formules peuvent être envisagées,

nistres des affaires étrangères du Portugal et de l'Angola, au mois de septembre 1976, au Cap-Vert, a permis de renouer le dialogue. En juin 1977, le président de la Republique portugaise a envoyé à Luanda un de ses conseillers chargé d'étudier avec le gouvernement local un plan de coopération économique et technique. Depuis, les contacts officiels se sont intensifiés. formules peupent être envisagées, par exemple la formation de sociétés mixies où la R.P.A. serait majoritaire. s

Récemment, le gouvernement a nationalisé 60 % du capital social de la compagnie Diamarg, importante société implantée près de la frontière zaîroise, ce qui correspondait à la partie du capital social appartenant à de nombreux petits: actionnaires.

JOSÉ REBELO.

# A TRAVERS LE MONDE

### L' U. G. T. T. SOUTIENDRAIT LA GRÈVE DES MINEURS DE PHOSPHATE

Tunisie

(De notre correspondant.)

Tunis. - Plusieurs mouvements de grève ont élé déclenches ces derniers jours en Tunisie avec, semble t-il. l'accord de la centrale syndicale

Le journal le Temps écrit que pour la première fois depuis l'indépendance, les quelque treize milie ouvriers travaillant dans les mines de Metlaoui, Redeyef, Oum - El - Arais, M'Dillah, Shib, Kalaa-Kasbaa et au terminus d'exportation des phosphates de Slax, ont cessé le travail le jeudi 3 novembre. Les mineurs demandent notamment la prime de salaire unique, la généralisation du treizième mois, la distribution des 20 % des bénéfices de la compagnie, la prime de logement, un mois de congés annuel, la majoration de la orime de nuit...

Le ministère de l'économie nationale considère cette grève comme - illégale » et estime que satisfaire ces revendications équivaudrait à augmenter de 30 % les salaires, ce qui est au-dessus des possibilités actuelles de la compagnie. Selon les autorités, cette grève n'est pas suivie par l'ensemble des mineurs.

D'autre part, les sept cents employés des compagnies pétrolières de distribution ont observé, le jeudi 3 novembre, une grève d'avertissement de vingt-quatre heures afin d'obtenir que les sociétés réservent 20 % de leurs bénéfices pour l'alimentation d'un fonds d'investissements et d'un fonds social. Le mouvement n'a pas eu de répercussions sur l'approvisionnement du pays en carburant - M. D.

• M. Medoune Fall, représentant du Sénégal à l'assemblée gé-nérale de l'ONU, a demandé à la France de « s'attacher à faire baisser la tension dans l'archipel des Comores et y favoriser l'ins-tauration d'un climat de paix et de compréhension entre les diverses fractions de la population».

Allemagne fédérale

 LA VISITE OFFICIELLE A BONN, jeudi 3 novembre, de M. Adolfo Suarez a permis au chanceller Schmidt de confirmer l'appul « sans réserve » que la République fédérale accorde à la cause du gouver-

nement de Madrid.

La perspective d'une adhésion de l'Espagne à l'OTAN aurait été évoquée par M. Suarez. On estime toujours à Bonn que la première condi-tion d'un progrès sur cette voie réside dans la consolida-tio des nouvelles structures démocratiqes de l'Espagne. — (Corresp.)

# Congo

• LE DEPARTEMENT DETAT LE DEPARTEMENT D'ETAT
a annonce, mercredi 2 novembre, la récuverture de l'ambassade des Etats - Unis à
Brazzaville, fermée depuis
1965 à la suite de la rupture
des relations diplomatiques
américano-congolaisés. Le rétablissement de ces relations
avait été décidé en juin dernier. — (A.F.P.)

# Espagne

LA BRANCEE MILITAIRE
DE LETA a revendiqué, jeudi
3 novembre, le meurtre d'un
sergent de la police municipale d'Irun, ainsi qu'un attentat à la bombe dans une
caserne de police de Vitoria, qui a fait trois blesses graves le 31 octobre. Selon un porteparole de l'ETA, l'organisation poursuivra sa campagne de « liquidation » des forces de l'ordre tant qu'elles n'auront pas êté remplacées par des corps de police basques. — (A.F.P.)

# Hongrie

■ LA COURONNE DE SAINT ETIENNE, symbole de l'unité hongroise depuis un millé-naire, sera rendue à la Hon-grie par l'administration amé-ricaine, annonce le New York Times du vendredi 4 novembre.

Toutefois aucune date précise n'a encore été fixée pour la restitution de ce joyau, gardé aux Etats-Unis depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
— (A.P., A.F.P.)

# Inde

L'ANCIEN PREMIER MINIS-TRE, MME GANDHI, a été légèrement blessée au visage, jeudi 3 novembre, lorsque sa voiture a été lapidée par des manifestants du Parti du peu-ple (au pouvoir à New-Delhi) et du parti communistepie (au pouvoir a New-Dein)
et du parti communistemarriste, dans l'Etat du Karnataka, au sud-ouest de l'Inde.
D'autre part, l'université
Nehru, l'une des deux universités de la capitale, a été fermée jusqu'à nouvel ordre jeudi,
en raison de l'agitation étudiante. — (A.F.P., Reuter.)

# Israët

 TRENTE MILLE PERSONNES ont manifesté, jeudi 3 no-vembre, à Tel-Aviv, contre la nouvelle politique économique du gouvernement, au quatrième jour des grèves organisées dans différents secteurs par la cen-trale s y n d i c a l e Histadrout. M. Begin a accusé, mercredi, cette centrale syndicale de « mener une campagne d'agitation bolchevique ». — (A.F.P.)

# Ouganda

• LES FORCES DE SECURITE ougandaises ont arrêté trois cent cinquante chrétiens, dont des dirigeants africains des communautés catholique et anglicane, révèle le Daily anglicane. reveue le Lemy Express, dans son numéro du 4 novembre. Selon le correspondant à Nairobi du quotidien britanni-que, la rafle a eu lieu à Ma-saka, au sud-ouest de Kam-

# Portugai

• DOUZE PERSONNES ont été arrêtées jeudi 3 novembre à Beja et transférées à Lisbonne pour des délits qui auraient été commis durant la campagne présidentielle de juin 1976. La

plupart sont des mlittants de l'U.D.P. (Union démocratique populaire, extreme gauche) accusés d'incidents au cours d'un meeting électoral du général Ramalho Eanes. — (A.F.P.)

# Uruguay

PLUSIEURS PARLEMENTAIRES VENEZUELIENS, en
particupiler MM. Gonzalo Barrios, président du Congrès;
Luis Beltran Prieto, Ramon
Velasquez et Falcon Briceno,
ont signé un manifeste pour
réclamer la libération de
M. Julio Castro, journaliste
uruguayen, qui a disparu de
son domicile, à Montevideo,
depuis le 1º août 1977. Agé
de soixante-huit ans, de santé
fragile, ancien collaborateur de
la revue libérale Marcha,
M. Julio Castro serait détenu
au secret par les autorités
militaires de son pays. Rappelant l'assassinat par la police
uruguayenne des parlementaires Gutierrez Ruiz et Zelmar Michelini, réfugiés à
Buenos-Aires, les signataires
demandent instamment au
gouvernement de Montevideo
de se prononcer clairement sur
le sort de M. Castro. le sort de M. Castro.

 LA COMMISSION INTERNA-TIONALE DES JURISTES va protester auprès du gouver-nement uruguayen contre les arrestations d'avocats qui exercent légitimement leur métier. Ces inculpations et incarcéra-tions ont pour effet de rendre impossible à un détenu pourimpossible a un derenu pour-sulvi pour ses opinions politi-ques de se « procurer les ser-vices d'un avocat expérimenté ». Il semble que l'intention des autorités uruguayennes soit d'évincer des tribunaux tous les avocats de la défense d'ules avocats de la défense civile, taissant la place à des militaires qui manquent de compé-tence, affirme la commission. — (AP.)

# Thailande

 DEUX TRAFIQUANTS DE DROGUE ONT ETE FUSIL-LES sans jugement, jeudi 3 novembre à Bangkok, sur ordre du Conseil révolution-

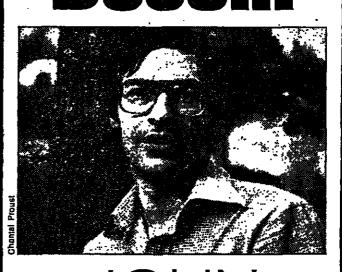

'L'apocalypse new yorkaise de Didier Decoin : un roman à la fois romanesque, réaliste, fabuleux et symbolique..." Jacqueline Piatier / Le Monde

"Un livre vivant et fort..." Robert Kanters / Le Figaro

"Un livre riche, ambitieux, nourri de mille détails saugrenus ou émouvants."François Nourissier/Le Point

"A lire toutes affaires cessantes!" Lucien Guissard / La Croix

ROMAN 324 pages 45 F

- <del>50</del> Section 1 可整体 1 一种 a :-a :--- -

ZNEFF

**舞到** 25523

Aug 18-2.

(55)

giy to 5

दुधक करण

50.00

us ଅଧିକ ୬ ଅଟେ ଓ ୬୯

37723

ASSET TO garet 10 Tagget S. C. g<u>ebl</u>e in Two Sec. 24. اد اورنو<del>د</del>ی ..... æ - 3.72.2 

August 1997

01 -0 3 F 128 12 , · . - · -4.5-50°

ورمین در <sub>در</sub>

### République **Sud-Africaine**

# LE GOUVERNEMENT MODIFIE LE CONTROLE D'IDENTITÉ

DES HOIRS

supprime les « pass » (livrets où sonts inscrits dans les moinfres détails l'identité et les activités des Africains), mais les remplace des Africains), mais les remplace par des « documents de voyage ». Le chef. Gatsha Buthelezi, premier ministre du Kwazulu, avait refusé de participer à estle rencontre, déclarant qu'il ne voulait pas cautionner des « changements de façade ».

Si la nouvelle mesure abrège les formelités administratives elle

formalités administratives, elle laisse intact le contrôle des mi-grations internes des Noirs sudgrations internes des Noirs sud-africains, migrations qu'elle limite toujours à certaines zones admi-nistratives. Les « documents de voyage » seront délivrés par les gouvernements des « homelands » (Bantoustans) à tous Noir de plus de seize ans souhaitant entrer dans les « zones blanches ». L'in-téressé devra, comme auparayant. dans les « zones blanches ». L'intéressé devra, comme auparavant,
attester qu'il possède déjà un emploi ou qu'il vient de signer un
contrat de travail et se faire enregistrer auprès des bureaux de
l'administration bantoue contrôlant les « townships » de la zone
blanche où il désire se rendre.
Saus cet euregistrement, le travailleur sera déclaré en situation

et seion Pretoria, les « documents de voyage » faciliteront la recher-che d'un travall, et leurs posses-seurs pourront se déplacer pins facilement dans les zones placées sous la responsabilité du bureau de l'administration bentone au

Les Noirs habitant déjà dans les « zones blanches » ne voient pas cette mesure d'un ceil favo-rable. Ils s'inquiètent de leur sort qui est de pus en plus lié aux dut est de plus en plus le aux Bantousians, dont la plupart ne reconnaissent pas l'existence. N'ayant que peu de liens avec ces tarritoires, ils désirent obtenir la nationalité sud-africaine et s'op-posent à la « balkanisation » de l'Afrique du Sud.

Pour que ces nouvelles dispo-sitions entrent en vigueur, le Parlement de chaque Bantoustan et ceiul du Cap devront les ente-riner. Les Bandoustans dont le Parlement n'aura pas adopté les nouvelles mesures continueront à tomber sous la réglementation des « pass ». « Ils seront à la traine », explique M. M.C. Botha, ministre de l'administration ban-toue, et leurs habitants devront subir « les ennuis » de l'ancien système.

CHRISTIANE CHOMBEAU.





**Vous cherchez un canapé** 

ou une tasse à thé à fleurs?

ROCHE-BOBOIS

éléments de rangement, une litho, un patchwork, coordonner des tissus, harmoniser des couleurs,

A Paris et en banlieue, Athis-Mons, 37 route de Fontainebleau - Bourg-la-Reine, 72 bd du Mal Joffre - Melun, 2 rue St-Etienne - St-Germain-en-Laye, 98 rue Léon

Désoyer - Versailles, 6 rue au Pain (pl. du Marché) et dans toutes les grandes villes de France.

### Union soviétique

LE SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE

# M. Santiago Carrillo estime que le communisme a besoin d'un « concile du genre Vatican II »

Le dirigeant du P.C. espagnol a abrégé son séjour à Moscou

n'a pu prononcer à Moscou l'allocution qu'il avait prépaa décidé d'abréger son séjour dans la capitale soviétique.

Dans une déclaration faite à la radio espagnole, il a dit que le communisme - svait soin d'un concile du genre Moscou. — Si les dirigeants soviétiques n'ent jamais mani-festé une sympathie particulière pour « l'eurocommunisme », lis accordent à ses partisans des trai-

tements savamment différenciés. Alors que M. Santiago Carrillo révolution russe, le jeudi 3 no-vembre, M. Enrico Berlinguer a été reçu le même jour par M. Breinev. La veille, pourtant, le secrétaire du P.C.I. avait prononcé une allocution très claire qui avait été sèchement accueil-lle par une assistance pourtant plus habituée à applaudir qu'à

préparé, M. Carrillo ne se propo-sait pas de dire autre chose que aon conegue tanen? Il vonati indiquer que la révolution d'Oc-tobre constitue le patrimoine de toutes les forces progressistes, que les communistes espagnois célè-brent cet événement, et il enten-

Le dirigeant communiste espa-gnol n'exclut pas qu'une discus-

## L'entretien **Breinev-Berlinguer**

Les égards auxquels a eu droit M. Berlingner contrastent singullèrement avec le traitement 
infligé à M. Carrillo. Dans un 
pays où rien n'est laissé au 
hasard, il n'est pas sans signification que M. Berlinguer sit été 
accueilli à l'aéroport par M. Michael Souslov, véritable numéro 
deux de la hiérarchie soviétique, 
alors que M. Carrillo devait « se deux de la hierarchie soviétique, alors que M. Carrillo devait « se contenter » d'un simple membre du comité central. De plus, M. Berlinguer était le premier sur la liste des orateurs représentant les P.C. occidentaux. MM. Souslov. Ponomarev, secrétaire du comité central, responsable des relations avec les partis communistes out ne sont pas au

communistes et ouvriers, en res-pectant les principes de l'égalité, de l'indépendance, de la non-ingérence dans les afjaires inté-rieures ». Le secrétaire général du P.C.I. devait encore indiquer que

sans préciser s'ils avaient soulevé l'« humeur » de Carrillo.

L'entrevue Brejney - Berlinguer

rope occidentale (P.C.I., P.C.F. et P.C.E.), qui ont entame un début

de concertation. Peut-être cher-chent-ils, sinon une médiation du P.C.I. — que M. Carrillo a refusée

sion ait eu lieu au sein de la direction du P.C.U.S. entrainant un changement d'attitude à son égard. Il a précisé qu'aucun mem-bre de la délégation espagnole — qui comprend aussi la présidente bre-de la dèlégation espagnole—
qui comprend aussi la présidente
du P.C.E., Mme Dolores l'arruri
— ne prendra l'. parole dans les
meetings d'usines qui vont avoir
ileu à Mossou et en province jusqu'au 7 novembre (M. Carrillo
devait d'ailleurs regagner Madrid
ce vendredi matin). Le poète
espagnol Raphael Alberti, également membre de la délégation
du P.C.E., a annulé la lecture de
ses ceuvres qu'il devait faire
devant l'Union des écrivains
soviétiques.

Après l'affront qui lui a été infligé. M. Carrillo a vite sur-monté un moment de dépit et il a pris l'incident avec humour: Il n'est pas déshonorant de ne pas avoir été choisi pour parler ici, nous a-t-il déclaré, ce serait même plutôt une reconnaissance de notre position particulière. Je serais venu à Moscou même si

Au centre espaguol de Moscou, véritable antenne du P.C. espagnol en U.R.S.S. pendant le règne de Franco, M. Carrillo devait se montrer plus précis quant à ce reste » : « Les hommes, les dirigeants passent, l'Union soviétique et les partis demeurent, a-t-il dit. Rien ni personne ne nous jera rompre avec l'U.R.S.S., la révolution d'Octobre est notre propre révolution. Plus encore revolution à Octobre est notre propre \ révolution, plus encore que celle des Soviétiques car nous, nous avons opté pour elle depuis les pays capitalistes. C'est pour-quai nous sommes ici et nous res-terons aussi longtemps que nous en aurons la force »

ticipation des communistes aux gouvernements occidentaux. Il a déclaré qu'il n'avait en aucune desare qu'i riavait et acune discussion avec les dirigeants soviétiques pendant son séjour à Moscou et qu'il n'avait aucun intérêt à ce genre de discussion

communistes qui ne sont pas au pruvoir, et Blatov, assistant du secrétaire général du P.C. sovié-

Alors, samedi, venez nous voir. Nous

vous conseillerons pour choisir un meuble,

créer une ambiance. C'est noure métier.

# Italie

# maitre De nombreux attentats visent les cadres moyens de la démocratie chrétienne

De notre correspondant

comagaire de la D.C., ne soit tue au cours de l'explosion survenue dans ses locaux. Tout cela sans compter les « bombettes » de moindre importance que les jour-naux ne signalent plus qu'en quelques lignes.

### Susciter une poussée à droite

Comme chez Flat, ce ne sont pas de hauts dirigeants mais des cadres intermédiaires qui sont viséa, Bans doute pour inquiéter davantage la population, avec la-quelle ils sont directement en contact. La démocratic chrétienne souligne une autre coloridence. Commentant la différence d'attitude des Soviétiques à son égard et à l'égard de M. Berlinguer, le secrétaire général du P.C.E. a déclaré en souriant:

« M. Berlinguer n'a pas écrit récemment un livre sur l'Etat et les victimes sont des conseillers d'opposition dans des villes de gauche. En tirant à Rome, le 2 novembre, sur M. Publio Fiori, les Brigades rouges — on ceux qui se cachent sous cette appella-tion — n'ont pas choisi le plus réactionnaire des conseillers mu-nicipaux, au contraire. Ce jeune avocat, issu de l'Action catholique, est l'un des plus ardents partisen, du renouvellement de son parti, « La D.C. est en train de payer très cher la folie de quelques « Tupamaros », écrit Il Popolo, le

qui sont attaqués : le terrories mine la vie en commun et les institutions, il met en peru les avant

communiste en conclut que l'attaque contre la démocratie chrétienne est une attaque contre le système démocratique dans son

tiens ont eu, le jeudi 3 novembre, une réunion agitée. Nombre d'entre eux n'ont pas hésité à s'en prendre au ministre de l'inérieur et au président du conseil leur reprochant une certaine mollesse dans la lutte contre le terrorisme. Un parlementaire, qui s'exprimait au nom de cinquante de ses collègues, est allé jusqu'à réciamer des « lois spéciales », mais cette suggestion devait être abandonnée sous la pression des

protection. Le parti gouvernemen-tal compte en effet quatre cents conseillers régionaux, un millier la rançon fantastique de 20 mil-liards de lires?

### Grande-Bretagne

LE DISCOURS DU TRONE

# La dévolution de pouvoirs à l'Écosse et au pays de Galles fera l'objet de deux projets de loi séparés

probablement dernière ses sion nariementaire de la législature, s'est ouverte, jeudi 3 novembre, dans un climat issombri. La menace d'un conflit avec les mineurs qui remettrait en question la politique officielle des salaires, la greve perlée des ouvriers de plusieurs centrales électriques, qui impose à la population des coupures de courant très génantes, ont sensiblement atténné l'optimisme des milieux officiels.

La reine, qui ouvrait en grande pompe la session du Parlement, n'a pas paru sur les écrans de télévision et n'a pas été entendue à la radio, en raison d'un arrêt de travail, savamment prémédité, d'un groupe de techniciens de la B.B.C., qui voulaient donner un maximum de publicité à leurs revendications. Dans l'après-midi, une panne de courant a plongé le maximum de publicité à leurs revendications. Dans l'après-midi, une panne de courant a plongé le palais de Westminster dans l'obscurité au moment où le premier ministre prenaît la parole.

Dans son intervention aux Communes, qui currait le débat sur le discours du trône, M. Callaghan a dosé la prudence et la fermeté. A aucun moment, il n'a mentionné les mineurs, se limitant seulement à dénoncer ceux qui a cherchent à obtenir par la force des avantages auxquels les autres sont prêts à renoncer ». Le gouvernement n'est pas disposé à reculer dans la lutte contre l'inflation, toujours considérée comme la première priorité, a dit M. Callaghan, qui recherche la « coopération » et non l'affrontement avec le mouvement syndicai. Après avoir averti l'opinion qu'il faliait s'attendre à un a hiver de désorganisation » et d'agitation sociale, le premier ministre a déclaré que le gouvernement avait la responsabilité et la volonté de poursuivre sa politique anti-inflationniste.

L'influence des libéraux Mme Thatcher, leader de l'oppo-sition conservatrice, a en beau leu d'ironiser en assurant que rien n'avait changé et que le pays en était toujours à s'éciairer aux chandelles.

handelles. Les nouvelles difficultés sociales sont une aubaine pour les conser-vateurs, qui soulignent que, mai-gré leurs liens avec les syndicats, les travaillistes sont, eux aussi, incapables d'éviter ou de régler les conflits sociaux d'envergure.

Malgré ces préoccupations, l'AnDe notre correspondant

gieterre officielle s'était, dans la matinée, offert une heure de spectacle bien réglé, avec l'ouver-ture solennelle et fastneuse du Parlement. Dans son discours-programme, préparé par M. Callaprogramme, préparé par M. Callaghan, la reine a annoncé que les Communes seront saisles incessamment de deux projets de loi séparés sur la dévolution de pouvoirs à l'Ecosse et au pays de Galles, alors que l'an dernier un texte unique sur ce sujet avait été mis en échec. Le gouvernement a maintenant bou espoir de faire adopter ces deux projets, en tout cas celui qui concerne l'Ecosse cas celui qui concerne l'Ecosse

afin d'éviter une nouvelle poussée du nationalisme écossais, préju-diciable aux travaillistes. La discussion des projets sur la dévolution doit absorber la plus grande partie du travail parlementaire et aura priorité sur le projet concernant les élections directes au Parlement européen. Sur ce point, et pour satisfaire

qué sa préférence pour le système de représentation proportionnelle, en rappelant que si le scrutin uninominal à un tour était maintenu, les élections européennes devisient être repoussées à 1979. Il a également rappelé que le mode de scrutin serait décidé par les Communes sans discipline de vote et que le gouvernement res-pecterait cette décision. L'influence des libéraux a ins-piré également diverses proposi-tions visant notamment à aider

les petits agriculteurs, à encou-rager la participation des tra-vailleurs à la vie des entreprises ainsi que la compétitivité indus-trielle.

Dans les couloirs des Communes, on discutait surtout de la date des prochaines élections. Appa-remment, M. Callaghan entretient systématiquement le doute sur ses Intentions, mais ses remarques en privé semblent indiquer ses préfé-rences pour l'automne 1978.

# Belgique

# Rentrée parlementaire sous le signe de la récession

De notre correspondant

Bruxelles. — La rentrée parle-mentaire a eu lieu jeudi 3 no-vembre, sous le signe de la crise économique. Après cinq mois d'existence du cabinet Tindemans. d'existence du cabinet Tindemans, le franc balge est solide, les augmentations de salaires restent modérées, mais dans tous les secteurs, c'est la récession ou au mieux, la stagnation. On peut penser qu'il y aura 300 000 chômeurs d'id à la fin de l'année, soit près de 10 % de la population active. Le ministre des finances, M. Geens, compte sur l'Europe: «Il existe, a-t-il dit, un espoir que progressivement une stratégie européenne soit développée pour briser la crise. Si nous parpenons briser la crise. Si nous parvenons à la mettre en œuvre, un premier pas important sera accompil sur la route de la relance écono-

la route as la relance econo-mique, s

Le ministre a insisté sur la nécessité de répéter à la popu-lation certaines vérités, « par exemple, que l'Etat ne peut dé-penser un franc qu'une seule jois, que chaque dépense, nouvelle signifie un effort fiscal nouveau, qu'il est indispensable de deman-der un effort à tous pour assaintr-

les finances. C'est seulement par la volonté des pouvoirs publics et de la population que la crise pourra être vaincue ». L'opposition libérale a trouvé un porte-parole particulièrement des la proposition de la particulièrement de

porte-parole particulerment vigoureux en la personne de M. Jean Gol, qui était secrétaire d'Etat dans le précédent cabinet Tindemans. Pour M. Gol, le premier ministre social-chrétien est prisonnier des socialistes : « On se demande si la coalition s'est trompés de premier ministre que il le demande si la coalition s'est trom-pée de premier ministre ou si le premier ministre s'est trompé de coalition. » On encore, à propos du manque de cohésion de la majo-rité: « D'habitude, l'arbitre siffle les joueurs, chez vous les joueurs sifflent l'arbitre. M. Tindemans, vous vous êtes résigné à dire: « Je les suis parce que je suis » leur chaf. » Cependant, la majorité gouver-nementale ne court aucun dannementale ne court ancun dan-ger : la coalition des sociaux-chrétiens, des socialistes, des francophones bruxellois du FDF. et des Flamands de la Volksunie dispose de 170 albem en 212 à la dispose de 170 albem en 212 à la dispose de 172 sièges sur 212 à la

PIERRE DE VOS.





en cuir sauvage

Chez Roche-Bobois, vous pouvez installer

votre maison de A à Z, que vous cherchiez des

un canapé ou un service à thé.



### italie

# ntats visent les cadres moye émocratie chrétienne

notre correspondant

qui sont attaqués : le terrore mine la vie en commun et institutions, il met en vert et conquêtes démocratiques, il et l'affrontement ouvert » quelques précise Si l'on La même inquiétude s'est me Suivi la dessein

sons qui puisque pouvoir dant de 5 locaux tune (à Furin le le 2 no-ses par herchait hier. Du

Hs! Le e, il s'en soit tue survenue ela sans es » de les jour-s qu'en

ne sont nais des ui sont inquieter avec lanent en uétienne linselliers illes de Gir ceax appellale jeune tholique 2277,5277,5

in parti guelgues apela. le mangas erie-

1 locust igne

าริ โดย ในบาน สนากราชากับ และเหล่านเกา

Selection of the select

ener a New T

# Agentical and the second of th

ie chrè-

) drone

# J TRONE sse et au pays de Galle

ts de loi séparés

Beldiane e parlementaire

# **EUROPE**

# RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

# Connaître avant de

(Suite de la première page.) Que voulaient Andreas Baader et ses amis en faisant enlever M. Schleyer?

Avant tout monnayer leur libé-La même inquiêtude s'est mante de la première page du président du paronat et faire perdre du même tidien communiste l'Unida de la comp la face au gouvernement fédéral ne se prétait pas à cet échange, l'amener à renoncer est, de toutes les grandes long avec le concours des puissances occidentales, pour revenir à un communiste en conclus de la violence serait sub-l'attaque contre la démocratique dans l'attaque contre la démocratique dans le système démocratique dans la défense contre la démocratique dans d'un capitalisme nécessairement sub-les ystème democratique dans la défense contre la démocratique dans d'un capitalisme nécessairement sausal la défense contre la polgnée des nihilistes pour tenter de mettre en place on ne sait trop quelle société prolétarienne. ration contre celle du président du

Les députés démocrates de tiens ont eu, le jeudi 3 novemb le coup a ecnous. Le coup a ecnous Le tiens ont eu, le jeudi 3 novemb lédérale est demeurée un « Etat de

tiens une cu, at jeuns a novemble fédérale est demeuree un - - - d'entre eux n'ont pas hésis droit ».

S'en prendre au ministre de la Sous prétexte de chercher s'en prendre au ministre de la comprendre » le mouvement tertérieur et au président du cong à « comprendre » le mouvement terleur reprochant une cent roriste, un procès a été fait à la mollesse dans la lutte contr. République fédérale : les libertés monesse dans la little conte: République fédérale : les libertes tertorisme. Un parlementair c fondamentales y seraient en danger ; s'exprimait au nom de cinque les nants y opprimeralent la classe de ses collègues, est allé just ouvrière ; le national-socialisme relèmais cette suggestion devait e verait la tête.

abandonnée sous la pression à Cu'en est-il ? Les pouvoirs de organes dirigeants du paril. l'Elat fédéral sont relativement limi-Les élus démocrates-chrèt, tés, notamment en mailère de police, cnt le sentiment de ne pas à Ce sont les Lander qui en sont prin-défendus. On ne voit pas car cipalement chargés, Les différents dant comment les forces Lander sont régis par des gouverne-l'ordre pourraient assurer à ment responsables devant des Assem-protection. Le parti gouverners blées liberaget à dura ce suffrage protection. Le parti gouvernant blées librement élues au suffrage tal compte en effet quatre et universel. Les grandes villes choisistal compte en eijet quaire et universel. Les grandes villes choisisconseillers régionaux, un mit sent leurs conseils municipaux. En
de conseillers provinciaux et allamagne de l'Ouest, la vie provinde soixante et un mille com ciale et locale est brillante, tant dans
lers municipaux. Sans parier le domaine universitaire que dans le
parlementaires et de leurs domaine universitaire que dans le
milles. N'2-t-on pas enleré e domaine artistique. L'activité éconosemaine le père d'un dép mique et administrative y est décendémocrate-chrécien en réclair tralisée, comme l'est le vie politique
la minçon fantastique de 20 relle-même. Le gouvernement fédéral
liants de lires ? est efficacement surveillé par les ROBERT SOLI deux Chambres. Le pouvoir central

et le Parlement lui-même sont contrôlés par la Cour constitutionnelle et, importante et très sérieuse, qui, n'étant pas concentrée dans la capitale, exprime les points de vue différents des populations du nord et du sud, protestantes et catholiques. La liberté de parole et celle de réunion

Quant à la radio et à la télévision, au Parlement. Mais comme Hitler, plusieurs chaînes et réseaux régio-naux diffusent des nouvelles abondantes, de sources diversifiées et,

naux diffusent des nouveiles abondantes, de sources diversifiées et somme loute, objectives.

Affilmer qu'il n'y a pas de liberté en rappelant que si les chaires et allemagne de l'Ouest est absurde. En rappelant que si les chaires pour étaines aux des nouveiles abondantes, de sources diversifiées et somme loute, objectives.

Affilmer qu'il n'y a pas de liberté en rappelant que si Altaqué, l'Etat liberté pour pouvoir ceux qui réclament la liberté pour pouvoir revitaient s'ure repousséré plus alsémant assessiner la liberté. Le source des doutes et des appréhensions. La vieille génération allemande disparaîtra pour qu'il e'assigne à lui-même certaines illement certaines illement. Ces quelques jeumes savent-lis quelles pourraient être les conséderants de pour prétendre que les libertés de la fablesse des partis extrémistes, et notamment du parti communiste, jadis interdit du parti communiste, in que le choyen allemand était conditionné par le système juridique, politique et est peu fait pour éclairer les élèves sur le passé. Quant à la responsabilité de ses gardiens. Le refus de Bonn de l'extrader ne proposante et de l'amérique du Sud.

L'évasion de Kappler met en cause la responsabilité de ses gardiens. Le refus de Bonn de l'extrader ne proposante et de voit sur proposante et de l'amérique du Sud.

L'évasion de Kappler met en cause la responsabilité de ses gardiens. Le refus de Bonn de l'extrader ne proposante et de voit sur proposante et de voit sur proposante et voit sur proposante et le voit de l'amérique du Sud.

L'évasion de Rapper de l'est pour éclairer que les étres sur le passé. L'allemagne est coupée en deux, que la responsabilité de ses gardiens. Le refus de Bonn de l'extrader ne proposante et voit et voit et de voit et de voit sur proposante et voit et voit et de voit HENRI PIETE autoritaire, ne veut pas que du bien à celle de l'Ouest. Le gouvernement fédéral est donc contraint de prendre des précautions. L'accès à la fonction publique est limité par les interdictions professionnelles. Vou-lues par les puissances occupantes et visant à l'origine les membres du parti nazi, elles servent aujourd'hui à donner à l'Etat fédérai et aux

**SAINT LAURENT** 

rive gauche

hommes

12 PLACE SAINT-SULPICE. PARIS 6°

de l'Est. L'électeur de l'Ouest, aussi longtemps qu'il aura sous les yeux l'Allemagne de l'Est, régie par un parti communiste orthodoxe, aussi longtemps qu'il constatera que d'autres Allemands risquent leur vie pour franchir le = mur =, aura d'excelle raisons de se détourner des partis

Y a-t-il dans le régime de la libre entreprise des éléments permettant d'expliquer le mouvement terroriste? La loi du marché prévaut en règle générale. Le capitalisme s'est épanoul. Les résultats obtenus jusqu'à une date récente, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du chômage, étalent brillants. C'était le « miracle allemand ». Toutes les classes de la société en ont bénéficié. Les réussites individuelles les plus spectaculaires sont tempérées par une fiscalité moderne. Les syndicats ouvriers, riches et puissants, ont cherché non pas à amener la chute de l'économie libérais, mais à en tirer pour leurs

membres le plus grand parti possible. Un Institut d'émission indépendant, des syndicats patronaux puissants et représentatifs font qu'aucune décision importante n'est prise sans qu'intervienne une concertation poussée et que vient renforcer - et compliquer au demeurant - l'excellente représentation des intérêts régionaux et locaux par les Länder et les villes. La population bénéficie d'un système sécurité sociale très complet et bien entré dans les mœurs, puisque les premières dispositions ont été prises par Bismarck. La - cogestion dans les mines et la sidérurgie, voulue par l'occupant anglais, va

s'étendre à d'autres branches d'acti-Il reste que l'Allemagne de l'Ouest, société industrielle par excellence, connaît les maux qu'entraîne parlout

ce type de développement . Le national-socialisme n'a valu à l'Allemagne que des malheurs : défaite, perte de millions d'hommes destruction des villes et avec elles du passé historique, ostracisme dû aux crimes commis dans les territoires occupés, amputation et division du Reich. Cependant, Hitler a été soutenu par tant de ses compatrioles et avec un fanatisme el total qu'il est exclu que tous les survi-vants alont abjurés. Dans les générations plus jeunes, il a quelques adeptes. Les ex-nazis ne parviennent

longtemps chef d'un mouvement politique en apparence sans impor-

minels de guerre. il est de notoriété que les criminels de guerre vivent en Allemagne de l'Ouest sans être inquiétés. Et s'ils viennent à l'être, la difficulté de réunir aujourd'hui les témoignages et une interprétation étroite du droit entrevent les poursuites. Les jugements rendus sont généralement indulgents, l'application des peines bienveillants. La vérité est que la

population ne souhaite pas la répreseion. Les vieux ont été partois complices ; les jeunes ne sentent pas leur responsabilité engagée par les actes de leurs parents. La plupart des Allemands voudraient qu'en 1977 on oublie. Il est vrai que certains hommes politiques allemands, et non des moindres s'expriment sur ce sujet avec courage et hauteur de vues. Bien entendu, l'opinion francaise s'intéresse au premier chef aux sables de crimes commis en France. Sait-on que les traités passés en 1954 avec Bonn par les Alliés interdispient à la justice allemande de se salsir d'affaires délà lugées par les tribunaux alliés ? Da 1954 à 1975, un criminal condamné par contumace en France se trouvait, par la combinaison de la règle de non-extradition des nationaux et des stipulations des accords de 1954, à l'abri de toute poursuite, s'il se trouvait sur le ter ritoire allemand. Le Bundestag a fini par ratifier la convention addition nella qui a mis fin à catte situation

paradoxale. Mais les poursuites on étó retardées et compromises. Enfin le film de Joachim Fest Hitler, une carrière paut-il être constdérè comme tendant à réhabiliter la nazisme ? 'Ceux qui ont vécu l'hitlérisme récondront nécativement. Mais pour les jeunes générations, à moins qu'elles aient bien appris ce qui est advenu entre 1933 et 1945, ce dont on peut douter, le film passe beaucoup trop vite sur les crimes nazis. lis ne sont pas omis certes, mais in film paut laisser l'impression qu'après tout Hitler était un homme politique très habile à provoquer l'hystérie collective au cours de manifes de masse spectaculaires, il aurait eu un grand tort, celul de faire la guerre et de la perdre. Ce film ne constitue

tout de même pas un élément déci-

sif du dossier.

Depuis 1945 une société authentiquement libérale et démocratique a établie en Allemagne de l'Ouest, tant dans le domaine politique que dans l'ordre économique. Il ne s'aoli pas d'une superstructure qui ceralt artificiellement plaquée sur la partie occidentale de l'Aliemagne. L'œuvri accomplie est réelle et d'autant plus remarquable que les traditions allemandes, d'origine, il est vrai, plus prussiennes et saxonnes que bava-

roises ménanes et hanséatiques étalent très différentes. Cette société démocratique et libédes libertés fondamentales et leur permet de contrôler l'action des autorités. Elle leur a donné un niveau tance et sans avenir, est parvenu à de vie élevé, une monnaie forte qui permet les voyages à l'étranger, chose excellente à tous égards. Les Allemands de l'Ouest, par leur comportement raisonnable, ont réussi à surmonter l'ostracisme dont ils se trouvaient francés. La société aflemande sans être, blen entendu, par-

faite compte permi les moins impar-La construire dans un cadre de liberté a été depuis 1945 l'objectif des Allemands lis l'ont à peu près atteint. Gèrer cette société et la parfaire, à supposer qu'elle solt perfactible est-ce un objectif suffisant ? Pour les plus exigeantes des âmes peut-être faudrait-il moins de matérialisme et davantage d'idéal. Mais comment définir d'autres objectifs ?

En soixante ans. l'Allemagne a subi le triple traumatisme de l'échec des Hohenzollern, de l'hittérisme et de la défaite. Il est difficile pour les Allemands de se reporter au passé. Sauf - dans - les - controverses avec l'Allemagne de l'Est, il leur est également difficile de se référer à la nation allemande La notion de patrie est obscurcie par la division du pays, même si, en R.F.A., la nécessité de la défense est admise par tous. Selon qu'ils sont nés dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne de l'Est, ou dans les territoires perdus, ou sur le sol de la République fédérale, les réactions des Allemands de l'Ouest ne sont pas et ne peuvent pas être les mēmes. La situation juridique et matérielle de Berlin, à la fois si logique et si étrange, ajoute à la perplexité. Depuis qu' a été lancée l'idée de l'Europe unie, idée que la République tédérale, à sa naissance a adoptée de grand cœur, qui a pu formuler en termes clairs commen concilier l'avènement de l'Europe politique et les aspirations à mettre

Edité par la SARL le Monde, Gérants :



séjour Océan Indien

ie spécialiste à votre disposition

3, rue Meyerbeer (Opéra)

neuf et qu'il ne s'éloignat pas du 10 jours à partir de F 2850° L'Allemagne de l'Ouest n'est cercircuit safari tainement pas un pava sans pro-· 10 jours bièmes Ces problèmes ne sont pas à partir de F 3850 • ceux qu'ont soulignés certaines philippiques touchant la facon dont nos voisins géreraient leurs affaires. Cette

OLIVIER WORMSER,

fin à la division de l'Allemagne?

cement - le miracle économique

et le libre leu des Institutions demo

cratiques étant considérés comme

acquis - reste difficile à définir

puisqu'il faudrait qu'il apportat du

mise au point s'imposait, au nom

de l'objectivité et de l'amitié franco-

C'est dire qu'un Idéal de rempla-





# le pays qui fête l'hiver!



• 1 semaine, 1/2 pension (sans transport) par pers. à partir de 510 F

-7 jours, pension complète (transp. compris) par pers. à partir de 960 F Office National Autrichien du Tourisme 12, rue Auber, 75009 Paris Nom:

La vie privée

les 10/14 ans, un regard neuf sur l'histoire

des hommes par Pierre Miguel

professeur à l'Université de Paris IV.

docteur ès lettres, agrégé d'histoire, lliustrations de P. Joubert, C. et D. Millet, P. Probat, J. Poirler. 250 - 1350 ! La Vie privée des Hommes «Au temps des chevallers et des châteaux forts...»

3 «Au temps des grandes

La Vie privee des Homms

«Au temps des guerres

1715 - 1785 !

en dentelles...»

1450 - 1550 ! La Vie privée des Hommes ce qu'en pense la presse :

 ... On découvre des ouvriers, bourgeois, artisans et paysans laissés d'habitude dans l'ombre au profit des "grands hommes célèbres". Chaque ouvrage offre des scènes vivantes et parfaitement documentées Le Monde de l'Education • Une remise en cause qu'on ne peut pas ignorer. Et un pari sur l'intelligence des enfants... et des parents, qui

L'Express devrait être gagnant. De véritables scènes prises sur le vlf qui, remarquablement commentées, donnent vie à ce grand livre-album qui passionnera bien des jeunes.

 On reste pantois, frappé de stupeur par ce travail parfait, admirablement soigné, séduisant pour le jeune lecteur comme pour l'aduite. C'est de la voltige !



Chaque volume relié 22,5 x 29 cm, illustré en couleurs comportant plus de 130 scènes reconstituées d'après des documents d'époque : 29 F.



Le Soir de Bruxelles La Vie privée des Hommes «Au temps des premières automobiles...»

Reproduction interdite de tous crit-cies, saul accord avec l'administration. Commission paritaire des journaux et publications : nº 57437.

1850! 🔊 La Vie privée des Hommes «Au temps des premiers 1975 chemins de fer...»



# Quand on veut garder longtemps un enregistrement, on ne peut pas prendre de risques...

Le temps menace vos enregistrements : demagnétisation, bandes qui se débobinent, mécanismes qui se coincent... Pour vous protéger contre ces risques, prenez les cassettes BASF

BASF: une sécurité magnétique BASF fabrique ses propres oxydes, les micronise et les couche sur la bande selon un procédé exclusif. La magnétisation est meilleure, plus tenace : moins de souffle maintenant, moins de souffle plus tard.

BASF: la Sécurité Mécanique
C'est un brevet BASF. Fini le pleurage, finies les bandes
qui s'entortillent ou se bloquent. Après vingt, cent, mille
bobinages et rembobinages, le défilement est toujours

**BASF: sécurité de conservation** La C-box est une exclusivité BASF. Quand vous l'achetez, la cassette BASF est déjà dans ce véritable petit coffre-fort qui année après année, la protégera contre ses pires ennemis, la poussière et l'humidité. Les C-box sont emboîtables et constituent le plus rationnel des systèmes de conservation.

Alors, si vous enregistrez n'importe quoi pour l'effacer juste après, prenez n'importe quelle cassette. Mais si vous enregistrez pour garder, et garder longtemps, choisissez BASF.



Nous avons inventé la bande magnétique... et nous continuons,

Vous pouvez gagner 20 francs. Pour cela, il vous suffit de joindre 3 emballages-carton entourant les cassettes BASF sous C-Box et de nous acresser le fout, avant le 31 janvier 1978, à CERCA BASF B.P. Nº 1 - 94500 CHAMPICNY.
Une dotation de 5000 chèques sera répartie, en priorité, aux coupons possèdant la bonne réponse à la question suivante : Quelle est la hauteur totale, en mm, de 12 C-Box assemblées, dans leur position normale d'utilisation ?

Si le quota était atteint avant le 31.1.1978. BASF oublierait une information dans Le Mo





# EUROPE

# Les prisonniers de « droit commun » réclament une véritable réforme pénitentiaire

Des mutineries de détenus de droit commun ont été réprimées dans plusieurs prisons espagnoles, notamment à Cadix, les mercredi 2 et jeudi 3 novembre. Il y a su des blessés légers et des dégâts matériels importants. Les prisonniers de droit commun réclament une amnistie. comme celle dont out récemment bénéficié les détenus

Madrid — e Les prisons espa-moles sont les derniers réduits du gnoles sont les derniers réduits du franquisme. » L'avocat madrilène qui fait ce commentaire était allé à Barcelone, au début d'octobre, avec pinsieurs autres collègues, pour attirer l'attention des autorités sur le sort des prisonniers de droit commun et aur le révolte qui secoue, depuis plusieurs mois, les prisons d'Espagne. L'avertissement avait été répété à Madrid au cours d'une conférence de presse.

La mutinerie qui s'est produite dans la nuit du semedi 29 au di-manche 30 octobre à la prison manche de Barcelone a confirmé
ces inquiétudes. Le bilan est aussi
lourd qu'en juillet, après la révolte
de la prison de Carabanchel à
Madrid. Cette fois la moitié des
cellules ont été détruites, dix détenus, deux policiers et deux gar-diens ont été blessés. Environ deux cents prisonniers ont dû être éva-

cués.

Les saccages, les grèves de la falm, les blessures volontaires au ventre, aux jambes, aux bras ou par ingestion de lames de rasoir et d'objets métalliques : ces diverses formes de protestation se sont multipliées depuis juillet dans les principaux établissements pénitentlaires d'Espagne. La loi d'amnistie adoptée le 14 octobre n'a fait qu'accentuer le désespoir dans les prisons : contrairement à l'attente des « droit commun », celleci n'intéresse en effet que les personnes condamnées pour délits politiques, et elle n'a concerné jusqu'à présent que cent vingtrois détenus, dont quatre-vingtrois objecteurs de conscience et seize militants de l'E.T.A.

Les « droit commun » — appelés aussi « prisonniers sociaux » en Espagne — estiment qu'ils out

Qu'y a-t-il de différent

dans ces nouvelles gentilhommières

31 GENTILHOMMIÈRES dans un parc de 4 ha 1/2 entouré de hants murs Modèle Delphine à partir de 606.000 F.

DEVIQ , 60, avenue Joffre - 60500 CHANTILLY - Tél. (15.4) 457,12.02

Venillez m'envoyer sans engagement, une documentation sur les GENTILHOMMIÈRES DU HARAS AU BOIS.

à CHANTILLY?

De notre correspondant

ils se sentent victimes, eux aussi d'une société et d'une législation qui ont été particulièrement répressives ces quarante dernières années. El est intolérable qu'une société où règne la spéculation, la fraude fiscale, la malversation et la dilapidation des fonds publics, qui se caractérise par les attentats à la santé publique, les évasions de capitaux, les faillites frauduleuses, l'exploitation du travail se permette d'enfermer penjrauduleuses, l'exploitation du l'avail se permette d'enjermer pendant des années, dans des conditions inhumaines, un récidiviste
qui a volé une moto, un homosexuel ou une jemme adultère.
Ainsi s'exprimait le 14 octobre le
comité d'avocats qui a pris la
défense des quelque dix mille
« droit commun » actuellement incervérés

derense des quedue de la marcarcérés.

La réforme pénitentiaire dècrètée au début de septembre prévoyait un certain adoucissement du régime des prisons : suppression de la censure sur le courrier et les journaux, permissions de sortie le dimanche, visites conjugales, réduction des peines de cachot. « En jait, dit M° José-Luis Galan, l'application de ces mesures est laissée à l'appréciation des directeurs de prison qui, eux, n'ont pas changé. La visite conjugale n'existe toujours pas. La censure sur les journaux s'est atténuée, mais elle subsiste. L'ouverture du courrier reste possible si le juge le permet. Les L'ouverture du courrier reste possible si le juge le permet. Les
permissions du dimanche n'intéressent que 1 % des prisonniers:
ceux qui sont au bout de leur
peine, ou bien les mouchards.
En février 1976, un Comité de
coordination des prisonniers en
lutte (COPEL) s'est créé à la
prison de Carabanchel. Au départ, le comité s'est contenté de
présenter des revendications portant uniquement sur le régime
pénitentiaire. Au fil des mois,
son langage s'est beaucoup politisé: dans les tracts qu'il fabrique
à l'aide d'imprimeries clandestines (les caractères sont taillés
dans des gommes à crayon), il
situe la position et le lutte des
prisonniers de droit commun dans
le cadre général de la société le cadre général de la société espagnole. Des COPEL se sont créés dans la plupart des prisons espagnoles. Ils sont appuyés par des associations de parents et

d'amis de prisonniers, par d avocats, par des partis d'extrêm gauche. Le 18 juillet, les mui de Carabanchel ne demandaie pas seulement «l'ammistie», «liberté», mais aussi la réfor du code pénal et l'abrogation ; la loi de danger social qui perm d'envoyer en prison ceux qui se d'envoyer en prison ceux qui so considèrés comme des « 23

Les COPEL protestent cont les brutalités des gardiens, l'a ploitation du travail des détent qui est payé 3000 pesetas p mois, soit 170 F, et sert à d'irmes comme Phillips, Adid: Reader's Digest, Iberia. Mais s'indignent aussi de la classification des prisonniers en tractégories, destinée à faire bénficier d'un régime moins sévè les plus « méritants » d'entre et Car cette division, disent-i car cette division, disent-finit par récompenser les pl servies et par pénallser ceur q se solidarisent avec leurs cam rades. « Elle aboutit à la dégradation des détenus. »

#### CHARLES VANHECKE

● ERRATUM. — « Le consiprovisoire, formé à égalité par d représentants de l'administration espagnole et des parlementain contrôlera l'objectivité et le fon-tionnement de la radio et de télégison d'Etat » et pap l'e ci talitation d'Etat, et nom l'ec jectif, comme il a été indiq par erreur dans le Monde c 28 octobre.

#### PUBLICATION JUDICIANE

Le Tribunal de Grande Instan de Paris (3º Chambre) a rendu, 4 décembre 1975, en pramier ressa

PAR CES MOTIFS

En conséquence, condamne cette deraiére à verser à ICEF et DALIO la somme de quinze mille francs (15 00) francs) à titre de dommages-intéréts: Condamne in Société SELECTRONS

Pour extrait : M. BRAQUET, avocat

extrait des minutes du secre-tariat-greffe du trib. De grande inst. de grenoble. Un jugt rendu le 22 mars 1977 par le trib, correct. de Grenoble a condamné SCHNEIDER Jean, 51 ans, architecte, dem. à Paris-16°, 18, rue Nungesser-et-Coll, à 10.000 P. d'amende pour

de Paris (3° Chambre) a rando,
de décembre 1975, en pramier ressa
le jugement suivant
Jean IOXI a demandé, le 20 ma
1948, un hrevet d'invention... sous
n° 1007581, pour « solution électa
lytique de chroma, procédé de pa
paration de cette solution et revét
ments éjectrolytiques qu'elle permu
d'obtenir a, puis, le 23 mars 1948...
second brevet, sous le n° 100772
concernant un « apparell perfectionn
pour le galvanoplastie au tampon».
La Société DALIO est... devant
régulièrement propriétaire du brev
1007591 et copropriétaire du brev
1007592 et de son addition...
Ces brevets sont venus à axpiratic
en mars 1968, à l'isaue de la dun
normale des hrevets...
ICXI et DALIO ont assigné la S
ciété SELECTEONS en contrefaço
des deux brevets dont s'agit.
Attendu que ces lettres (lettra,
adressées en 1967 per la Société SE
LECTEONS à ses agents européens
démontrent clairement que la Sociét
SELECTEONS a participé elle-mêm
et activament aux négociations néces
saires à l'introduction en France de
produits fabilqués par ses soins; que
par ailleurs, les documents de la caux:
tablissent que ceur-di constituent
une contrafaçon certaine des produits
visés aux brevets dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS mineres de leceve

1750年175日 1850年

# Vous vivez dans 40 m<sup>2</sup>, ou vous venez d'emménager dans un 5 pièces?

# ROCHE-BOBOIS

Chez Roche-Bobois vous rencontrerez des gens qui connaissent leur métier et qui sont là pour vous conseiller. Vous cherchez une idée de cadeau, vous

hésitez entre deux modèles de canapés, ou vous avez toute une ambiance à créer. Roche-Bobois est là. Venez samedi, vous en assurer vous-même.

A Paris, 10 à 18, rue de Lyon - 92-98, bd de Sébastopol - 197-207, bd St-Germain 52, avenue de la Grande Armée et dans toutes les grandes villes de France.



## **AUX NATIONS UNIES**

# commun » réclame La condamnation de la piraterie aérienne e pénitentiaire

ondont

. eux aussi législation rement ré-lernières

ble qu'une culation, la

ersation et

ids publics, les atten-

ie, les éva-es faillites ion du tra-

ermer pen-des condi-récidiviste

un homo-adultère, a

octobre le a pris la

dix mille ilement in-

unbre pré-vicissement SUPPIESle courrier dissions de

ites conju-peines de M° José-ion de ces à l'appré-

de prison

hangé. La te toujours

reste pos-ermet. Les

the vinte-

ut de teur couchards, o Comité de

Mniets en

eres

es lari.

Les COPEL protestent les brutalités des gardiere tion civile.

Les COPEL protestent les brutalités des gardiere tion civile.

ploitation du travail des te comments à la sécurité de l'aviaqui est payé 3000 pesses distinction civile.

Cuba a cependant refusé de l'aviafirmes comme Philips le s'associer à la résolution. Son mois, soit 170 P. et s'associer à la résolution. Son délègue, M. Alarcon de Quesada a rappelé que c personne n'a s'indignent aussi de la travelle que c personne n'a fugier d'un régime moits et quand, le 6 octobre 1976, un avion catégories, destinée à faire de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un régime moits de ligne cubain c a été saboté », ficier d'un r

● ERRATUM - \*Le provisoire, forme à égalile le représentants de l'adminut representants de l'adminut-espagnole et des parlement contrôlera l'objectivité et le-tionnement de la radio et télévision d'Etat », et non ; jectif », comma il a été mi par erreur dans le Monte 22 octobre

comme ambassaceur a Adout Creté à la la Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de M. Paul Mardia de Paris (3º Chembre) a in tim.

Le Tribunal de Grande in remplacement de M. Paul Mardia de M. Paul Mardi

Attendu que ces lettre acrestees en 1967 par la Soc LECTRONS à ses agents en demontrent plairement que hi LECTRONS à ses agents en demonstrat d'alternent qu'ai sylfectronne à participé de et activament aux négociations saires à l'introduction en Proprodu às fabriques par ses sur par ailleurs, les documents été etablissant que ceua-it car une minurençon certaine de pure minurençon certaine de particular des particulars de la company de la co Tires aux brevets dont il sup

PAR CES MOTES Statuant par jugement De noire correspondent

Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, en l'an et en Arabie Saoudite, a déclaré, jeudi

De noire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate, de retour au Caire après sa tournée diplo
Le président Sadate du la conférence de retour au Caire du la conférence de la conférence de la confé

En consequent aucoutte. De son cole, le ministre istaélien des affaires étrangères, contra l'en-re lors e M Moshé Dayan, a estimé, jeudi, qu'il y avait des a risques réels » de comme de quinte muit les guerre au Proche-Orient. Il n'a pas exclu que la conférence de conseque de conférence de conseque de la conférence de conseque de la conférence de l'estate de belliosseques sons qu'à un accord sur la fin de l'estate de belliosseques sons qu'à un accord sur la fin de à débattre. De son côté, le ministre israélien des affaires étrangères, l'état de belligérance sans que le fond du problème soit réglé. catégoriquement démenti, jeudi, les tnjormations circulant dans la capitale libanaise sur la formation en secret d'un gouvernement pales-tinien. A Paris, M. Ezzedine Kalak, porte-parole de l'O.L.P. à Paris, a déclaré, jeudi, qu' « il n'y avait pas anjourd'hui de décision officielle concernant la formation d'un gouvernement provisoire

des Palestiniens à la conférence de Genève. Conscients que la formation d'un tel gouvernement constituerait la conséquence logique de leur admission aux négociations de paix, les Palestiniens se sont préparés à cette éventualité depuis le début de l'été dernier (le Monde du 13 juillet). dans 40 m; 'emménaget

est ratifiée

d'amis de prisonniers | New-York (Nations unies) avocate, par des partis d'en (AFP.). — L'assemblée de l'ONU gauche. Le 18 juillet, les partis d'en a ratifié, jeudi 3 novembre, sans de Carabanchel ne demant vote, la résolution de la commisses seniement a l'amissi sion politique spéciale condament l'entre à mais aussi la cautres ingérences par la violence du code pénal et l'abrogat, dans la navigation civile aérienne. d'envoyer en prison ceur qui la résolution demande également considérés comme des dans la résolution demande également ciaux ». La résolution demande également à tous les Etats de ratifier et d'appliquer les conventions inter-nationales sur la répression des atteintes à la sécurité de l'avia-

CHARLES VANHER associations de pilotes de ligne

M. JEAN-CLAUDE GUISSET est nommé ambassadeur DANS LES ÉMIRATS ARABES UNIS

PUBLICATION JUDICIA tion de M Jean-Claude Guisset comme ambassadeur à Abou-Dhabi (Emirats arabes unis) en

Beyrouth - La constitution

d'un gouvernement palestinien en exil ne sera envisagée par l'OLP, que lorsqu'une formule acceptable pour la résistance aura été mise au point concernant l'invitation au point concernant l'invitation

des Palestiniens à la conférence

L'agitation qui est entretenue aujourd'hui antour de cette question est due à une « fuite » dont l'origine est Le Caire, qui a toujours insisté sur la nécessité de la formation rapide d'un tel gouvernement.

quels qu'en soient ses membres, représentatif de la centrale pales-

tinienne, qui pourrait renoncer à son exigence initiale de confier la présidence de ce gouvernement à l'un de ses principaux chefs.

M. Farouk Kaddomni.

A toutes fins utiles, des contacts semblent déjà avoir été pris avec des personnalités qui ne sont pas

particulièrement proches de l'O.L.P., dont M. Chawa, maire de Gaza, lié au roi Hussein de

(IFALPA) a déclaré que a son action protestataire est main-tenue en suspens ».

Enfin. M. Brock Adams, secré taire d'Etat américain aux transports, a affirmé, à Montréal, que les Etats-Unis pourraient agir unilatéralement pour prévenir les actes de piraterie aérienne si aucune action multilatérale n'était prise.

### Accord

entre Bonn et Madrid

Une taxe spéciale de 80 pence environ 6,80 francs) par passager sera prochainement perçue sur les passagers arrivant dans tous les aéroports du Royaume-Uni, a annoncé la reine Elisabeth dans son discours du trône. Cette taxe son discours du trone. Cette taxe est destinée à financer les mesu-res de sécurité supplémentaires prises dans les aéroports britan-niques. La « trésorerie » dépense actuellement environ 15 millions de livres par an pour assurer la sécurité des aéroports du Royaume-Uni

D'autre part, le chanceller Schmidt et M. Suarez, premier ministre espagnol, ont annoncé, jeudi 3 novembre, au cours d'une conférence de presse commune, que Bonn et Madrid se sont mis d'accord pour renforcer la sécurité sur les aéroports.

C'est, on s'en souvient, à l'aéro-port de Palma de Majorque qu'avaient embarqué en octoire dernier les responsables du détournement d'un avion de la Lufthansa. Bonn demanda alors que des agents de la Lufthansa soient autorisés à contrôler les passagers sur un certain nombre d'aéroports étrangers, notamment dans deux aéroports espagnols. Il semble que Madrid ait finalement

Bahrein a eu, jeudi 3 novembre, un entretten avec M. Barre, qui

**PROCHE-ORIENT** 

L'O.L.P. ne constituera

un gouvernement palestinien en exil

que si elle est invitée

à la conférence de Genève

De notre correspondant

A Beyrouth, un responsable de l'agence palestinienne Waja a

# Le premier ministre de Malte souligne le «contraste» entre les «actes généreux» de ses hôtes et l'attitude de Moscou

EN VISITE A PEKIN

Pékin (A.F.P., Reuter). — Le premier ministre de Malte, M. Dom Mintoff, en visite officielle en Chine, a critiqué Moscou, jeudi 3 novembre, à Pèkin, et provoqué ainsi le départ de l'ambassadeur de l'Union soviél'ambassadeir de l'Union sovié-tique et des représentants des pays du bloc de l'Est. de Mongol's et de Cuba, au cours d'un banquet offert en aon honneur C'est la première fois qu'un hôte officiel de la Chine suscite un sel geste des représentants du bloc de l'Est. Ce genre d'incident est, en revanche, couramment provoqué par les dirigeants chinois cux-mêmes.

« L'histoire de la nouvelle Médi-terranée, a déclaré M. Dom Mintorianes, a deciare M. Dom Mini-toli, retiendra le jait que l'Union soviétique, bien qu'elle ait beau-coup à gagner sur le plan mili-taire à travers les efforts, tentés par Malte toute seule pour bou-ter l'OTAN hors de son sol, reste distante envers Malte et a même alstante envers matte et a meme rejusé les échanges de produits commerciaux et d'informations les plus élémentaires avec elle, » C'est à ces mots que l'ambassa-deur de l'Union soviétique a quitté la salle.

Le premier ministre maltais a continué son allocution en soulicontinué son allocution en soulignant le « contraste frappant »
entre les « actes généreux » de la
Chine et l'attitude soviétique à
l'égard de Malte. Il a énuméré
les réalisations chinoises à Malte,
en particulier « plusteurs usines
fournissant un emploi à des milliers d'ouvriers maltais ».

M. Dom Mintoff, dont c'est la
troisième visite en Chine, avait

été accueilli à l'aéroport par le président Hua Kuo-leng et M. Li Hsien-nien, vice-premier minis-tre Celui-ci, lors du banquet, a félicité Malte d'avoir condamné la rivalité des super-pulssances en Méditerranée et d'avoir « exigé avec résolution le retrait de leurs forces militaires pour que les peuples des pays méditerranéens puissent véritablement devenir les maîtres chez eux ».

# M. CARTER POURRAIT LIMITER

Washington (A.F.P.) - Le pré-

SON PROCHAIN VOYAGE

Washington (A.F.P.) — Le pré-sident Carter n'2 toujours pas décidé s'il allait accomplir la tournée dans neul pays d'Amé-rique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, qui devait avoir lieu entre le 22 novembre et le 2 dé-cembre. Le porte-parole de la Maison Blanche, M. Powell, a confirmé que des modifications confirmé que des modification étalent à l'étude et qu'aucune décision n'avaient encore été prise. L'une des options consiste à ajourner d'une semaine le départ et de commencer le voyage par Paris, le 29 ou le 30 novembre, dates auxquelles le président devait séjourner dans la président devait séjourner dans la capitale française selon le pro-gramme initial. Il se rendrait ensuite à Varsovie et à Bruxelles. Ce nouveau programme permettrait à M. Carter de rester plus longtemps à Washington pour faire adopter par le Congrès son



FLAMMARION

# les hommes à mieux se loger

nas la chimie, parmi les groupes de niveau international. nous ne sommes ni les plus grands, ni sans doute les plus ingénieux.

Le chiffre d'affaires annuel de DSM\* équivaut cependant à plus de 20 milliards de francs ce qui nous classe au lée rang de la chimie mondiale et parmi les 50 plus grandes entreprises européennes.

Bien que nous n'ayons pas la prétention de savoir tout faire (pas encore...), DSM s'est fixé pour objectif de faciliter la vie des hommes en les aidant à faire face à leurs besoins essentiels. tels que **se loger**.

Savez-vous, en effet, que DSM, à partir de pétrole et de gaz naturel, de sable, de chaux ou d'argile, produit de la chaleur, fabrique des matériaux de construction et des maisons, et aussi des peintmes, des céramiques, des isolants.

Savez-vous que DSM produit des matières plastiques et, à partir d'elles, des articles ménagers, des meubles, des équipements sanitaires... et beaucoup d'autres "objets" qui concernent Phabitation et la vie quotidienne

de l'homme.

Enfait, croyons-nous, nos progrès sont dus à notre expérience -75 ans d'ancienneté cette année et peut-être aussi à notre caractère hollandais. à qui l'on reconnaît ténacité et riqueur. Entreprise d'État

au dynamisme affirmé, nous faisons de notre mieux pour aider les hommes à vivre mieux.



sur le groupe DSM, le PO Box 65 Heerlen Holland est à votre disposition.

'DSM, d'était hier: Néderlandse Stattsmijnen, en néerlandais. Dutch State Mines, en anglais, Mines d'État néerlandaises, en français Aujourd'hui, DSM signifie "chimie" dans toute les langues du monde.

# tion au Sud à l'obstruction d'Is-LUCIEN GEORGE.

UN PROFESSEUR D'UNI-VERSITE SYRIEN, membre du parti Baas, le Dr Ben Abdel All, a été assassiné le mardi le novembre, à Alep, annonce l'agence syrienne de presse, qui rejette sur l'Irak la responsabilité de cet assassinat — (AFP)

Syrie

Jordanie, qui vient de passer plusieurs jours à Beyrouth. Parmi

les autres « candidats » possibles figurerait M. Walid Khalidi, pro-

l'esseur de sciences politiques à l'université de Cambridge, aux Etats-Unis. Son dernier passage dans la capitale libanaise remonte

Les mêmes considérations s'appliquent à la situation au Sud-Liban. Convaincus que leur dé-part du Sud-Liban fait partie du prix à payer pour se rendre à Genève, les dirigeants palesti-niens sont, dans ce domaine éga-lement, prêts à s'exécuter, mais seulement au moment opportun.

seulement au moment opportum.
Quant à la Syrie, elle considérerait que la présence palestinienne au Sud peut, dans un climat de tension, lui servir au moins de système d'alerte en cas d'invasion israélienne par la trouée qui, à travers cette région du Liban, mêne à Damas. On croit savoir que le but de la visite du président libanais. M. Sarkis.

du président libanais, M. Sarkis, samedi à Damas, est la publica-

tion d'une déclaration commune attribuant l'impasse de la situa-

au mois d'août.

remement.

Il convient cependant de muancer les démentis de source palestinienne. En effet, les chefs de la résistance, particulièrement M. Arafat, paraissent disposés, pour satisfaire les pays arabes désireux de débloquer la conférence de Genéve, à se montrer très souples sur la composition d'un tel gouvernement. Ils considèrent que si ce dernier est désigné par le comité exécutif ou le conseil central de l'OLP, il sera, quels qu'en solent ses membres, [

# LA VISITE A PARIS DE M. RENÉ LÉVESQUE

## M. Giscard d'Estaing : vous pouvez compter sur la « compréhension, la confiance et l'appui > de la France

Accueilli à l'Elysée ce jeudi novembre aux accents de Gentille Alouette, air populaire du Canada français, que jouait la musique de la Garde républicaine. M. René Lévesque a été l'hôte d'honneur d'un déjeuner auquel assistaient, autour du président de la République. l'ensemble des membres du gouvernement. Le premier ministre québécois a eu ensuite un tête-à-tête avec M. Giscard d'Estaing.

Dans son allocution, le président de la République a notamment déclaré :

« La venue du premier ministre du Québec en France est une réu-nion de famille (...). La France est la voisine, l'alliée ou l'amie de nombreux pays. Avec le Québec seul, ses rapports sont, au sens précis du terme. (raternels (...). precis du terme. (raterneis (...).

3 Nous mesurons ce que représente votre longue fidélité et (...)
nous savons ce qu'il a fallu
d'efforts, d'obstination et de courage à des générations de Québécois pour sauver tout seuls leur héritage français (...). Quor qu'il arrive, le Québec peut compter sur la sympathie fraternelle de la

3... Il peut y compter d'autant plus que nous le savons aux prises une fois de plus avec le problème de son destin. Longtemps, les Français du Canada ont consacré leur acharnement à survivre et à conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vaient et de ce qu'ils veu-lent. Ils sont un peuple et ils aspirent naturellement à en voir reconnaître la qualité et les prérogatives (...). Comment assurer la sauvegarde et l'affirmation de cette personnalité québécoise? Cette question est au centre de votre débat politique. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce iélai ne laisse pas la France indifférente. Mais il ne lui appartient pas d'y interventr. Ce ne serait conforme ni à votre volonté ni à votre dignité.

#### LA LÉGION D'HONNEUR DE M. LÉVESQUE

M. René Lévesque remettra-t-il an gouvernement d'Ottaws les busines de grand officier de la Légion d'honneur que lui a remis, jeudi, le président de la République?

Paris, on rappelle qu'aucun citoyen n'a le droit d'accepter une décoration ou un titre quell'autorisation du gouvernement l'autonisation de gouvernement itédéral ». On ajonte avec quelque malicé qu'aucune « personnalité publique » canadienne n'a enfreint jusqu'à présent cette règle, édictée pour éviter l'ennoblissement des Canadians

Lorsque des Canadiens sont pris de court à l'étranger et lécorés par surprise, l'usage veut qu'à leur retour ils remettent leur décoration aux autorités

**Vous installez une chambre** 

a Vous déterminerez pous-même sans ingérence les chemins de votre avenur vous en avez le droit et vous en avez la capacité. Ce que vous attendez de la France, je le sais pour avoit vécu parmi vous, c'est sa compréhension, sa confiance et son appui. Vous pouvez compter qu'ils ne vous manqueront pas le long de la route que vous déciderez de sutre.

» Aux Québécois, dont la téna-cité a réussi à faire du souvenir une réalité politique, à vous, monsieur le premier ministre, investi de la confiance de vos compatriotes, j'adresse, au nom du « vieux pays », ce message de conflance et de fraternité. »

### M. LÉVESQUE : des retrouvailles définitives.

Dans sa réponse improvisée, M. Lévesque a d'abord marqué son émotion d'avoir reçu des mains du président de la République les insignes de grand officier de la Légion d'honneur, puis il a déclaré : « Les retrouvailles de la France et du Québec sont définitioes. » Après avoir souligné que trois présidents de la République française et quatre, premiers ministres québécois les avalent scellées, M. Lévesque a retracé l'évolution du Québec et des relations franco-québécoises. Les assistants debout ont longuement applandi le chef du gouvernement québécois.

# Les premiers ministres français et québécois tiendront des réunions récuries.

Le premier ministre du Qué-bec, M. René Lévesque, termine ce vendredi 4 novembre sa vielte officielle en France. Après avoir déposé une gerbe à l'Arc de triomphe et s'être entretanu avec M. Peyrefitte, garde des sceaux, et avec M. de Guiringaud, ministre des affaires étrangères, il a offert un déjeuner en l'honneur de M. Raymond Barre.

Jeudi le premier ministre qué-bécois avait été reçu à déjeuner à l'Elysée et à diner au Quai d'Orsay. Énire-temps il avait eu un entretien avec M. Giscard d'Estaing puis avec M. Barre, entouré de plusieurs ministres. Les entretiens des deux pre-miers ministres comme les alio-cutions du diner ont surtout porté sur la coopération franco-qu coise dont M. Barre a déclaré : « Nous avons toujours veille à ce qu'elle ne s'enlise jamais dans l'habitude et la routine. Les deux premiers ministres ont notammen tdécidé de se réunir notammen tuecide de se reunir régulièrement, alternativement en France et au Québec. Cette déci-sion avait déjà été prise en 1967 (l'année de la visite du général de Gaulle au Québec), mais n'était

pas appliquée. M. Levesque a souligné les per-spectives ouvertes aux investis-sements français, notamment dans les secteurs du cuivre et de l'amiante. M. Barre a noté le déséquilibre constant, au détri-ment de la France, dans les éphance commandique autre la échanges commerciaux entre la France et l'Amérique du Nord en général. Il veut inciter les indus-triels français à s'intéresser devantage aux ressources du

Dans le domaine culturel trois sujets ont été abordés : la diffusion des livres, les échanges audio-visuels et l'Office franco-québécols de la jeunesse. Les deux parties ont exposé les difficultés qui font obstacle à la difficulté qui font des des ouvrages et des films de télévision d'origine française. Elles tiennent en grade partie, selon Paris, à la dispersion des distributeurs québécois face à la concentration de l'offre française. Le Prance souhaite notamment que le Québec invite ses principaux éditeurs à se grouper ou du moins à tenir a un langage commun », afin de facilter les échanges. La délégation québécoise a regretté les prix de vente trop élevés des livres français. Le problème est le même dans le secteur de la télévision, la difficulté du dialogue entre la France et le Québec tenant, là aussi, à la dispersion de la didiribution canadienne, la multiviliertion des réseaux de Dans le domaine culturel trois de la didtribution canadienne, la multiplication des réseaux de télédistribution par câbles faci-titant la pénétration des produc-

● « Vive le Québec libre ! ». — C'est sous ce titre que la revue trimestrielle Espoir, organe de l'institut Charles-de-Gaulle, parait pour son vinglième numéro (octobre 1977), Celui-ci est consacré à des analyses du comporte-ment du général de Gaulle à l'égard du Québec et tente de répondre à la question : « Une intuition ou une politique? » [Institut Charles de-Gaulle, 5, ru le Solférino, Paris (7º).]

la jeunesse qui permettra d'échanger chaque année mill cinq cnts junes Québécois et Français. Enfin, la França et le Québec ont décidé de poursuivre, en les élargissant, les échanges de fonctionnaires. Jusqu'à présent ceux-ci ont été limités aux stagiaires. Les deux parties sont convenues de les ouvrier aux personnels admi-nistratifs et techniques expéri-mentés, qui auraient ainsi un rôle de « participants opérationnels » à jouer au lieu de demeurer de simples « observateurs ».

M. Jean Charbonnel, ancien M. Jean Charbonnel, ancien ministre, président de la Fédération des républicains de progrès (gaullistes d'opposition), dans une déclaration publiée leudi, voit « une singulière ironie du destin » dans le fait que M. Giscard d'Estaing « reçoit solennellement M. René Lévesque, alors que, il y a dix ans, il s'était vivement

franco-québécoise de coopération culturelle essalera d'améliorer cette situation.

Les deux délégations se sont félicitées, en revanche, de la revalorisation de la dotation accordée à l'Office franco-québecois de la fédération des reproductions de la fédération de la fédération des reproductions de la fédération de la fédération des reproductions de la fédération de la pion de la receration des ren blicains indépendants, alors les sidée par M. Giscard d'Estan après le discours du général d' Gaulle au balcon de l'hôts d' ville de Montréal : les répuis cains indépendants regretale cains independants regretiale que la « forme » prise par l'a couragement donné aux Cam diens français fut « contraire l'un des principes » sur leque | général de Gaulle fondait : politique, « le refus de l'init vention dans les diflatres interessed des Etites ( le Mondait ) rieures des Etats » (le Monde d 19 août 1967). Le Times de Londres (indépa

dant), commentant la visite dant), commentant la visite de M. Lévesque, écrit que M. Girard d'Estaing a porte naturelle ment une grande attention a réactions des gaultistes dans est période pré-électorale, particularement du fait qu'il a été critique particularement des auxiliates que particulare propriés propriés propriés de la contraction de la contr par les gaullistes pour ne p avoir suffisamment promu l intérêts français à l'étranger ».

# L'irritation grandit à Ottawa

M. Lévesque en France semble engendrer un mécontentement grandissant à Ottawa. Au cours

grandissant à Ottawa Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire. M. Trudeau a relevé que si beaucoup de Français croyaient encore que le Québec était une colonie. c'était là pure ignorance de leur part et, a-t-il ajouté. « c'est à nous de redresser leur point de vue ».

Officiellement, Ottawa attend de recevoir un rapport détaillé de son ambassadeur. Mais, dans les milieux proches du gouvernement, on se montre en privé plus sévère à l'égard de l'attitude de la France. Le fait que M. Lévesque, citoyen canadien, ait reçu la Légion d'honneur, sans que le gouvernement de son pays en ait été informé à l'avance, a particulièrement déplu. cullèrement déphi.

cullèrement déplu.

Dans la presse écrite et parlée de langue anglaise, le voyage du premier ministre québécois est traité avec une discrétion... appuyée. Il était placé mercredi en troisième ou quatrième rang des sujets traités par les journaux télévisés et en page 12 d'un des quotidiens les plus importants du pays, le Globe and Mail de Toronto. Les journalistes potent ronto. Les journalistes notent qu'on est encore très loin de voir un Québec indépendant. Avant la visite, plusieurs journaux avaient publié des articles montrant que le gouvernement québécois avait particulièrement « courtisé » la presse étrangère, invitant des journalistes français « par dizaines » afin de donner au voyage de M. Lévesque une résonance qu'il n'aurait peut-être pas eue sans cet artifice. iblié des articles montrant ou

La presse francophone, en re-vanche, fait une très large part à la visite du premier ministre pro-vincial. La chaleur et l'ampleur de

Montréal. — La visite de l'accueil réservé à M. Lévesur l'accueil réservé à M. Lévesque sont notées partout avec satifaction. « Lévesque fait fureur Paris », titre le Journal « Montréal. La partie historique d discours qu'il a prononcé devailes membres de l'Assemblée nationale a elle aussi, été généralment appréciée Les clivages poi tiques apparaissent, en revanch dès qu'il s'agit du plaidoyer de premier ministre en faveur de

dès qu'il s'agit du plaidoyer de premier ministre en faveur c' l'indépendance et de sa critique du gouvernement fédéral.

Les éditoriaux du fournal de de l'opinio québécoise. Son d'irecteur M. Claude Ryan, éditorialiste trè respecté dans l'ensemble du Canada, s'apprête, dit-on, à brigue la succession de M. Robert Bourassa (l'ancien premier ministratur par M. Lévesque aux élections de novembre dernier) à tête du parti libéral du Québe M. Ryan reproche à M. Lévesque d'avoir outrepassé le mandat c ses électeurs en les enrôlant sot ses électeurs en les enrôlant sor sa bannière indépendantiste et e

sa banniere indépendantiste et e critiquant le gouvernement fédé ral à l'étranger.

Toutefois, c'est à la Franc qu'il a réservé ses flèches les plus acérées: « Avec un sens exqui de la formule, à la fois élégant et ambigué. M. Edgar Faure ses empressé d'offrit le concours di la France à ce maineureux peuple. québécois qui chercherait à si décoloniser. Avant de se lance dans une telle aventure, le gou-pernement français terait mieut de réviser sa propre politique intérieure en matière de mino-rités ethniques, et certaines politiques en matières étrangères qui ont gravement terni, ces dernières années, le prestige moral de la France »

ALAIN-MARIE CARRON.

# ou celle d'un petit diable?

de petite fille modèle

# ROCHE-BOBOIS

Chez Roche-Bobois, il y a toutes les chambres dont les parents révent pour leurs enfants, des chambres très simples, très pratiques et très astucieuses en bois naturel.

Et pour personnaliser ces chambres, on trouve aussi des tissus, des moquettes et des papiers peints clairs et gais, charmants et pas fragiles. Venez les découvrir samedi.

A Paris, 92-98, bd de Sébastopol - 10 à 18, rue de Lyon - 197-207, bd St-Germain 52, avenue de la Grande Armée et dans toutes les grandes villes de France.

# ASIE

# CORRESPONDANCE

# Une controverse sur le passé de deux exilés cambodgiens en France

A la suite de la publication de témoignages sur la répression ca Cambodge (le Monde des 7 et 8 septembre), nous avons publié une lettre d'un ingénieur cambodgien vivant en France, M. Chhuy Sok, qui accusait un des réjugiés cités dans l'article. M. Pin Yatay, d'avoir appartenu au COS, un a comtté spécial dont la mission était de réprimer par tous les moyens les patriotes » (le Monde du 25 octobre). M. Pin Yatay nous a adressé la mise au point suivante :

En tant que secrétaire général de l'Association des ingénieurs khmers pendant plusieurs an-nées, mes activités professionnelles étalent consacrées quasi nelles étalent consacrées quasi exclusivement à la défense des droits, et surtout à la sécurité des jeunes intellectuels, de ceux des ingénieurs en particulier, lesquels — l'on s'en doute — n'étalent pas toujours en bonne position vis-à-vis du pouvoir en place. Je n'ai jamais participé, de près ou de loin, au «COS» (?) ou à quelque organisme de cette nature, dont a fait état M. Chhuy Sok.

Toutefola j'al connu personnellement M. Chhuy Sok: ce dernier était l'un des chefs de service du ministère des travaux
publics, et travaillait sous ma
responsabilité directe. (...) Un
jour, j'ai appris que M. Chhuy
Sok s'était si bien débrouillé
quelque part qu'il obtint exceptionnellement une bourse du gouvernement Lon Nol pour effectuer un long stage à l'étranger,
et put ainsi quitter le pays en
pleine guerre, e nayant même les
possibilités d'emmener avec jui
sa nombreuse famille (...). sa nombreuse famille (...).

Je suis resté, quant à moi, dans

de la guerre, ensuite pendant plus de deux horribles années après la de deux horribles années après la prise du pouvoir par les Khmers rouges. J'ai, certes, mes convictions politiques, et j'ai attendu de bien voir sur place, avant de juger le pouvoir khmer rouge. Mais j'ai vu mourir sous més propres yeux, non seulement mes trois enfants, ma femme et les autres membres de ma famille mais également des milliers de mes compatriotes, dont mes amis, tels que les ingénieurs Seng Kang, tels que les ingénieurs Seng Rang. Hou Khiem, Han Thay pour ne citer que les anciens collègues et citer que les anciens collegues et amis propres de M. Chiuy Sok! Je n'al pas à en vouloir à ce dernier des souffrances que d'autres m'ont fait subir. Mais je ne comprends pas que de « grands patriotes » attardés, dont M. Chiuy Sok, qui sembient si certains de la « politique de clémence et de large grand nationale. certains de la « politique de cié-mence et de large union natio-naic » des Khmers rouges, trai-nent encore aujourd'hui leur ardeur « révolutionnaire » en France. Pourquoi se privent-ils si longtemps de tant de « bonheur » qui les attend ? Ils seront certai-nement an « paradis » une fois rentrés au Kampuchea « démo-cratique » i

mon pays pendant toute la duré

TAPIS D'ORIENT, MOQUETTES, PAPIERS PEINTS... ET LA BOUTIQUE MARIE CLAIRE.

# Shopping Décor les prix les plus bas

Si vous trouvez moins cher ailleurs. Shopping Décor vous offre la différence, et en plus 10% sur votre prochain achat.

Shopping décot le grand magasin de la décoration 5 magasins: Parly 2, Vélizy 2, Rosny 2, Belle Epine, Cergy 3 Fontaines.

# politique

# LA CRISE DE LA GAUCHE

# La convention nationale du P.S. devra arbitrer entre la direction du parti et le CERES

Lors de sa session du 8 octobre, le comité directeur du parti socia-liste avait mis en place une commission regroupant des membres de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charagée d'élaborer un rapport sur la investitures du P.S. nour les investitures du parti socianour s'experiment difficile et où nous contestion de toute notre contestion se les investitures du parti socianour s'experiment difficile et où nous contestion se contestion se les investigations de toute notre contestion se les investigations de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité du parti. Elle était charnel de la majorité et de la minorité du parti. Elle était charnel de la majorité du parti. Elle était charnel de la minorité du parti. Elle était charnel de la minorité du parti. Elle était charnel de la minorité du parti

La majorité du bureau exécutif du PS., qui a siégé jeudi
4 novembre. constatant que la
minorité — le CERES — a rendu
publiques, unilatéralement, ses
propositions (le Monde du 3 novembre), a estimé que la commission commune n'avait plus de
raison d'être. M. Bérégovoy rapportera donc, dimanche, devant
la convention du PS. au seul nom
de la majorité du parti socialiste.
M. Pierre Mauroy, membre du

Samedi, les délégués à la convention du P.S., qui siégeront à huis clos, devront ratifier les investitures du P.S. pour les

minorité du parti. Elle était chargée d'élaborer un rapport sur la crise au sein de l'union de la gauche en vue de la convention du P.S., qui siège samedi 5 et dimanche 6 novembre, rapport qui devait être présenté par M. Bérégovoy, membre du secrétariat.

La majorité du bureau exécutif du P.S., qui a siégé jeudi du P.S., animateur de la minorité, a estimé jeudi que « ce qui norité, a estimé jeudi que « ce qui est important, c'est que le débat ait lieu et que les positions soient

M. Chevènement, député de Belfort, a ajouté au micro d'Europe 1 : « C'est en ne faisant rien qu'on donne des armes au P.C.F. Plus le P.C.F. devient sectaire, plus le P.S. a tendance à tente deux es sectaire. la convenion du la la la la convenion du la la convenion du la la convenion du la la convenion de la majorité du parti socialiste.

M. Pierre Mauroy, membre du rentrer dans sa coquille et à aller vers la social-démocratie. Il s'agit pour nous de casser cette tenses en tort de diffuser leur texte qui s'accommoderaient de la rupcans une période qui est parti-

# Les « révélations » de « l'Humanité » et les aléas du ∢compromis historique>

Lorsqu'en octobre 1973 M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du parti communiste italien.

a lancé l'idée d'un « compromis historique », dans son pays, avec la démocratie chrétienne, il a ouvert un débat d'idée. Est-il ou non illusoire pour des forces le gauche de penser pouvoir mettre en œuvre leur programme avec senlement 51 % des voix et de la représentation parlementaire?

Cette question de fond, transposée en France, tend, dans le cadre de l'aigre polémique qui divise la gauche, à se dégrader singulièrement. L'Humanité du 28 septembre, ne craignant pas de sombrer dans le ridicule, en vient à parler d'un « compromis historique » entre la gauche non communiste et le grand patronat. Le quotidien communiste, s'appuyant sur un article paru dans le Nouvel Economiste du 17 octobre, « révèle » que, le 28 septembre, « soit six jours après la rupture par le P.S. de la nègociation sur l'actualisation du programme commun, plusieurs dirigeants du M.R.G., dont resse hebdo
visite de l'accuell réservé à M. Is sont notées partout ave faction. «Levesque feu le Journ Paris p. titre le Journ Montréal La parue historie de l'accuell réservé à M. Is sont notées partout ave faction. «Levesque feu le Journe de l'accuell réservé à M. Is sont notées partout ave l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec le l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec le l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec le l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec le l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec le l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé à M. Is sont notées partout avec l'accuell réservé l'accuell rés in negociation sur l'actualisation du programme commun », plusieurs dirigeants du M.R.G., dont M. Robert Fabre, président du mouvement, et un député socialiste M. André Boulloche, ont participé à un diner auquel étalent présents des dirigeants de comme dont le programme. Dassault, JeanBouyssonnie, P.-D.G. de
Thomson-C.S.F., par exemple) et
M. Yves Cannac, secrétaire général adjoint de la présidence de
la République.
Le « révélation » de l'Humanité
n'est que l'évocation d'un diner
de l'association Le Siècle.
Créé en septembre 1944 sur
l'initiative, notamment de M. Lu
Estimate dans l'éditorial de l'hebdomadaire l'Unité:

L'histoire nous enseigne que
les communitées français n'ont
jamais participé à des gouvernements d'union de la gauche et
qu'ils n'ont été au pouvoir, de
1945 à 1947, que dans des formules
d'union nationale — le « tripartisme » avec ou sans de Gaulle
— qui étaient la version d'alors
d'un compromis, ô combien l'actionique.

dovic Tron, futur sénateur sociadovic Tron, futur sénateur socia-liste des Hautes-Alpes, Le Siècle a pour but essentiel de réunir des hommes appartenant à une grande variété de professions. A cette fin, il organise, le dernier mercredi de chaque mois, un diner où se rencontrent une centaine de personnalités de toutes tendan-ces et de foutes formations ces et de toutes formations. Tous les courants du P.S., par exemple. sont représentés au Siècle, puisque figurent parmi ses membres MM. Pierre Joxe, député de Saône-et-Loire, et Jean-Pierre Chevènement, député de Belfort chef de file du CEPES.

de Belfort, chef de file du CERES. M. Estier : et de 1945 à 1947 ?

L'offensive du P.C.F. sur le compromis historique » entre ses alliés et la droite vise à répondre au discours prononcé par M. Mitterrand devant le congrès des élus socialistes (le Monde du 1º novembre). Le premier secrétaire s'était demandé si, comme leurs homologues espagnols et italiens, les communistes français ne se prénaraient pas à une solution de ses parents. préparaient pas à une solution de ses parents. d'union nations De son côté, M. Claude Estier, membre du secrétariat du P.S. écrit dans l'éditorial de l'hebdo-madaire l'Unité :

# REIMS: l'union est un combat

De notre envoyé spécial

crise qui s'est créée au sein du conseil municipal de Reims, depuis que les dixhuit élus socialistes ont refusé, jeudi 27 octobre, de voter le budget supplémentaire proposé par le maire, M. Claude Lamblin (P.C.), offre, par bien des aspects, une réplique du conflit qui divise, au niveau national, l'union de la gauche. Une réplique inversée. A Paris, un parti communiste, minori-taire au sein de l'alliance, a voulu affirmer son identité en engageant délibérément une épreuve de force avec ses alliés. Il en va de même à Reims, à ceci près que ce sont les socialistes qui se trouvent en situation mino-ritaire au sein de la gauche.

Reims. — La situation de

Plus nettement encore que lors des négociations sur l'actualisation du programme commun, le point sur lequel s'est cristallisé le désaccord entre communistes et socialistes n'est en réalité qu'un prétexte. Pourquoi, en effet, les élus du parti socialiste refuseraient-ils en séance publique un budget supplémentaire qu'ils budget supplémentaire qu'ils avaient accepté en commission et lors de la réunion du bureau municipal, c'est-à-dire de l'en-semble des adjoints ? En réalité, par leur geste spectaculaire, ils ont voulu exprimer un désaccord sur le style de gestion des comsur le style de gestion des com-munistes et surtout prouver à leurs partenaires qu'ils n'enten-dent pas se laisser grignoter. Accentuant encore le parallélisme avec la situation nationale, M. François Letzgus, premier secrétaire de la fédération socia-liste de la Marne et adjoint au maire de Peinne evalue de maire de Reims, explique que le parti socialiste n'entend pas servir de «marchepied» au parti Le débat s'est trouvé centré sur

le problème du recrutement du personnel. Les socialistes accu-sent leurs partenaires communistes d'avoir embauché des auxi-

que sur un très petit nombre de satisfaction aux radicaux de gau-communistes dirigent les trois postes, une dizaine environ. che en refusant d'élargir aux mairies les plus importantes du

M. Claude Lamblin réplique à ces adjoints supplémentaires les in-M. Claude Lamblin réplique à ces accusations en disant qu'il n'entend pas assurer à son parti un monopoie de l'embauche comme, dit-il, c'est le cas à Marseille et à Lille, villes dirigées par des socialistes. Mais il refuse d'écarter, a priori, ses camarades de parti. Les communistes ont su s'organiser au niveau municipal. Ils ont quatre permanents (le maire et trois adjoints) contre un seul au narti socialiste. Ils capacitation sa prédamination de la gauche socialiste et démocrate. Els concurrence entre communistes et socialistes est particulièrement rude dans la Marne, c'est parce que les deux courants politiques sont bord à bord. Le maire et trois adjoints contre nistes et socialistes est particu-lièrement rude dans la Marne, c'est parce que les deux courants politiques sont bord à bord. Le P.C. a pour lui une longue tra-dition. Sa prédominance est nette à Châlens-Eur. Marne Beime a eu maire et trois adjoints) contre un seul au parti socialiste. Ils bénéficient d'un soutien actif de leur parti au niveau de la for-mation. M. Jean-Michel Catala, membre du comité central, super-vise le département et vient sou-vent épauler les élus et les cadres du P.C.F. dition. Sa predominance est nette à Châlons-sur-Marne. Reims a eu um maire communiste à la libération. Le P.S. estime que sa progression a fatt de lui la première force de la gauche et il revendiquait en conséquence la tête de liste lors des élections municipales à Reims. L'accord fut très long à se faire. L'offensive du PS. a surpris les autres composantes de la muni-cipalité. Les deux élus PS.U. se autres composantes de la municipalité. Les deux élus P.S.U. se
sont abstenus lors du vote du
budget qui, en revanche, a été
approuve par les deux conseilless radicaux de gauche. Si le
P.S.U. et le M.R.G. sont d'accord
pour mettre en garde les communistes contre les tentations d'abus
de pouvoir, ils ne sont guère
enclins pour autant à emboîter le
pas aux socialistes. Ils n'ont pes
oublié que lors des négociations
en vue de constituer la liste
d'union de la gauche, le P.S. a
tout fait pour les écarter. C'est
qu'ils sont des rivaux encombrants
dans la perspective des élections
législatives, susceptibles de mordre sur les marges du P.S. et de
le placer, à l'issue du premier
tour de scrutin, derrière les candidats communistes. Dans la
Marne, aucun accord n'a d'ailleurs pu intervenir pour l'instant
entre la fédération socialiste et
celle du M.R.G. Quant au

Une erreur d'appréciation

A l'issue du scrutin, la direction du P.S., stupéfaite, a découvert que les trois principales villes du département — Châlons-sur-Marne, Reims et Epernay — étalent désormais dirigées par des communistes. Dans le cadre de la préparation du congrès socialiste de Nantes et de la guérilla entre la majorité et la minorité du P.S., les dirigeants nationaux du P.S. accusérent, en privé, le CERES — majoritaire dans la Marne — d'avoir mal mené les négociations avec le P.C.F. Accusation très mal prise par les responsables de la fédération départementale qui font valoir, à juste titre, que le bureau exécutif unanime les avait autorisés à apprendir de la federation de la f A l'issue du scrutin, la direction nime les avait autorisés à conclure un accord laissant aux communistes la tête de liste et leur accordant vingt-deux postes au conseil municipal. Or ils ont obtenu mieux (1).

En fait, les dirigeants socia-listes, tant nationaux que fédé-raux, ont commis une erreur d'appréciation. Ils ne croyaient pas que la gauche enlèverait les mai-ries de Reims et d'Epernay. Ils attendaient les élections législatives de 1978 pour pouvoir sup-planter le P.C.F. et prendre la tête de la gauche dans le dépar-tement. Ils n'ont d'ailleurs pas engage toutes leurs forces dans la campagne des élections munici-pales et les communistes ne manquent pas de leur en faire au-jourd'hui reproche.

entre la fédération socialiste et celle du M.R.G. Quant au P.S.U., il négocie avec les écologistes et se prépare lui aussi à être présent en mars prochain. La volonté du P.S. de limiter l'influence du M.R.G. est apparue au cours de cette séance du conseil municipal, le 27 octobre, à propos des indemnités versées aux adjoints. Légalement, les adjoints suplémentaires (qui à Reims sont quatre) ne bénéficient pas du défrayment. Le P.S. proposait de partager l'enveloppe prévue pour les dix adjoints titulaires en quatorze parts. Le M.R.G., qui ne détient qu'un poste, voyait ainsi son indemnité diminuer, passant d'un dixième à un quatorzième, tandis que le P.S. recevait plus et le P.C.F. touchait toujours la même somme. Depuis le mois de mars, le P.S. se retrouve donc dans une situaà contrecarrer le P.S. et à donner - tion qu'il n'avait pas prévue

département et dès lors la démonstration que le P.S. comptait effectuer lors des élections légis-latives devient beaucoup plus aléatoire Car, bien sûr, le P.C.F. ne lui fait pas de cadeau. Il ne lui fait pas de cadeau. Il présentera en mars prochain dans les quatre circonscriptions le maire de Reims, M. Lamblin, son premier adjoint, M. Michel Delaitre, le maire d'Epernay, M. Perrein, et celui de Châlonssur-Marne, M. Reyffier (2). Rude handicap pour les socialistes qui éprouvent un besoin vital d'affirmer leur présence et qui sont donc amenés à se dresser face à des alliés jugés soudain trop puissants. Ainsi, à Epernay, les dix élus socialistes, appuyés les dix élus socialistes, appuryés par l'ancien maire, M. Stasi (CDS), et trois autres élus de la majorité présidentielle ont mis en minorité le maire communiste et ses douze camarades qui vou-laient passer un contrat avec un bureau d'études proche du P.C.F. Ainsl, au niveau du district de Ainsi, au niveau du district de Reims, les socialistes ont pris le contrôle du bureau d'aide sociale et de l'agence d'urbanisme avec des élus de la majorité présidentielle contre des représentants du P.C.F. Le problème de l'aide sociale prend d'allieurs un relief particulier. Le bureau est, en effet, structuré au niveau du district. Celui-cl, dans le cadre du partage prévu entre socialistes et partage prévu entre socialistes et communistes avant le scrutin de mars, est revenu au P.S. Il est présidé par M. Georges Colin, conseiller général, qui vient en outre s'installer dans la première circonscription afin de concurrencer M. Lamblin fors des élections législatives. Mais la ville de Reims fournit l'essentiel des ressources de ce bureau d'aide sociale, concurrencer lors des élections législatives M. Lamblin. Mais la ville de Reims fournit l'essentiel

Le P.C. n'entend donc pas perdre le bénéfice électoral des sub-ventions qu'il peut ainsi accorder, et il fait volontiers transiter les et il fait volontiers transiter les aides par le Secours populaire. D'où, bien sûr, les protestations des socialistes, qui jugent que cette association est trop proche du P.C.P. et qui réclament que les fonds soient versés au bureau d'aide sociale de district exille d'aide sociale du district, qu'ils contrôlent.

des ressources de ce bureau d'aide

Il ny a. dans ces conditions il il y a. cans ces conditions, aucune raison pour que l'âpre rivalité s'apaise d'ici le scrutin de mars, même si, dans les pro-chaines semaines, elle doit reprendre une forme plus larvée, moins spectaculaire. Du côté socialiste spectaculaire. Du côté socialiste on n'envisage pas de poursuivre l'escalade et de faire démissionner les élus municipaux. Du côté communiste on acceuille les péripéties actuelles avec calme et sans réelle surprise. Comme le disait M. Etienne Fajon, membre du burean politique du P.C.F. en parlant de l'alliance nouée autour du programme commun : « L'union est un combat. »

THIERRY PFISTER.

(1) La municipalité de Reims com-prend 18 communistes, 18 socialistes, 2 P.S.U., 2 radicaux de gauche et 3 non-inscrits.

3 non-inscrits.

(2) Dans la I<sup>m</sup> circonscription se présenteut, outre le maire de Relms, MM. Jean-Louis Schneiter (C.D.S.) et Jacques Kosciusko-Morizet (R.P.R.). Dans la seconde circonscription, le député sortant, M. Falala (R.P.R.), se représente, et sont également présents, outre le premier adjoint du matre de Reims, MM. Jean-Marie Beaupuy (rép.) et Fontaliraud, conseiller général P.S., maire de Saint-Brice-Courcelles.



# M. Séguy répond aux militants socialistes ALAIN-MARIE CALL

qui avaient critiqué les positions de la C.G.T. M. Georges Séguy, secrétaire genéral de la C.G.T., a, le 3 no-vembre, répondu à chacun des

d'abord le « caractère insolite » de la publicité donnée par les mili-tants nantais à leur envol. Puis M. Séguy écrit à propos de la pro-cèdure qu'ils ont employée pour a interpeter la direction confédé-THE REPORT OF THE PROPERTY OF a interpeler la direction confédérale à partir d'un groupe constitué en dehors des organisations ou des instances régulières de la C.G.T. (...) Le sentiment du bureau confédéral [est] que, en l'occurrence la méthode adoptée n'est guère compatible avec les règles de la démocratie syndicale en vigueur au sein de la C.G.T., dont les statuis n'admettent ni tendances ni fractions organisées. Sur ces bases, nous ne pouvons que te recommander d'exposer tes idées — voire des critiques — au sein de ton syndicat ou à l'occasion d'une prochaine réunion du ou des organismes de direction dont tu peux éventuellement être peux éventuellement être

nembre ».
Sur le fond, M. Séguy, qui s'exprime en termes fermes, mais mesurés, fait d'abord une mise au point : « Il n'y a pas, sur la crise de la gauche, la position de « cer-tains dirigeants de la C.G.T. » qui serait différente de celle de certains autres comme ta lettre en suggère l'idée » Et M. Séguy rap-pelle les « trois documents indisdéclaration du bureau confédéral du 22 septembre, puis de la commission exécutive le 4 octobre, et le manifeste aux travailleurs du 18 octobre.

a Si nous t'avons bien lu, écrit le secrétaire général à chacun des militants nantais, tu proposes que nous nous interdisions d'intersix militants nantais de sa centrale, membres du parti socialiste, qui, trois jours plus tôt lui avaient adressé un message exprimant leur a étonnement » devant la position prise a par certains dirigeants de la Confédération sur le terrain des nationalisations » (le Monde du 3 novembre 1977).

Le leader, dans ce texte, relève d'abord le « caractère insolite » de la publicité donnée par les militants nantais, tu proposes militants nantais, tu proposes que nous nous interdisions d'interpreture le programme commun pour laisser aux seuls partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement, pour le mouvement syncitique le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement, pour laisser aux seuls partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour laisser aux seuls partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour laisser aux seuls partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour laisser aux seuls partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour s'en rément aux partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour s'en rément aux partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour s'en rément aux partis politiques le soin de le faire. Cela révent donc à préconiser le renoncement pour s'en rément pour jugement indépendant pour s'en rément pour s'en rément pour jugement visme aveugle des partis, c'est la négation de l'indépendance syn-dicale et de la libre détermination

dicale et de la libre détermination des syndicats.

» Ce que nous disons aujourd'hui, conclut M. Séguy, c'est très exactement ce que nous disons depuis cinq ans. Nous ne pouvons renoncer aux positions de la C.G.T. démocratiquement élaborées chaque fois que, sur tel ou tel point de notre programme d'action, surgit un différend entre partis de gauche.

» Une autre attitude pourrait nous conduire très loin, jusqu'à l'abandon de nos positions de classe sur des questions relevant très concrètement de notre comtrès concrètement de notre com-pétence syndicale, comme c'est précisément le cas pour les natio-nalisations, c'est-à-dire pour le problème décisif auquel sont subordonnés le changement réel et l'application concrète de la politique de progrès social préconisée par le programme commun.

Commentant cette lettre devant la presse, M. Séguy a affirmé que l'attitude prise par la C.G.T. ne soulevait pas de sensibles discussions parmi les militants de base, contrairement à certaines



chait toujours la même somme.

Les communistes se sont attachés

#### quebécoise. Son dire. M Claude Ryan, éditoris in the Lea respecté dans l'ensemné

ral à l'etranger.

ions régulières

d'amélicrer

ons se sont s, de la reva-ltion accor-québécois de tra d'échan-

ill cinq ents t Prançais : Québec ont

en les élar-de fonction-

ent ceux-ci agiaires Les myennes de unels admi-ques expéri-ainsi unels

rationnels p lemeurer de

inel, ancien

e la Fédéra-s de progres

n), dans une leudi, voit e du destin n M. Giscard

ance semble ontentement

a. An cours messe heado-

da a relevé de Prançais

e le Quebec

urt et. a-t-il

de redresser tawa attend

port detaille Mais, dans

rement du fait qu'il a éi

discours qu'il a prononti les membres de l'Assemble

nale a elle aussi eté à ment appréciée Les cius ciques apparaissent en se

des qu'il s'agit du plaire premier ministre en le l'indépendance et de 20 du gouvernement (édéz)

lennellement par les gaullisies pour : lors que, il y avoir suffisamment pre at vivement intérêts français à l'étras-

n grandit à Ottow

De notre correspondant

Les éditoriaux du lon Devoir résument bien le ments d'une partie de la du gouver-Hert alt regu respecté dans l'ensemble, nada, s'apprète, dit-on, i la succession de M. Robrassa G'ancien premier battu par M. Lévesquettons de novembre det, tête du parti libéral de M. Ryan reproche à M. d'avoir outrepassé le E. sa l'esteure en les antipara que le para en an ice, a partii è el parée ses électeurs en les enti-treme rang si binnière indépendant critiquant le souverneme

15 d'un des ra: a l'etranger.
Toutefois, c'est à b'ou'll a réservé ses fléches arérées: a Aréa un seu de la formule, à la fout et ambigué. M. Edgar Farence à ce malheurai euglésions qui therthem decolonner. Arant de a donn une telle aventue. Mast de Tolates i cotent loin de voir In Aren 1 TRUE ATTRICTS rements avait decolorance at any state decolorance at a state of the s

tentaline bio-1000000000000

**PRRESPONDANCE** 

ntroverse sur le passé iles cambodgiens en fa estration of the property of the self-enter of the construction of the self-age of the construction of the self-



a compter du 2novembre **DEPART PARIS ORLY-OUEST** 06 h 50-19 h 05 - Nouveau vol 11 h 20

\*c'est un voi bleu :

il vous permet de bénéficier des avantages de la carte "Horaires Confort" et de la réduction groupes 50 % à partir de 10 personnes

> Renseignements : Tous points de ventes AIR INTER, en ville ou aux aéroports et toutes Agences de voyages Reservation Paris: Tel.: 539.25.25

AIR INTER

•

le temps retrouvé

Tout d'abord, ils se sont sentis envahis par un affreux mélange d'amertume, de colère et de douleur aussi, ces millions de Fran-cais. Comme après la mort d'un être cher subitement terrassé. Ils en ont parlé, mais très peu-comme aux enterrements. Mainte-nant, c'est le silence qui s'ins-talle, troublé seulement par quelques parlotes grotesques, comme après les enterrements.

A propos, quand les assessins seront-ils traduits devant un tri-bunal des militants ?

(Rillieux), ex-P.S.U., ex-P.S., qui potera blanc en mars.

Mariage mixte?

(...) Actuellement P.C. et P.S. peuvent s'engager dans une période d'union mixte et libre, mais il leur reste peu de temps. Soit, ils pensent l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, à un divorce pré-nuptial. Et l'affaire est réglée. Encore leur faut-il se confondre en rites de séparation, dans des délais acceptables pour tout l'environnement électoral. Ce qu'ils sont peut-èire en train de faire. Soit ils hésitent encore. S'ils tardent trop, d'autres maux plus graves risquent de menacer les conjoints potentiels : impulsaance et ménopause sont de fait des choses qui arrivent aussi à un certain âge politique et qui affaiblissent la libido. (...) Actuellement P.C. et P.S.

C'est d'une certaine volonté qui est maintenant l'acte le plus politique que les électeurs attendent de M. Marchais et de M. Mitterrand. Vont-ils être capables d'épouser leurs différences profondes. Dans certains mariages mixtes, il est une dynamique conjugale qui — difficile à certains moments — est un espoir qui s'oppose à l'indifférence de certains mariages simples. certains mariages simples.

AUGUSTIN BABBARA-BERBERS, sociologue à PERESS. (Ecole des hautes études en solences sociales).

#### Voter ou ne pas voter... Profondément écœuré par l'at-

titude partisane des composantes de l'agonisante gauche, je me nde si je me dérangerzi lors des élections de mara 1978. Irai-je offrir un bulietin à un parti qui s'empressera de compter ses voix et de crier à la télévision et à la radio qu'il est le premier parti de France? irai-je offris un bulletin à un premier secrétaire (général ou pas) qui se proclamera premier

homme politique de France et qui attendra la consécration de sa fraiche promotion par le président de la République ? Iraije -- par mon vote -- porter à son paroxysme le cruel combat politique public qui me fait tant souffrir aujourd'hul?

Je me refuse à rêver qu'un parti — à lui seul — puisse obtenir 50% des suffrages Alors ? Il faudra blen qu'il s'accorde avec un autre, s'il est appelé au gouvernement. Sera-ce la saison des discours, des compromie des fausses sorties ? Il faudra agir et vite i pour réconcilier la France avec son

Que les leaders politiques pensent qu'ils seront suivis quoi qu'ils disent ou fassent — par leurs inconditionnels, c'est leur affaire, - qu'ils se dépensent, chacun pour son cher parti, c'est leur droit, mais qu'ils oublient cependant les Français aud souffrent de la droite, et la FRANCE, c'est intolérable. Tout bien pesé, je ne voteral

IDER ASSOUND

### Une mystification politique?

Une chose est troublante : cette façon de se tourner vers l'opinion publique pour plaider son dos-sier et rejeter la responsabilité sur l'autre. Cette attitude est sussur l'autre. Cette attitude est sus-pecte. En effet, ne pas vouloir affronter l'impopularité d'une responsabilité de la rupture, c'est déjà admettre cette dernière... pire encore, c'est penser aux pro-chaines élections et, par consé-quent, c'est faire de l'électora-lisme.

On en arriverait alors à se demander si le programme commun n'aura pas été, selon une paraphrase de Valèry, un traité entre des arrière-pensées... Il y aura eu alors, pendant cinq ans, une tromper le réciproque laissant cheminer, derrière le paravent de l'union, des rancœurs et des méfiances.

Le programme commun aura-

La dégradation des relations entre les formations poll tiques signataires du programme commun de gouvernemen de la gauche nous a valu de recevoir au cours des dernières semaines — et plus particulièrement depuis le 23 septembre, date de la rupture des négociations entre le P.C.F., le P.S. et le Mouvement des radicaux de gauche — un courrier exceptionnellement abondant.

ble, chacun esparant que le rap-port de forces tournerait à son a van tage. Inéluctablement le parti socialiste a laminé les radi-caux de gauche et a bloqué le Un peu de bon sens !... M. Marchais me dit qu'il ne peut aller plus loin dans les concessions sans entamer son On comprend mal cependant, que l'on se soit empressé de prendre, de façon aussi immédiate, acte du refus de l'autre... Ce qui est plus grave, c'est que beaucoup dans la gauche non communiste considérent la rupture comme politique et par conséquent définitive, mais ne veulent pas le dire. Ils ont peur de prendre une telle responsabilité devant l'opinion publique. Alors il est logique que l'on essaie maintenant de faire croire que la raison profonde de la rupture réside dans des réactions de dépit ou de colère ou dans l'escalade qui a suivi la rupture technique. Autrement dit, ce sont les péripéties sctuelles qui constitueront en quelque sorte le bouc émisidéal. Je l'écoute, mais je ne le crois pas. Il me semble que les dernières divergences apparues au regard de la ligne antérieure du P.C.F. lui ont posé un problème P.C.F. Ini ont posè un probleme de conscience beaucoup plus aigu. Je veux parier ici de ce qui ce rattache au vingt-deuxième congrès et de la politique de défense, et M. Garaudy ne me contredira pas. M. Mitterrand me dit que la meilleure solution consiste à ne plus répondre aux attaques dont son parti fait l'objet et à camper sur ses positions jet et à camper sur ses positions afin — paradoxalement — d'alier de l'avant. Je l'écoute, mais je ne le crois pas. Le congrès de Nantes a prouvé, si cela était encore nécessaire, que lorsqu'il veut obte-nir satisfaction sa démarche était

On assiste ainsi à une incroyabien autre que celle du mutisme, ble tentative de substitution de motifs, à une construction arti-ficielle d'une bonne conscience... et M. Chevenement ne me contredira pas. Pour conclure, je voudrais faire une requête auprès de ceux que je considère comme responsables de la situation actuelle, Monsleur Marchais, utilisez une nouvelle fois votre bon sens afin de fléchir des positions qui ne doivent p...; être irréductibles. Monsieur Mitterrand utilisez une nouvelle fois Cette mystification, je la refuse... comme toutes les autres. Georges benar

respectives.

THIERRY DUMONT (Clichy).

Un débat non démocratique

Nous avions vu, aux dernières

ciections cantonales et munici-pales, des candidats se présenter sous l'étiquette Union de la gauche. Ce parti a rallié des mil-lions de sympathisants dégoûtés de la politique conservatries de la drité mais mi present s'ence-

de la pointage conservative de la droite, mais qui n'ossient s'enga-ger dans un quelconque parti de gauche. L'Union de la gauche fut le parti des non-militants pour le

angement social et économique.

J'anticipe peut-être en parlant...

au passé… mais je crains qu'un accord ne soit qu'un replâtrage hâtif pour sauver les meubles (...).

Le débat sur l'actualisation du

programme commun ne fut pas démocratique comme l'ont vanté

democratique comme l'ont vante les trois partis. Ce n'est pas parce qu'un débat se tient au grand jour qu'il est démocratique, il faut que tous puissent y être entendus, et, justement, la voix de l'Union de la gauche n'a pas été écoutée.

La rupture de l'Union de la

gauche va faire envoler les espoirs de millions d'électeurs, qui don-

été écoutée.

(Oijon), membre du comité directeur du Nouvement des radicaux de gauche.

en quelque sorte le bouc émis-saire, le prétexte, le paravent.

t-il donc été la plus grande mys-tification politique du siècle?

En réalité, le programme com-mun 1972 a bien été au départ

l'expression d'une sincérité, mais d'une sincérité à contenu varia-

rôle du parti communiste (...)

On comprend mal cependant,

# Laissez la place!

Le programme commun a-t-il

Le programme commun a-t-ll été signé PARCE QU'il comportait suffisamment d'ambiguités pour satisfaire tout le monde ? Mais ceux qui posaient ces questions étaient des traftres...

Ou bien MM Fabre, Marchais et Mitterrand (ordre alphabétique) savaient qu'il y avait des ambiguités dans le texte de 1972 et ils les omt volontairement passées sous silence, mentant par omission et donnant de fausses espérances à la gauche et surtout aux plus déshérités qui ont mis leur espoir dans l'union de la gauche. gauche

Ou bien ils na le savalent pas, et ils sont indignes du poste qu'ils occupent. Hypothèse absurde. Il est à craindre que ni Fabre, Marchais et Mitterand ne puissent à présent parier de l'union de la gauche sans susciter ironie ou

interrogation.
Il leur reste à laisser la place à une nouvelle équipe. Ce sera la meilleure preuve de leur dévouement à l'union de la gauche et de leur abnégation Et pourtant, le socialisme reste la seule espérance de millions de

CLAUDE BRAUN

### Le marginalisme du désespoir

Je n'ai jamais écrit à un jour-nal, mais il m'est impossible de ne pas prendre position publiquement sur un problème qui, au-jourd'hui, curieusement, résonne jourd'un, curieusement, resonne à la façon d'un pressentiment. La situation politique est bloquée; chacune des formations de gau-che s'est retournée sur elle-même, interdisant, à ceux qui ont es-péré, la possibilité d'envisager un monde quelque peu différent. Depuis mai 68, nous avons connu le marginalisme politique (mouvement gauchiste), le margina-lisme intellectuel (mise à l'épreuve d'une philosophie sur le sens pos-sible) et je crains que l'on ne connaisse, à présent, le margina-lisme du désespoir politique, si rien de nouveau ne naît en 1978. Je veux encore croire que le peu-ple, enfin, pourra s'assurer le droit à la parole sans l'intermé-diaire du filtre officiel de la parole politique,

MARC-VINCENT HOWLETT (Paris-13).

# Trop tard pour reculer

Puisque l'on vient tuer notre espoir, nous avons le devoir, nous, militants, d'interroger. Chaque parti est menacé par ses vieux démons : les socialistes traignent de s'engager trop avant et se sen-tant sévujeus par un repli est de s'engager trop avant et se sen-tent sécurisés par un repli sur des positions plus confortables; les communistes retrouvent les réflexes des bolcheviks qui, par leur intransigeance et leurs ter-ribles certifudes, refusèrent tout compromis et exigèrent le pou-voir pour eux seuls. La « straté-gie du soupçon » a dégénéré en crise de confiance. (...)

En 1972, le défl avait été relevé avec lucidité et courage. Aujour-d'hui, les responsables de la gauche sont à un carrefour : d'un côté le suicide, de l'autre l'aventure, celle qu'lls ont désirée et qu'elle est proche. Ce n'est pas vraiment sur des dossiers que l'on bute ni sur des analyses contradictoires entre économistes. mais dictoires entre économistes, mais sur la prononciation du vœu qui engage à partager l'avenir. Il est trop tard pour reculer.

YVES TERNON (Paris-18").

neront leurs voix à une droite en neront leurs voix a une crosse en qui ils n'ont pas confiance, on bien continueront à lutter isolé-ment, et les élus sous l'étiquette Union de la gauche n'auront plus qu'à démissionner.

LA CRISE

DENIS BESLE (Longueville).

GAUCHE

A 7/2 1

Mar Pa

1

The garmana paint

### Un modèle pour l'étranger

C'est avec une certaine stimen que les observateurs étrangers ont enregistré les événements autour enregistre les eveniments autour du « sommet » de la gauche, ce triste spectacle frôlant le ridicule. Les réactions ne se font pas at-tendre. Dans les pays où un léger rapprochement des forces de gauche a été amorcé durant les der-nières années, l'hésitation et le doute réapparaissent. Mitterrand Marchais et Fabre ne doivent, en aucun cas, oublier que l'union de la gauche et le programme commun sont devenus un véri-table modèle pour beaucoup de militants socialistes et communis-tes étrangers. Les signataires du programme commun doivent être conscients que leur union est no conscients que leur union est non seulement souhaitée par une : grande partie des Français, mais aussi que des millions d'étrangers ont mis leurs espoirs dans cette alliance des forces de gauche.

ALEX BODRY (Grand-Duché de Luxembourg).

# etre irreductibles. Monsieur Mit-terrand, utilisez une nouvelle fois votre sens politique afin d'influer sur une situation qui ne doit pas être celle de l'immobilisme. Je pense que la majorité des femmes et des hommes de gauche vous seraient grê de ces évolutions respectives Le droit à la responsabilité

Que chaque parti porte sa part de responsabilité dans cette rup-ture; soit. Mais que l'on en vienne à douter des motivations du partea conter des instructions du parte-naire pour la victoire finale, non. Il est aussi facile de traiter le parti socialiste de réformiste ou de parti bourgeois que de traiter le parti communiste de parti sta-linien. Mais ceci n'intéresse personne, sauf les dirigeants d'état-major qui se sentent concernés.

Quand comprendrez-vous, messieurs, que les gens que vous êtes censés représenter revendiquent le droit à la responsabilité. Des millions de gens ont voté pour le programme commun. Que ce soit comme socialistes, communites ou maieurs ils autorités. nites ou radicaux, ils avaient tous le même désir, celui de le voir se réaliser. Les militants socialistes n'ont aucune raison de recevoir de leçon de combativité contre la domination du grand capital et ils le montre comme les militants communistes n'en ont aucune à recevoir sur leur désir de faire arriver la gauche au pouvoir. L'unité populaire doit être notre slogan à tous Si elle ne le devenait pas la respon-sabilité risquerait d'être lourde de conséquences pour vous.

PHILIPPE BERNARD

# Les adresses à la direction du P.C.F.

# Une politique empirique

Après avoir passé cinq ans à cultiver les illusions, cinq années à répéter aux militants que la social-démocratie a changé de nature, que la victoire électorale de la gauche était pour 1978, après cinq ans de recrutement sans principes sur cette base, les opportunistes du bureau politique choisissent de nier leurs responsabilités en abandonnant à l'Assistance publique les enfants du sistance publique les enfants du programme commun et du XXII Congrès. (...) Puisque la volonté de changement domine dans les plus larges masses, il faut, disait-on, aller au gouverfaut, disait-on, aller au gouvernement. Mais, puis que l'anticommunisme reste un facteur non
négigeable, il faut provisoirement renonce: à ce que le
programme commun soit une
tranaition vers le socialisme.
L'empirisme de cette politique,
fondée pourtant sur des prémisses
exactes, empêchait la direction du
parti de voir ce fait capital: que
sa propre analyse montrait l'existence d'une base de masse potenitelle nour la montée d'un parti telle pour la montée d'un parti réformiste, d'un parti de la social-démocratie classique : d'un parti qui, comme le reconnaît tardive-ment Georges Marchais, cherche-rait « la caution du parti communiste » pour recruter largement militants et électeurs. D'un parti qui romprait à la première occa-sion, et même provoquerait cette occasion si besoin étalt.

Jean-Michel Vaysse (Paris-18°), ancien militant du P.C.F.

# Un calcul scandaleux

L'électeur communiste que je suis est consterné par la situa-tion politique et son évolution. Des stratèges en chambre ont remarqué que, parallélement au développement de l'union, l'au-dience électorale du parti s'ame-nuisait. Donc c'est simple : on

« démontre » la trahison des socialistes, et on redevient le premier parti de France. Misérable calcul N'avez-vous pas songé que ces quelques désertions de voix pro-viennent de la frange de l'élec-torat la moins mure politique-ment, et que les luttes à venir leur auralent donné plus d'une occa-sion de rendre leur suffrage au parti de l'honnéteté et du cou-rage politique. Alors que vos manœuvres insensées sément le desarroi et le doute dans vos œu-

Votre calcul n'est donc pas seu-ement immoral, il est complète-

CHANTAL SIMON-GARUFUY. (Paris 13\*).

# Ne pas gérer la crise?

Ne pas gérer la crise?

Pourquoi n'a-t-on pas suscité la mobilisation des bases respectives du P.C. et du P.S., favorisé les débats, les travailleurs n'étant que les éternels apostrophés de l'histoire et de l'actualité; et f'en arrive à la question qui m'angoisse. Le P.C. veut-il le pouvoir maintenant? J'élimine d'avance la thèse de ses détracteurs habituels que Moscou ne veut pas tout de suite d'un changement de pouvoir en France; il faudrait prouver que le P.C.F. en est l'appendice et l'écho; c'est mésestimer les changements récents de ce parti. Ou ne veut-il pas tout simplement, comme en 1968, gèrer la crise du capital, qui irait en s'aggravant, qui créerait plus tard une situation plus intéressante à exploiter, auquel cas il doit le dire et le prouver Ses éternelles dénégations sont trahles par 63 politique qui semble brader tous les acquis de ces dernières années.

On ne joue pas, et c'est valable pour le P.C. comme pour le P.S. impunément avec les espoirs des Hamid Hermassi (Paris-13\*).

arc de Port

(31) Training .....





# POLITIQUE

d'hier n'auront enregistre un échec semblable. Quant aux socia-listes, ils s'illusionnent douce-ment. Volla mon point de vue, à

la veille de quitter un parti que j'ai cru naivement transformable

MAURICE PERRIN.

conseiler municipal communiste de Saint-Denis de 1965 à 1971, puis constiller municipal de la Colle-sur-Loup (Aipes-Marutimes).

A qui la faute?

Il faudrait s'interroger sur le

find the rappeler cette hase de toute action politique: il n'y a pas de positions fixes et immuables. Le parti communiste en a donné des exemples nombreux et variés (dictature du prolétariat,

donné des exemples nombreux et variés (dictature du prolétariat, force nucléaire, Europe), le parti socialiste en a aussi donné. Condamner un parti au nom d'une ligne historique n'a de sens qu'a posteriori. Or, dans le cas de l'union de la gauche en 1977, tout se passe comme si les résultats de l'analyse étalent déjà donnés (le P.S. est traître) et que l'on faisait tout ce qu'il failait pour le démontrer. On a ainsi mis sur la piace publique un débat très technique et l'on a bloqué les positions de telle façon qu'aucun ne puisse céder sans se déjuger; on adjure alors l'autre de penser à l'action commune, et blentôt on pourra clamer que la preuve est faite; les socialistes ne voulaient l'union que pour faire la politique de Guy Mollet, ou Giscard... Ce qui est grave ici est que l'on a tout fait pour donner le pas à l'idéologie sur la pratique. Out, le parti socialiste sera peut-être conduit à chercher (tout de suite ou pas) d'autres alliés: mais à qui la fente?

# LA CRISEDE LA GAUCHE

met sou

je ne je e que jes parues au rieure du

lidas de bins sistr ce desviens bins sistr desviens des desviens desviens desviens desviens

rrand me

tait Pobpositions — d'aller

nais je ne je Nantes

ncore né-

eut obte-rche était

mutisme. ie contre-

rais faire

ponsables

nouvelle de flechir ivent pui ieur Mit-melle fois

d'Infiner

doit pas itme Je i jemmes

EVOLUTIONS

PENCHE

cratique

ಸ್ಕಾರಿದ್ದೇವೆ.∻

te a

degousés not de la

: :2<u>7</u>22-

Lant, de turne ini

200 200

化氯化氯化物

union du

eri viris nau patis

ಕ್ಷ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವರ್ಷ

pritenter

neront leurs voix à une duit, qui ils n'ont pas configur bien continueront à lutter s' ment, et les élus sous l'étan Union de la gauche n'auron; qu'à démissionner. ens ! qu'il ne dans les

Un modèle pour l'étrap

C'est avec une certaine se que les observateurs etrangaque les observateurs etrangaenregistré les événements a 
du « sommet » de la gande 
triste spectacle frolant le réstrapprochement des forces de 
che a été amorce durant les 
nières années. l'hésitation : 
doute réapparaissent. Mitten 
Marchais et Fabre de 
en aucun cas oublier que le 
de la gauche et le progracommun sont devenus un 
table modèle pour beaucus 
militants socialistes et communes 
et es étrangers. Les signataire 
les étrangers. Les signataire 
programme commun des ves etrangers. Les signature programme commun doivent conscients que leur union es seulement souhaitée par grande partie des Français aussi que des millions d'étre ont mis leurs espoirs dans p alliance des forces de game

ALEX BODRY (Grand-Duche de Lumenton

Le droit à la responsable

Que chaque parti porte ti-de responsabilité dans retr-ture, soit. Mais que l'on en ti à douter des motivations dan naire pour la victoire finale; L'est aussi facile de trans parti socialiste de reforma de parti bourgeois que de m le parti communiste de parti communiste de parti communiste de parti communiste de particular. Mais ceci n'intéressesure, source, sauf les dirigeants : major qui se sentent conce Quand comprendrez-vent status, que les gens que ven censes représentes revenir le droit à la responsabilia milions de gens ont raste programme commit ce soit comme secialistes on parism:

nites ou redicaux, ile avaign

nites ou redicaux, ile avaign

le même desir, celui de le m

col divare

réaleur. Les militants celu

actor de leçon de combativité con

de leçon de combativité con

lui qui

nitui de leçon de combativité con

comination du grand capit

nituit qui

nitui in le montrent tous les comme les militants comme les militants comme n'en cett augune à resent leur desir de faire arriver le res au pouvoir. Lumité apparent le tra norde sirean à les une ne le dovenait pas la remaine maguentit d'être leur sanctier maguentit d'etre leur sanctier maguentit de leur sanctier de leur san 

Constanting American field

es à la direction du P.C.L.

Commence in the content of the provided for the content of the con a militario de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la c

on the control of the

n des relations entre les formations. Nous publions ci-dessous les ciements de commun de gourges k neuse correspondance que nous avons cru devoir retenir des relations entre les formations du programme commun de gouvernes a valu de recevoir au cours des dens comme étant particulièrement depuis le 23 septent le des négociations entre le p.C.F. le vouloir nous excuser de ne pouvoir faire état de l'intégralité t abondant.

## A mon cousin communiste

La rupture est intervenue sur le sujet des nationalisations et, plus précisément, sur le nombre des filiales à nationaliser. Crois-tu sincèrement que quelques cen-taines de filiales en plus ou en moins justifient l'abandon du pou-voir, pour combien d'années de plus, à la droite ?...

Je ne peux m'empêcher de penser que vous étiez partisans de l'union lorsque vous la dominiez et que vous ne l'êtes plus face à un P.S. aussi fort que vous.

Peut-être a us si pensez-vous, face à la crise persistante qui vous conduirait à ne pas tenir vos promesses, qu'il est plus confortable de rester dans l'opposition que de se « compromettre » au gouvernement.

Electoralement parlant, vous ne deviez pas y perdre, forts de votre discipline, de vos moyens, de vos relais, de la confiance par-

Mais alors j'al blen peur que ne

#### Combien d'interrogations Combien d'Interrogations à

l'intérieur de notre parti comme l'ont montré les assemblées de militants. Pas seulement sur le virage à droite = du parti socia liste comme voudralt le laisse croire notre comité central, male aussi interrogations sur le bienfondé de notre nouvelle ligne politique, eur les conséquences dramatiques de notre intransigeance et de la brisure qu'elle a provoquée : Interrogations encore sur la baisse de militantisme constatée dans certains secteurs, baisse que cherche à masquer la publication de chiffres ronllants d'adhésions en masse; interrogations enfla sur notre incapacité d'accroître ou même

de maintenir notre audience élec-C'est pourquoi il est inexact d'affirmer que notre parti est unanime derrière sa direction unanima à condamner les socia--ni mon ub seislates rebaptisés du nom fâme » de sociaux-démocrates ; -annogioto nos eb fisi ub sem ment les protestations ne peuvent se faire entendre que par l'intermédiaire des médias qui lul sont étrangers. Encore faul-il remarquer avec quelle élégance retirant à ceux oui les expriment leur identité de communistes.

Alors, puisque la direction du

parti socialiste attend sereinement la jugement des électeurs et de l'histoire, puisque la nôtre en appelle sans arrêt à l'interpour imposer son actualisation du programme commun. que les masses réelles, pour lesquelles l'union n'est pas un vain mot, fassent entendre leur voix de citoyens, de syndicalistes et de militants afin que cesse une polémique qui n'a que trop duré. que sa rouvrent sans préalable ni ultimatum des négociations et qu'un accord raisonnable et clair redonne à l'union de la gauche

LAURENT VÉRON, membre du P.C.F., cellule Paul-Langevin de l'université de Tours.

aussi sa force : il aspiralt à être avant 1968, mais précisément, pulsqu'il n'étalt presque plus, il a pu traduire, d'une manière plus ou moins adéquate, tout le capital de réflexion des clubs d'avant 1988 et beaucoup des thèmes que 1988 a vulgarisés Pour le P.S. c'était

H. GIOVANGIGLI

### La hargne du bureau politique du P.C. est mal venue

En tant que membre du parti En tant que membre du parti communiste, motivé uniquement par l'union des forces de gauche, je ne suis pas le seu! à être désorienté. Même dans la ville où j'ai vécu vingt-cinq ans et où je suis chef d'entreprise, les militants sont dépassés par cette hargne mai venue du bureau politique envers les élus socialistes, dont on avait prôné la mutation probable.

retournerez dans votre ghetto. On vous vous trouvez si bien i Mais alors, que tes dirigeants ne parlent pas d'améliorer le sort de la classe ouvière, eux qui refusent pour les travailleurs tout ce que la gauche pouvait, dans les limites supportables de l'économie, leur apporter ! Certes on doit admettre que la France de gauche est à 60 % social - démocrate, mais cela n'empêchait pas d'avancer, à petits pas peut-être, mais sûrement, Si vous aviez, comme mol,

Que tes dirigeants craignent que le peuple français n'ait un jour une mémoire. Car après le lâchage de 1936, le refus de 1977

# Le Mgr Lefebyre

K. BLONDIN, membre du parti socialiste.

se réalise un jour la crainte que tu m'exprimais souvent : « Mon

père est mort sans voir le socia-lisme. Je ne voudrais pas que ce soit la même chose pour mol. » Hélas ! si, ce sera la même chose pour toi et vous l'aurez déli-bérément chois!

Après vingt ans de gouverne-ment à droite, va s'ouvrir sans doute, après certaines péripéties, une autre période de la France,

avec un autre orientation gouver-nementale. Et cela n'arrivera que parce que vous l'avez décidé.

Les Français qui voulaient le changement, les socialistes qui avaient confiance en vous qui croyalent en votre évolution, pro-

fondément décus et amers, n'ou-blieront pas ce qui s'est passé.

Et pour vingt ans de plus vous retournerez dans votre ghetto. Où

Comment expliques-tu que Ber-

linguer puisse soutenir la démo-cratie chrétienne, que Santiago

cratie chrétienne, que Santiago Carrillo s'unisse aver Suarez, et que vous ne puissiez vous entendre avec les socialistes français?

de la gauche

pèsera dans l'histoire.

Le P.C. préfère essayer de rompre avant 1978, parce qu'il lui serait politiquement et sociale-ment impossible de rompre après 1978, au lendemain d'une victoire à laquelle il aurait contribué. Il lui faut donc trouver le temps necessaire pour tenter de rétablir un équilibre indispensable pour le succès même de sa stratégie d'union, d'autant qu'à ses yeux la croissance du P.S. est une excroissance anormale à cause du rôle que s'attribue François Mitterrand et dont bénéficie le P.S. : l'absence volontaire d'un candidat communiste au premier tour en 1965 et 1974 aurait permis à François Mitterrand d'apparatire aux Français comme l'ini-tiateur, le garant et le symbole d'une politique d'union qu'il per-sonnifie mais dont le P.C. estime avoir été le principal artisan. (...) Il serait navrant de voir Georges Marchais devenir le Mgr Lefebvre de la gauche. En ce moment, comme trop souvent par le passé,

comme trop souvent par le passe, le P.C. s'aveugle volontairement. A vouloir trop dureir ses positions, on prend souvent une raideur cadavérique. Car le P.C. se trompe sur le P.S.: si celui-cl a pris force et consistance, ce n'est pas uniquement grâce à Mitterand et grand que soit le rôle rand, si grand que soit le rôle de ce dernier.

La chance du P.S. a été d'exis-La chance du P.S. a été d'exister tres peu avant 1968 et presque pas en mai 1968. Mai 1968 s'est fait en grande partie contre les hiérarchies trop structurées et autant contre la droite que contre une certaine façon d'exister de la gauche. Or la gauche officielle, en 1968, c'était surtout le P.C. Aussi la stratégie du P.C.F. est claire et sans ambiguité. Il faut contre la force du parti fait de careche un sein de la gauche un contre la contre un sein de la gauche un contre la contr en 1968, c'était surtout le P.C.
Ce qui fait la force du parti fait aussi sa faiblesse : si la force de son organisation interdit qu'il descende Jamais au-dessous de 18 ou 19 %, en revanche cette même raideur organique l'empèche de dépasser les 22 %.

Mais la faiblesse du P.S. a fait créer au sein de la gauche un nouveau rapport de forces. Il faut un parti communiste fort face au MR.G. et au P.S. dont certains dirigeants sont d'allieurs d'authentiques hommes de droite (comme Delors, ancien conseiller de Chaban-Delmas, au P.S., ou

mort ou transfiguration. Il s'est transfiguré. (...)

stransfigure. (...)

Si le P.C., au nom de sa stratégie de l'union, pense pouvoir
remettre à 1983 une victoire possible dès 1978, il commet une
erreur d'analyse qui sersit fatale
à la gauche, mais bien pius à
lui-même. Quoi qu'il en pense,
nous avons assez d'estime à son
ègard pour ne pes lui laisser commettre un assassinat et un suicide.

(Saint-Martin-de-Castillon), membre du parti socialiste.

discuté avec quelques secrétaires fédéraux, vous comprendriez mieux leur mortelle incertitude. Quant aux élections, je puis pré-dire que jamais mes camarades

La tentation

social-démocrate

Après avoir tenu deux fers (Giscard d'Estaing et Chirac) au chaud, le patronat français déplace ses pions, V. Giscard d'Estaing placé au-dessus de la mête (avec l'approbation tacite

mêlée (avec l'approvation saute de Mitterrand qui l'épargne avec une rare élégance), Chirac mis sur la touche. Les deux cartes deviennent Barre et Mitterrand. Et le capitalisme international de souhaiter l'avenement de la

souhaiter l'avenement de la social-démocratie en France. Le

choix est c'air : seule la social-démocratie peut permettre une injection massive de fonds publics,

un redéploiement de l'économie, une restauration du taux de pro-

une restauration du taux de pro-fit, sans pour autant faire perdre au grand capital le contrôle de l'appareil de production. (...) La campagne de dénigrement systé-matique contre le parti commu-niste, qui va de pair avec l'apolo-gle de la social-démocratie, utilise le vieil arsenal datant de la guerre froide. Faute de pouvoir attaquer le programme économique du P.C. (pas un partisan d'une stratégie de

le programme economique du P.C.
(pas un partisan d'une stratégie de
rupture avec le système d'exploitation capitaliste ne pouvait le
faire : seul M. Fabre ose utiliser
le terme de « collectivisme », qui
a fait la fortune de la droite), on
l'attenue sur le terrain des libertés

l'attaque sur le terrain des libertés, sur le « qualitatif ». Mais Staline

est mort. Même Glucksman le sait, aujourd'hui : Quel est le député qui est intervenu au Par-

ctaire et sans amigute. It laut créer au sein de la gauche un nouveau rapport de forces. Il faut un parti communiste fort face au MR.G. et au P.S. dont certains dirigeants sont, d'allieurs d'au-thentiques hommes de droite

Bredin, ancien membre du Nou-veau Contrat Social d'Edgar Faure, au M.R.G.).

Les remarques sur la politique du P.S.

(tout de suite ou pas) d'autres alliés ; mais à qui la faute?

C'est un pari terrible qui s'en gage. Les communistes et tous ceux qui souhaitent une véritable transition vers le socialisme doivent et peuvent le gagner.

HERVÉ FRÉDÉRIC (Paris-6\*).

# Electoralisme

Gageons que si M. Mitterrand formels sur les prestations élecrales et sur la répartition des grands postes gouvernementaux et administratifs, M. Marchais saurait bien s'accommoder de quelques variations sur les chiffres symboliques de revendica-

Car ce débat — et nous re-trouvons là son caractère original - se poursuit en l'absence d'une large poussée autonome de la classe ouvrière, et plus cénéralement des salariés. C'est ce qui distingue la situation actuelle de celles — souvent invoquées à titre de précédents — de 1946 et de 1945 (sans parler des événements portugais de 1975 et espagnols de 1978). (...) Peut-on dire que les modestes revendications syndicales d'aujourd'hul solent l'équivalent de ces profonds mouvements du passé? C'est peut-être M. Marchais oul. sans y prandre garde, a mis le doigt sur le problème essentiel d'aujourd'hul : comment éviter une bureaucratisation générale tout en favorisant, en activant, une intervention autonome de la

ciasse ouvrière? PIERRE NAVILLE (Paris-6°), membre du P.S.U.

# (PUBLICITE)

1) NOEL du 23 eu 30 DECEMBRE (Nuit de Noël à Bethiéem) OPTIMA TOURS, 6, rue des Halles, 75001 PARIS (Réveillon du Jour de l'An à JERUSALEM).

CETTE ANNÉE, PASSEZ LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE EN ISRAEL

CAPIJARNAUM, MAGDALENA, LA GALILEE, NAZARETH. BETHLEEM, JERUSALEM, CESAREE, SAINT-JEAN-D'ACRE, HAIFA, tous ces noms qui chaptent et qui ont berré votre enfance seront le cadre de votre hombilable voyage en ISRAEL.

Pour tous renseignements et inscriptions OPTIMA TOURS, 6, rue des Halles 75001 PARIS

Tél. 236-03-65 - 236-03-65 - 236-03-67 ou à votre agent de voyages.

- (PUBLICITE)

**DEMENAGEMENTS BAILLY FRANC** NOUVEAU N°DE TEL

Plas de 5.000 en stock AUX MEHLEURS PRIX!
DISTRIBUTEUR
TEXAS INSTRUMENTS
HEWLETT PACKARD
COMMODORE
ROCKWELL, etc., MAUBERT Bd Saint-Germain, PARIS.S-(Place MAUBERT) 325-33-80 METRO MAUBERT /

# **UNE BONNE AFFAIRE POUR LES VOITURES NEUVES DE RÉDUCTION**

<del>314</del> F 170 F

PO. GO, prérégié

630 F 370 F 1830-F 1250 F\*
PHILIPS AC 860. Combiné Radio-Cassetti
Stéréo - PO. GO. FM. Stéréo - présélection

Offre valable jusqu'au 20/11.

# **EAF EUROFRANCE**

Paris 11\* - 74, bd Voltaire - Tel. 357.88.88. Paris 17\* - 137, av. de Clichy - T&. 209.01.01. Paris 15° - 273, rue de Vaugirard - Tel. 533.81.81.

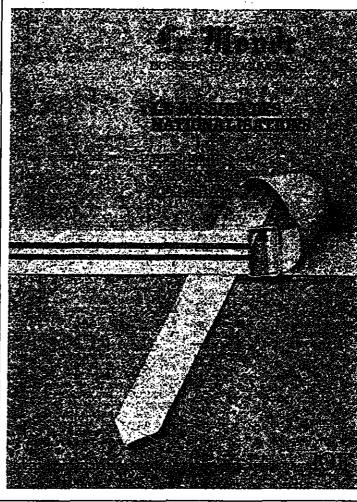

# le Parc de Port-Royal: un site, le luxe

# **Voisins-le-Bretonneux (78)**

Le Parc de Port Royal, c'est d'abord un caore au voisinage de l'ancienne Abbaye de Port-Royal dans un site ouvert sur la Vallee de Chevreuse. Aux alentours les activités sportives les plus variées vous permettent d'apprécier encore mieux les joies naturelles. Et la vie pratique garde tous ses droits, transports, écoles, commerces sont tout proche pour vous faciliter la vie.

Venez nous voir Le Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Teléphone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephone: 0.43 71.51 Valence (1997) Parc de Port-Royal route D 36, 78190 Voisins-le-Bretonneux Telephoneux Telephoneux Telephoneux Telephoneux Telephoneux Tele



Azrélia: 645 909 P



un style de vie fastueux

Il y a un style Kaufman & Broad, mais chaque village a sa personnalité. Le Parc de Port-Royal transpose dans la nature un luxe digne de l'avenue Foch. Chaque belle demeure construite en matériaux traditionnels avec son toit de petites tuiles brunies est dotée d'une ou deux

Pour recevoir une documentation gratuite Le Parc de Port-Royal, sans engagement de votré part, retourpier ce coupon à : Kaulman & Broad, 90 Champs Elysées, Paris 8º cheminées et entourée de son jardin privatif. A l'intérieur, de grands espaces intelligemment répartis pour la réception comme pour l'intimité. Ici le très grand confort va jusqu'au raffinement. L'ensemble dénote une profonde

C'est ainsi que Kaufman & Broad a pu devenir l'un des premiers constructeurs de maisons individuelles dans le monde.

financement Kaufman & Broad Achat "cles en main" : 5 % a la reservation. Rien à payer pendant la construction : 15 % à la remise des clès

Kaufman & Broad: la sécurité

et le solde 80 % remboursable sur 20 ans ou moins, comme un loyer. 90, avenue des Champs-Elysées à Paris 8°.

Jeudi 3 novembre, l'Asle hudget de la santé et de à 21.67 milliards de francs. (Voir - le Monde > daté 18-19 septembre 1977.)

M. CREFEAU (rad. de g.), rapporteur spécial pour le budget de la santé, indique que, pour 1978, ce dernier s'élèvera à 15,8 milliards, soit 4% du budget de l'Etal. Il souligne les conditions « de plus en plus détastibles de le sequelles le Parle. tables : dans lesquelles le Parle-ment est tenu de travailler, son contrôle devenant de plus en plus contrôle devenant de plus en plus « un pilotage sans visibilité ». Il rappelle que sur les 75 militards environ que représentent en France les dépenses de santé, une quinzaine seulement entrent dans le cadre du présent budget, le reste échappant très largement au contrôle du Parlement. M Cré-peau insiste ensuite sur la néces-sité d'un effort de recrutement uns important. Il s'inquiète de la part toujours croissante qui re-vient à l'aide sociale dans les crédits supplémentaires. Il observe que face à l'inéluctable augmentation des dépenses de santé, les charges de fonctionnement seront de plus en plus lourdes et deviende plus en plus formes et lewien-dront rapidement insupportables pour l'ensemble des budgets. Au niveau budgetaire, cela im-plique «une politique, de plus en plus volontariste». La commission

Rapporteur spécial pour les crédits de la Sécurité sociale, M. BISSON (R.P.R.) constate que l'année 1977 se caractérise par une évolution des prestations moins rapide que prévue en raison d'une certaine modération de la consumation médicale. En cutre

M. BERGER (R.P.R., Côte-d'Or), président de la commission des affaires culturelles, estime que, si le système actuel de sécurité sociale présente des insuffisances, il n'est pas concevable de le rem-placer par un autre. Il faut donc développent la responsabilité et sur le financement, mais sans diminuer les prestations. M. GAU

les rentrées de cotisations ont dépassé le montant escompté. Ces d'une certaine reprise de la con-sommation médicale et du coût des nombreuses mesures sociales des nombreuses mesures sociales prises en 1977. Le rapporteur a recommandé à la commission l'adoption des crédits, ce qu'elle a

M. DELANEAU (P.R.), rap-M. DELANRAU (P.R.), rapporteur pour avis (affaires
culturelles, familiales et sociales)
souligne la nécessité de réformer
l'ensemble du système de l'aide
sociale et médicale, le système
d'épassé » du prix de journée et
le système de santé scolaire. Il
souligne la nécessité de s'attaquer
à l'alcolisme sa commission a

(P.C.) observe que a l'emiette-ment de la protection sociale est tel que personne ne sait plus très ficie de quoi ». Il dénonce l'immobilisme du gouvernement en
matière de réforme de la Sécurité
sociale, puis estime « totalement
fallacieux le martèlement de
l'opinion sur le thème des défoits
de la Sécurité sociale ». Après
avoir affirmé qu'il n'y a aucun
excès dans la dépense sociale des
Français, il comeiut : « La, Sécurité sociale n'a plus d'avenir si
son financement n'est pas réformé d'urgence. Ce n'est plus
un choix, mais une obligation. » un choir, mais une obligation. Suivant les conclusions du rap-porteur, la commission a donné un avis favorable aux crédits

#### Organiser un grand débat

Dans la discussion générale, son avis, le budget présenté est collectif pour la santé et plus de la moitié des crédits, ceux de l'alde sociale, ne présentent pas l'aide sociale, ne présentent pas un caractère voloniariste. En séance de nuit, sous la pré-sidence de M. ALLAINMAT (P.S.), M. PÉRONNET (réf., Allier) évoque la situation du thermalisme, secteur dont il sou-ligne la vitalité mais qui repré-serve à son avis a un contol

thermales par la Sécurité sociale.

Mme MOREAU (P.C., Paris) estime que « ce budget d'austérité défavorisera les plus modestes et renjorcera les mégalités existinutes ». Dénonçant « un système jonde sur la recherche ejirénée du profit », elle rappelle les grandes lignes du contre-projet présenté par son groupe. Pour M. CABANGE. (P.R., Isère), « rares sont les pags qui offrent à leur population un système de protection de la sunté aussi développé que la France ».

M. ROYER (n.i., Indre-et-Loire) insiste sur la nécessité d'harmoniser la situation des tra-vailleurs salariés et celle des travailleurs salariés et celle des tra-vailleurs indépendants. M.-GRUS-SENMEYER (R.P.R. Bas-Rhin) déplore l'absence d'une véritable politique en faveur de la famille. Mme CHOVANEL (P.C., Seine-Saint-Denis) affirme que le niveau de vie des familles cuvrières diminus de même que la nouvièr d'achat des mestations

Apres les interventions de M. GISSINGER (R.P.R., Haut-Rhin) et DESANLIS (réf., Loi-ret), M. PAUL DURAFOUR (rad-ganche, Saone-et-Loire) souligne l'importance de la reinsertion des matilés du travail et de la prévention des accidents. M. CLAUDE WEBER (P.C.

# La généralisation de la sécurité sociale

de la santé et de la sécurité so-ciale, présente énsuite les grandes lignes d' « un budget de progrès qui traduit des choix et des prioqui traduit des choix et des prio-rités s'inscrioant dans une poi-tique cohérente qui vise à déve-lopper la solidarité sociale ». Elle indique qu'une enquête montre que entre le 1= janvier 1973 et le 1= janvier 1977, 87 000 lits en salles communes auront été sup-primés. Au total, 110 000 lits sur 255 000. l'auront été su 1= jan-tre 1978. « Ainsi, observe-t-elle, Eobletiti de suppression des salles Eobjectif de suppression des salles communes en 1981 n'est pas

communes en 1981 n'est pas utopique. »
Elle confirme qu'un projet de loi, qui sera déposé au cours de cette session, permeitra, de façon forfaitaire, la prise en charge par la Sécurité sociale des de-penses de soins des personnes agées dans les établissements de long sajour.

long sejour.

Niant stare inclinée devant des inférêts privés, elle justifie de remise en chantier du projet pelatif à l'organisation des ser-

thermales par la Sécurité sociale.

Mme MORRAU (P.C., Paris)
estime que a ce budget d'austéNAY (app. réf., Landes) demande au gouvernement de sensibiliser l'opinion au grave danger de la récession démographique M GUI-NEBRETTERE (R.P.R., Finistère) NEBRETIERE (R.P.R., Finistère)
plaide en faveur du maintien de
la médecine libérale. M. FERRETIT (P.R., Moselle) évoque les
roblèmes des retraités d'Alsace
et de Lorraine. Après M. LáBORDE (P.S., Gers), M. ANDRIEUX - (P.C., Pas-de-Calais)
évoque la situation des personnes
âgées.
M. HARSEBRORCK (P. S.,
Nord) critique la notitique du

dicapés. M. DELANEAU (P.R. dicapes. M. Dislansau (P.K., Indre-et-Loire) souhaite que soit aménagée l'assiette des charges sociales. M. JOURDAN (P.C., Gard) souligne la qualité de l'action de son parti en faveur des handicapés et des mutilés du travail, alors que le gouvernement s'avère à son avis incanable de

Pour M. EAM (R.P.R., Bas-Pour M. KHM (R.P.R., Bas-Rhin), « misux vandrait encou-rager le développement des hôpi-taux de dimension moyenne ». Après l'intervention de M. BOU-DON (N.I., Maine et - Loire), M. MARCUS (R.P.R., Paris) plaide en faveur de l'Assistance rabilise de Profe

publique de Paris.

évolué, précise t-elle, et je me suis inclinée devant les intérés de la collectivité » Elle annones que les P. et T. viennent d'acque les P. et T. viennent d'ac-corder un numero d'appel unique qui sera réservé aux urgences. A propos de la Sécurité sociale, elle déclare que ce n'est pas un miracle qui a équilibre cette année les comptes, mais des me-sures telles que la baisse de la TVA, sur les médicaments, une pertion plus ricourause dans les aux dépenses du régime général au titre du Fonds national de solidarité. «Le plan de redres-sement, précise-t-elle, a apporté plus de 9 milliards sur les 12 milpus de 5 muturus sur les 12 mu-liards qui étalent nécessaires. Piusieurs orateurs lui ayant re-proché de ne pas réaliser «une vrois réjorme» de la Sécurité sociale, elle décisre : «S'agti-il d'une réjorme: des structures,

accelérée des depenses de santé. Pour ce faire il s'est engagé à réviser tous les programmes has-pitatiers sur la base d'une stubi-

et un ralentissement des taux de croissance des prix de journée Pour terminer, Mme Veil an-nonce qu'elle présenters au vote du Parlement, dans les prochains du Parienent, dans les prochains jours un projet de loi permettant d'étendre le bénéfice de la Sécu-rité sociale à tous les Français. L'extension de l'assurance vieilexerçant une activité profession-nelle sera réalisée par décret d'ici à la fin de l'année, et l'ensemble des décrets d'application de la loi relative au droit aux prestations

familiales interviendra dans les

conclut-elle, est une politique de continuité et de progrès. » M. Lenoir, secrétaire d'Etat chargé de l'action sociale, expose la politique du gouvernement en ce domaine. Il indique que les dépenses d'aide sociale attein -dront 11 milliards en 1978, consti-tuées à 75 % environ par des dépenses d'hébergement et de soins en établissements. « C'est

Après avoir repoussé plusieurs des articles instituant une taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques et supprimant le l'allocation aux vieux travaillem salariés ainsi que le recouve-ment des créances de l'aide so-ciale contre les déliteurs d'ai-ments des mineurs et des adults

PATRICK FRANCES.

### 134 493 INTERRUPTIONS **VOLONTAIRES DE GROS-**SESSE EN 1976.

le ministère de la canté a comdu 17 lanvier 1975, dont 87 025 en privé (...). Il ressort d'enquêtes fois sur trois d'une célibataire. La catégorie des - inactives semblerait en nombre légèrement que par les classes moyennes ; dans 50 % des cas environ, les

Il faut relever enfin que les avortements clandestins semblent à des avortements pratiqués par ressée elle-même. Enfin le nomde femmes se rendant à l'étrangrossesse diminue aussi tres sensiblement : les statistiques britanniques indique que le nombre est passé de 36 541 en 1974 à

# DOM: les effets de la départementalisation

Jeudi matin 3 novembre, sous la présidence de M. BRO-CARD (P.R.), l'Assemblée examine le budget des dépar-ROCCA-SERBA (B.P.B. Corse), rapporteur special, relève que, considérés dans leur ensemble, les crédits de paiement (fonctionnement intervention et équipement confondus) progressent de 4,49 % (de 576,9 millions de francs à 602,9 millions de francs), tandis que les autorisations de programme dimi-ment de 10,8 % (de 263,4 millions de francs à 235 millions de francs) par rapport au budget de 1977. L'essentiel des dépenses de l'onctionnement est affecté aux peronnels, notamment ceux du BUMIDOM, organisme charge de la migration de la main-d'œuvre des DOM vers la

Quant aux crédits gérés par les antres ministères les sont en hausse pour ce qui est de l'agri-culture, de la culture, de la ma-rine marchande, du travail et de la santé. En revanche, les sommes consacrées aux DOM par les mi-nistères de l'éducation, de l'équinistères de l'education, de l'equi-pement et du logement, et par le secrétariat à la jamesse et aux sports, sont en diminution. Globalement et tous budgets consocrées aux départements d'outre-mer passent de 5 358 millions de france à 5881 millions de france, soit une majoration de près de 10 % dont le rapporteur

### La préparation des élections législatives

# M. RAYMOND BARRE

SE REND LUNDI A LYON M Raymond Barre doit se ren-dre lundi 7 novembre à Lyon, où il prendra contact — apprend-on de bonne source — avec les représentants locaux des forma-tions de la majorité afin de préuons de la majorite atin de prè-parer avec eux sa campagne electorale dans la quatrième cir-conscription du Rhône, où il est candidat aux élections législa-tives. Le premier ministre annon-cera vraisemblablement, à cette obcasion, le nom de son sup-pléant. Le rapporteur pour avis de la commission des lois, M. SABLE (app. R.P.R., Martinique) passe en revue les différents domaines

de l'action du secrétariat d'Etat dans les DOM. dans les DOM.

Présentant au nom de M. De
GASTINES (R.P.R., Mayenne),
l'avis de la commission de la production et des échanges,
M. CHAMBON (R.P.R., Pas-de-

Calais), s'élève contre le fait que 90 % des dépenses consacrées aux DOM ne figurent pas dans le budget du secrétariat d'Etat et « échapent de ce fait au contrôle parlementaire ».

parlementaire ».

M. STIRN, secrétaire d'Etat aux DOM-TOM répond d'abord aux rapporteurs avant de présenter son budget. Il indique que le fait que 10 % seulement des crédits. que 10 % seulement des crédits consacris aux DOM figurent dans le budget de son secrétariet d'Etatest du au « succès de la politique de départementalisation » « D'et cinq aus si l'on est optimiste, lorsque le problème de l'emploi aura été réglé dans les DOM et dans les TOM », d'et dans les DOM et dans les TOM », d'et de budget du secrétariet d'Etat aux DOM-TOM », déclare-t-A. Il souligne que les crédits de ce secteur inscrits au budget d'autres minisigne que les crédits de ce secteur inscrits au bodget d'autres ministères réchappent pas par là même au contrôle pariementaire. Le secrétaire d'Etat déclaire que l'essentiel des efforts dans le domaine agricole a porté sur lirrigation de terres cultivables nouvelles. Une première itancière de financement de 272 milliois de francs devrait permette d'atteindre l'objectif de 9000 biolitares intigués d'ici à 1990. Le secrétaire d'Etat estime, d'autre

scartaire d'Etat estime, d'autre part, que la predaction de campa-l sucre pour la campagne 2007. « sera satisfaisante dans l'entem-ble, en dépit de mouvements socioux qui ont affecté la produc-tion.» sociaux qui ont affecté la production s.

M. IBENE (app. P.C., Guadeloupe) ouvre la discussion générale en déclarant : « Le décim
de notre appareil productif se
pourauit à un rythme accéléré et
inquiétant. Il représente 25,2 %
de l'activité économique de la
Guadetoupe, alors que le secleur
tertiaire et l'Etat en représentent 74,8 %. » Pour M. Ibèné, on
ne peut que « dresser le bilan des
échecs de la départementalisation » et réclamer une fois de
plus un statut d'autonomie qui
permette aux élus « de prendre en
main les affaires de leur pays,
dans le cadre de la République
française ».

française a M. RIVIÈREZ (R.P.B., Guyane)

spécial souligne qu'une bonne part est affectée à l'amélioration de la situation des personnels et à la création de postes. souligne que le budget des DOM représente 1,8 % des dépenses de l'Etat pour 1,9 % de la population de l'ensemble français. Il trouve de l'ensemble risingus. Il trouve inacceptable que la promesse d'augmenter la part du fonds dinvestissement local n'ait pas été tenne. M. CRSAIRE (appa-renté P.S., Martinique) estime que renté P.S. Martinique) estimé que la politique du gouvernement à l'égand des Antilies est giobalement un échec ; insufisance des mesures sociales, chômage, régression de la population, caractérisent, selon lui, la situation actuelle de ces départements.

M. DRONNE (réf. Sarthe), président de la commission de la défense, présente quelques observations de cette commission sur les conditions d'organice du server. les conditions d'exercice du ser-vice militaire dans les départevice militaire dans les départe-ments d'outre-mer.

M. FONTAINE (non inscrit, la Réunion) attire l'attention du se-critaire d'Etat sur la faiblesse des effectifs de la police dans son département. Il rappelle que le SMIC à la Réunion ne représente que 70 % du salaire garanti dans la métropole, mais se déclare « heureur de l'écolution qui a été accomplie depuis le temps de la colonie ».

Pour M. PETIT (R.P.R., Martinique), l'intégration bénéfique des DOM dans le Marché communappelle toutefois une attention vigiante et iucide. M. Claude Weber (P.C., Val-d'Oise) affirme up is appearent in historia desartreux ». Il plaide en faveur du droit l'arroditement par la veur du droit l'arroditement in de Antille. à l'autodétermination des Antilles et de la Réunion. M. CERNEAU
facilier, rél. La Régnion) regroite des retards d'application
des Septes relatifs aux DOM surtrouties manière sociale.

Tell La Rémient relight pour M. COUDERC

des Estats racide d'application antique pour M. COUDERC

des Estats racide de l'accident de l'accident pour les investis
La discussion se poursuit jeun ficile surtout pour les investis
sprés midi sous la présidence semente, ne pourrait pas être

de la restances circum de l'accident la discussion du volcan de la Softière la Basse Terre n'a

la setate de l'accident de la Basse Terre n'a

la setate de l'accident de la Basse Terre n'a ia Sofrière la Basse-Terre n'a jamais barouvé la similitad éco-nomique qui était antérieurement la sienne. Les mesures prises, estime-t-il n'ont pas été suffiestime-t-II n'ont pas été suffi-santes, et la population se sent abandonnée. Pour M. JALTON (app. P.S., Guadeloupe), le gou-vernement est responsablé de la situation sociale et économique « désoutreuse » des DOM. Il dé-clare ; « La priorité est donnée que dépenses militaires. Dans le domaine de l'éducation, l'autori-tarisme est renforé. Quanti aux Guadeloupésne qui sont venus chercher du travail en France. Ils sont inctimes du racisme et n'as-pirent qu'à retourner en Guade-léupe, » Il indique que son groupe-ne vostra pas « ce misérable budi.

get ». Enfin, M. GABRIEL (R.P.R., Saint-Pierre-et-Miquelon) estime regrettable que la France n'ait pas de politique de l'Océan. Répondant aux crateurs. M. STERN déclare notamment : « La production sucrière n'a baisa La production sucrere na cons-sé dans aucun des départements. Le prix de la canne se serait ejfandré sans garanties euro-péennes. Une SAFER sera créée à la Guadeloupe et à la Marti-nique. (...) Tout statut d'autono-pris miserait la propulation de

sageable ni souhaitée. S'agit-il de réformer les financements,

mie priverait la population de nombreux avantages sociaux. Faire croire le contraire est une dupe-rie. Globalement, l'appartenance à l'Europe constitue pour ces

L'Assemblée nationale examine ensuite les crédits des territoires d'outre-mer. Rapporteur spécial, M. DE ROCCA SERRA (R.P.R.), indique que ce budget, compte non tenu de l'incidence financière de l'in-dépendance de Djibouti, s'élève

de de l'ances de francs, en pro-grès d'environ 9%. La commis-sion des finances a insisté sur la nécessité de réanimer l'économie rurale dans les territoires du Pacifique et exprime son inquie-tude devant l'insuffisance de l'in-matissement productif. Dans son rapport écrit, M. PIOT (R.P.R.) indique que l'importance de la dépense publique dans les TOM s'élevers en 1978 à 2123 mil-

précise que quatre orientations ont été retenues : Clarification des rapports entre l'Etat et les territoires. 2) Sauvegarde des subventions d'équilibre et des dotations

3) Actions en faveur des popu-lations de l'intérieur et des archipels dans les territoires du Pacifique; 4) Intervention des minist techniques : « Le président de la République, rappelle-t-il, à décide le principe d'une inter-vention généralisée de toutés les administrations de l'Etal. a Ringagée en 1977, elle sera encors pass importante en 1978.

départements une garantie. » Il relève ensuite « le scepticisme permanent » de M. Césaire, puis, s'adressant à M. Weber (P.C.). sadressant à la weuer (P.C.),
il déclare : « Vous semblez vous
réjouir chaque jois que la France
a des échecs. La soi-disant poli-tique nationale de votre parti
n'existe que dans les discours. »
Il estime a inacceptable » l'inter-Il estime a macceptable » l'inter-vention de M. Jalton. Pour ter-miner, il indique que la position du gouvernement n'a pas changé à l'égard de Mayotte. Les crédits des départements d'outre-mer sont adoptés par l'Assemblée, l'opposition a voté

### « TOM: il n'existe pas de « réserve électorale », affirme M. Stirn

M. Stirn conclut : « Le gouvernument entend changer les struc-tures économiques et sociales des tures économiques et sociales des territoires. Ces réformes sup-posent cependant que les admi-nistrations et les territoires sachent réformer rapidement leurs méthodes. » Il cite deux exemples : la réforme du FIDES et la réforme des fiscalités terri-toriales.

Dans la discussion générale, M. VACANT (P.S.), qui intervien au nom de M. Alain Vivien (P.S., Seine-et-Marne), s'attache à montrer que les crédits diminuent sensiblement. « Au jond, estime-t-il. le gouvernement ra vise qu'à se conserver une riserve électorale au moindre coût, tout en laissant exploiter par certains ce qui peut être rentable. » Pour M. FIDJOT (honinst., Nouvelle-Galédonie), « rien de cértair de serve fait en Neuvellede sérieux ne sera fait en Nou-velle-Calédonie sans l'autonomie mierne l'aute de guoi, conclut-il. on encouragera le courant nais-sant /avorable à l'indépendance du territoire ». Pour M. ODRU (P.C., Seine-Saint-Denis), « ce

budget attests la persistance et les mélaits de la situation colo-niale dans des territoires que le gouvernament considère comme une réserve électorale pour Répondant aux orateurs. M. Stirn observe notamment que M. Odru a ne se console pas de l'absence d'audience de son parti

l'absence d'aussence as son parti dans les TOM, et s'accroche au mythe dénué de tout fondement de la réserve électorale que ces territoires constitueraient pour la Les crédis des TOM sont adop-tés par l'Assemblée, l'opposition

# LES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE DE L'AIDE DE L'ÉTAT

L'Assemblée nationale doit examiner, lundi 7 novembre, le bud-get de la jeunesse et des sports pour 1978. Dans l'état actuel du projet, celui-ci s'élève à 2 686 millions de francs, soit une aug-mentation de 12,8 % par rapport à l'année dernière. Les quatrevingt-cinq organisations et mou-vements groupes dans le Comité pour les relations nationales et jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) se sont inquiétées, mercredi 2 novembre, de la faiblesse de ces crédits qui représentent 0,67 % du budget de l'Etal.

Le CNAJEP demande l'applica-tion d'un « plan d'argence » qu'il chiffre à 17,7 millions de francs Celui-ci permettrait d'augmenter sensiblement l'enveloppe allouée aux loisirs éducatifs, aux centres de vacances et à la formation des animateurs, trois secteurs que les associations jugent prioritaires.

Le CNAJEP souhaite, en outre, Le CNAJEP souhaite, en outre, la revalorisation des crédits que l'Etat accorde au fironds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP) pour la prise en charge partielle du salaire de six cent soixante-six animateurs socio-éducatifs. Cette prise en charge partieure salou prise en charge représente, selon les associations, le quart du coût réel. Elles réclament son double-ment.

क्रांतर प्राप्ट

Le CNAJEP demande, enfin, la suppression de la taxe sur les salaires des animateurs et du personnel administratif des associations qui, pour certaines d'entre elles, « dépasse le montant de l'aide alloués par l'Etat ». Ces mesures, précise-t-il, doivent permettre « le maintien d'une vie associative authentique dans un secteur nitel nouve le notion ». secteur vital pour la nation ».

\* CNAJEP, 30, rue Cabanis, 75014 Paris, Tél. 338-04-41.

Le Comité pour l'indépen-dance et l'unité de la France, tonde par M. Michel Debré, à tiendra samedi 5 novembre, à 15 heures, su Palais des congrés de Versailles (place du Châ-reau) une seulem arbitule à teau), une réunion publique à laquelle participeront notamment MM Alexandre Sanguiaetti. Cieorges Montaron, Etlenne Borin des Roziers, Pierre Dabezies, Georges Gorse, René-Victor et et Georges Gorse, René-Victor Pilhes, Maurice Druon et Mme Geneviève de Gaulle.

S'INQUIÈTENT DE LA FAIBLESSE --- FCW NA". IN MALLY AMBLES



10 - 5 A A A



**POLITIQUE** 

# A LOI DE FINANCE

# nanteler, déclare Mme la

l'allocation aux vieux trabe ne peut dé-rie d'entre-rie d'entre-rie d'entre-rie d'entre-rie d'entre-rie d'entre-ciale contre les débiteux ments des mineurs at leur ments des mineurs at leur on de la part gélaire, elle n-alourdisse ments des mineurs et des la conséquence. La séance est levée 15. problèmes ient ceux 3 dépenses Ce sont ces PATRICK FRANCE

MUCEREMENT

v des actes. L de déman-

rais de la donner un Le gouver-

ppel au sens e chacun et u croissance

it engagé à

d'une stabi-

3 lits. D'ores e Veil, l'ac-

u tour de ses de soins

i des toux

ne Veil an-era an vote

as prochains

permettant de la Sécu-

E Français.

s personnes profession-décret d'ici

t i'ensemble

on de la loi prestations ra dans les

re politique, politique de res. 3

aire d'Eta:

mement en

que les

Ale Altein -

on par des ient et de nus : C'est

Padect d'ac-

्राच्यात्रस्य स्ट

sé plusieurs

nustes. l'As-adget de la

ir sociale of

alité phar-

sprimant le icression de

gegettet, a 🖺

4 Prof. 75 T. C

134 493 INTERRUPTION VOLONTAIRES DE 68 SESSE EN 1976. interrogé par M. Crépeza de gauche), rapporteur te

sur le bilan de la loi sur le tabtion voloutaire de diese le ministère de la santé à muniqué la réponse suivant En 1976, 134 433 intemp volontaires de la grosses eté recencées à partir des à tins statistiques prévus par du 17 janvier 1975, dont 87 to secteur hospitalier public 47 468 en secteur hospe prive (...). Il ressort d'esp partielles que les jemme demandent une interruption iontaire de grossesse on, : 60 à 70 % des cas, entre » six et trente ans : il s'agi. fois sur trois d'une céla-La catégorie des inactisemblerait en nombre légère supérieur comparée à cele: femmes qui exercent une asion. Les demandes sont pe tées autant par le monde a que par les classes movem dans 50 % des cas enving femmes on: déjà deux enter il faut relever enfin qu

avortements cland-stins seg en voie de disparition pri les services nospitaners nec tatent pius de complications. a des avortements pratique des non-médebins ou part ressée elle-même. Enfin la de femmes se rendant à la ger pour interrompre grossesse diminue aussi ni siblement : les statistique tenniques indique que le : est passé de 36 541 en 14 306 en 1975 et à 4 459 gr

## LES ASSOCIATIONS DE LE S'INQUIÈTENT DE LA FAE DE L'AIDE DE L'ETA

Streptions Tic.

Installe Duis.

Schot PC :

Streption Tours

Streption To 

M. Stirn to CNAJEP ormanical temporary for the street of the control of the contr The property of the control of the c

Service of the servic

Market St.

THEY TO

D'INDEMNISATION DES RAPATRIÉS

LA LOI

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Veillée d'armes

Aussi extraordinalre qu'il puisse paraître, le débat parlementaire sur le projet de loi d'indemnisation des rapatriés a débuté, jeudi soir 3 novembre... dans les salons de l'hôtel Lutétia, à Paris, où les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale avaient délégué leurs spécialistes pour répondre aux inquiétudes des intéressés conviés à un diner-débat par le mouvement du RECOURS

Le parti républicain était représenté par M. Chinaud, président du groupe, député de Paris, assiste de M. Delmas. ancien maire de Montpellier ; le R.P.R. l'était par M. Bénard. député du Var : les centristes par M. Ginoux, député des Hautsde-Seine : la P.S. par M. Bayou, député de l'Hérault, assisté de M. Ribs, rapporteur spécial, et le P.C. par M. Garcin, député des Souches-du-Rhône.

Les prochaines législatives conférant à la discussion du texte gouvernemental - dont le gence — un intérêt électoral que personne ne conteste, chaque orateur s'est employé, sens ménager ses effets, à orienter dès à présent les suffrages des rapatriés, bilen décidés, au demeurant, à faire monter les

Dans leurs réponses aux questions posées, au nom du RE-COURS, par MM. Goinard, Roeeau et Laquière, qui exprimèrent leur - amère désillusion - devant les insuffisances « inacceptables - du projet de loi -- blen que M. Dominati, secrétaire d'Etat, ait été pour eux, disentils. « un bon avocat ». - les plus gênés furent évidemment les deux représentants du parti républicaln, qui mirent leur auditoire en carde contre les risques de la surenchère, ce qui valut à M. Chineud d'être quelque peu

Les délégués du P.S. et du P.C. eurent beau jeu, en revanche, d'affirmer qu'en l'occurrence le gouvernement ne pouvait indemniser réellement les rapatriés, parce qu'il était

Dans sa conclusion, M. Forzy

scuhaita que la chaleur de cette *« veiliée d'ermes »* incite la majorité à améliorer le projet de loi « de lacon substantielle ». Le véritable héros de la soirée fut, toutefois, le colonel Gardes, dont la présence fut saluée, un bref instant, per de vibrants - Algérie Irançaise i -. Une autre façon peut-être, pour les rapatriés, de rappeler su pouvemement que, quinze ans

après, leur passion reste tou-

lours aussi vive... - A. R.



# Le projet de budget militaire pour 1978

مكذا من الأصل

La commission des finances de l'Assemblée lance une série d'avertissements au gouvernement

Le président de la République rend visite, lundi 7 novembre, à Brest, à la marine pationale, qui connaît des difficultés de programmations budgétaires, comme l'ont révélé les rapporteurs de la commission de la défense et de la commission des finances de l'Assemblée.

Sur la proposition de M. Joël Le Theule, député R.P.R. de la Sarthe, la commission des finances a, du reste, déposé cinq amendements qui demandent au gouvernement de fixer, notamment, un échéancier de la construction d'un sixième sous-marin lance-missiles et de

nouveaux butiments de surface. Le ministre de la défense a refusé de communiquer aux députés l'échéancier des autorisations de pro-gramme des prochaines années concernant ces différents projets.

Après cette prise de position du ministre, membres de la commission des finances ont adopté les amendements de M. Le Theule, qui constituent, de l'aveu de l'un des rapporteurs, M. Jacques Cressard, député R.P.R. d'Ille-et-Vilaine. autant d' avertissements adressés

POINT DE VUE

# La grogne des marins

a commission de la défense de l'Assemblée nationale vient de remettre en cause le projet de budget de défense pour 1978. Elle l'a fait principalement parce que ses membres ont jugé notoirement insuifisants les crédits prévus pour la marine. Décroissance de son pouvoir d'achat pour 1977, retards d'un an sur la plupart des constructions navales en cours, recul par rapport aux prévisions votées de la loi de programmation militaire 1977-1982. telles sont, effectivement, les conséquences du projet présenté.

La question du sixième sous-marin lanceur d'engins (S.N.L.E.) a été

A l'occasion du débat, je voudrais nter quelques observations. Il faut préalablement savoir qu'en matière de dissuasion - c'est-à-dire dans un domaine essentiellement psychologique. — il n'est pas de science infuse ou de certitude absotue. Nous sommes nécessairement dans le domaine de la spéculation intellectuelle, l'allais presque dire du pari. A quelque niveau que ce soit, per-

sonne n'est cur de ne pas se tromper; la seule chose que nous puissions faire, c'est, à partir de quelques principes de base, de tenter d'en tirer les conséquences pour l'action. Car le budget d'aujourd'hui, c'est l'action de demain. Le premier principe est naturelle-

ment celui de notre indépendance nationale; la faire respecter exige

# NOMINATIONS MILITAIRES

Sur la proposition de M. Yvon Bourges, ministre de la défense, le conseil des ministres du jeudi 3 novembre a approuvé les pro-motions et nominations sui-

● TERRE — Sont promus : général de division, le général de brigade Victor Loizillon : inten-dant général de deuxième classe, l'intendant militaire de première classe Jean Tardieux. Sont nommés : conseiller du

gouvernement pour la défense, le général de corps d'armée Gé-rard Bertaux : commissaire général adjoint aux transports, le général de brigade Daniel Hauss-

SERVICE DE SANTE. —

Est promu : médecin chef des services hors classe avec appellation de médecin général inspecteur (rang de général de division), le médecin général, médecin chef des services de classe normale Georges Perdriel.

Sent nommés directeur de

Sont nommés : directeur de l'institut de médecine tropicale et inspecteur technique de pathologie tropicale, le médecin général, médecin chef des services de classe normale, Jacques Voelckel: sous-directeur de l'institut de médecine tropicale, le médecin général, médech chef des services classe normale André Dat-

prétendre traiter d'un problème de par AYMAR cette nature par référendum... ACHILLE-FOULD (\*)

capables de dissuader quiconque de violer nos frontieros : les forces nucléaires stratégiques assurent ce rôle essential Cette politique exige également la sécurité de nos approvisionnements.

On ne sait probablement pas assez que 80 % de nos Importations arrivent par voie de mer. On ne mesure probablement pas assez les incalculables conséquences qu'aurait sur notre économie, sur la vie même des Français, la rupture de ce flux vital. Prétendre à l'indépendance sens

assurer nos approvisionnements seralt à la fois vouloir être debout el accepter d'être à genoux. Nous ne pouvons pas nous permettre. vis-à-vis de nous-mêmes, ou des autres, cette évidente vulnérabilité. Pratiquement, cela signifie qu'une priorité doit être consentie pour la construction d'une flotte de surface et sous-marine capable de faire respecter nos échanges extérieurs par voie maritime, en temps de paix,

La section marine au seln du budoet de la défense, comme les lois de programmation, doivent traduire cette priorité.

de crise ou de guerre.

#### La priorité des priorités C'est en tenant compte de ces

împératifs que se posent le problème et la chronologie de la réalisation du sixième sous-marin nycléal ceur d'engins (S.N.LE.).

Sur ce point, mon sentiment est sans doute plus nuancé que celui de la majorité des membres de la commission de la défense et de son rapporteur.

il y a certes urgence à la mise en chantier d'un sixlème sous-marin; le surcroît de permanence opérationnelle, qui serait ainsi obtenu au profit de la force nucléaire de dissuasion, conforteralt notre marine dans une tache dont elle a l'essentielle vocation. Mais, dans l'ordre des urgences.

je persiste à croire que la priorité des priorités est la sécurité de nos échanges maritimes. Il est malheureusement clair que le budget marine, seul, ne peut faire face à cette double urgence. C'est au président de la République.

garant de l'indépendance nationale, de choisir entre ces priorités ou de décider qu'elles doivent être assumées l'une et l'autre, et d'en tirer alors les conséquences. Que l'on me permette de dire à cette occasion. sans le moindre esprit polémique, qu'il me paraît bien aventureux de

(°) Député app. réformateur de la Gironde, ancien secrétaire d'Etat à la défense, président du Groupe inter-ministériei de coordination de l'ac-tion en mer des administrations (GICAMA).

assumer dans ses nouvelles zones économiques maritimes.

Sans être seule en cause, la marine nationale a, par nature, un rôle important — et nouveau — à jouer dans cette affaire. Ce n'est pas seulement vrai pou la métropole, c'est vrai aussi pour

tre-mer, Discuter d'un budget, ce n'est pas seulement comptabiliser le présent, c'est aussi réfléchir aux problème de l'aventr.

nos départements et territoires d'ou-

La France est aujourd'hui la cinquième puissance industrielle du monde ; il importe qu'elle se donne les moyens d'une vocation maritime que lui impose son histoire, sa géo-

Président du Groupe interministériel de coordination de l'action en mer des administrations (GICAMA), c'est-à-dire charge de proposer, er accord avec les ministères intéressés. a coordination de notre action en mer, je dols ajouter que, au-delà des exigences qu'implique la sécurité même de notre pays, se pose le problème des responsabilités qu'il doit

graphie, les réalités d'aujourd'hul et les espérances de demain.

### la réforme du système d'assurance et précise le champ des responsabilités Le Sénat a adopté, jeudi

Construction : le Sénat approuve

3 novembre, en séance de nuit à l'unanimité, avec quelques modifications (en première lecture avant l'Assemblée nationale), le projet de loi relatif à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

Ce projet, a indique M. PILLET (Un. cent., Loire), rapporteur de la commission des lois, tend à instituer un système d'assurance original, et à double détente : l'assurance souscrite par le maitre de l'ouvrage couvrirait le préfinancement de la réparation des dommeses et pets presser les des dommages et notamment la présomption de responsabilité dé-cennale tandis que serait main-tenue et généralisée l'assurance personnelle des locateurs d'ou-

vrage.
Pour M. LEDERMAN (P.C., Pour M. LEDERMAN (P.C., Val-de-Marne), cette amélioration est déjà partiellement acquise grâce à la généralisation de la procédure « référé-provision » et le projet donne un 
pouvoir excessif à l'arbitrage des 
experts qui seront presque toujours, affirme-t-il, des techniciens du hátiment liés aux comciens du bâtiment liés aux com-pagnies d'assurances. M. LANCOURNET (P.S., Haute-

M. LANCOURNET (P.S., Haute-Vienne) approuve les intentions des auteurs de la réforme tout en estimant que les mécanismes proposés sont améliorables. M. BARROT, secrétaire d'Etat au logement souligne que ce au logement, souligne que ce texte a fait l'objet d'une large concertation et présente l'avan-tage de confèrer la priorité à l'indemnisation. La recherche des responsabilités viendra après et sera le fait de l'assureur. Le projet mettra fin à une situation qui se caractérisait par un contraste regrettable entre

situation qui se caractérisait par un contraste regrettable entre une protection juridique qui se veut étendue et une protection réelle incertaine. Il introduit aussi la notion de garantie de parjait achèvement qu'apporte l'entrepreneur et qui l'oblige dans le cadre de son contrat à réparer tout dommage, quel qu'en soit tout dommage, quel qu'en soit l'objet, que l'ouvrage subirait pendant le délai d'une année.

#### Les modifications A l'expiration de ce dela

garantie, les garanties legales confortées par le système d'assurance commencent a jouer

• Le Senar, sur la proposition du rapporteur, a voulu mieux définir le champ de la garantie decennale en reprenant le critère jurisprudentiel habituel de l'ou-Viage : a rendu impropre à sa destination ».

M. CLUZEL (Un. centr., Allier) a fait préciser la respon-sabilité de l'entreprise qui stocke les matériaux destinés à la cons-traction.

● La retenue de garantie pourra être utilisée par le constructeur dès la première année en cas d'application de la « garantie de parjait achèvement ». Cette disposition, introduite sur l'initiative de M. VIRA-POULLE (non inscr., Réunion), devralt bénéficier notamment aux constructeurs oui sont dans l'obliger. constructeurs qui sont dans l'obligation matérielle d'occuper les lieux, donc contraints de signer la réception avant complet aché-

 Il est précisé que les person-nes solidairement responsables des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage sont déga-fice de la contraction de la con gées de leurs obligations dans les mêmes délais que celui-cl. (Amen-dement Cluzel.)

L'assurance-dommages devra être indépendante de l'assurance de responsabilité. (Amendement a dopté sur l'initiative de M. GUILLARD (Rép. ind., Loire-Atlantique) qui visait le monopole de l'assurance

● Le Sénat, sur l'initiative de M. PILLET, a voulu préciser la date d'entrée en vigueur de la réforme : ce sera le 1° jan-vier 1979. L'ensemble du projet a été ensuite adopté.

Les sénateurs avaient ratifie, au début de la séance, plu-sieurs convention franco-tchadiennes concernant la coopération diennes concernant la coopération militaire, les douanes, la justice. Ils avalent aussi approuvé l'ave-nant monétaire signé à Libreville en 1975 au profit des Etats mem-hres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC). Le Sénat avait enfin adopté le projet de lei autorisent l'approphisment de loi autorisant l'approbation de la Convention internationale sur la protection des espèces animales en voie de disparition.



# le Parc de Sénart: l'appel de la Forêt

à Soisy-sur-Seine (91) Il était une fois, à l'orée de la forêt...

ainsi pourrait commencer l'histoire du Parc de Sénart. Les plus beaux chênes de France, dans une forêt de 2.000 ha, sont à deux pas de chez vous. Avec à proximité : manège, centre de tir, terrains de golf et le plan d'eau de Viry-Châtillon. Ajoutez par ailleurs tous les équipements publics et privés (écoles, C.E.S.). Comment réver mieux?

Venez nous voir 🕅 Le Parc de Sénart chemin de l'Hermitage, 91450 Soisy-sur-Seine Téléphone : 497 03.03 Maisons modèles Ouvert tous les jours de





un style de vie différent

Il y a un style Kaufman & Broad, mais chaque village a sa personnalité. Au Parc de Sénart. ditionnels, avec son toit de petites tuiles brunies, est dotée d'une belle cheminée, et entourée de son jardin privatif. L'intérieur



témoigne d'une profonde connaissance des besoins d'une famille : répartition intelligente de l'espace, cuisine avec coin repas et accès direct à la salle à manger, deux superbes salles de bains entièrement équipées, dont une particulière pour les parents, nombreux placards de rangement, garage pour deux voitures, etc...

C'est ainsi que Kaufman & Broad a pu-devenir l'un des premiers constructeurs de maisons



financement Kaufman & Broad Achat "clés en main": 5 % à la réservation.

Rien à payer pendant la construction : 15 % à la remise des clés



# **POLITIOUE**

#### ministres Le communiqué du conseil des

Le conseil des ministres s'est réuni le jeudi 3 novembre 1977 au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing. An terme de ses travaux, le communiqué suivant a été publié :

• SIMPLIFICATION ADMINIS-

sition du premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, M. Dominatí, le projet de loi portant diverses mesures d'amé-lioration des relations entre l'admi-nistration et le public. Elles permettront la mise en œuvre des décision du programme gouvernemental de simplification administrative et des propositions du médiateur qui requièrent une modification de la

Les cent une mesures de aimplifi-cation administrative décidées par e gouvernement le 21 septen d'arrêtés et de circulaires qui doivent prendre effet avant le 15 décembre. Le recours à la loi était cependant nécessaire pour la simplification de la procédure d'obtention du permis de chasser, la suppression de l'autorisation préalable de certains spec tacles, l'automaticité du report d'incorporation pour le service national jusqu'au 31 octobre de l'année des vingt-deux nos des sursitaires, l'harmonisation des délais de pres-cription en matière de Sécurité sociale, ainsi que pour trois simplifications du droit du travail (suppression des amendes, suppress la déclaration des travailleurs étrangers en mairie et suppression de la déclaration d'utilisation de la force

Plusieurs propositions faites par le médiateur, en application de la toi du 24 décembra 1976 pour améliorer les rapports entre l'administration et le public, ont été retenues.

Au titre du service national, elies oncernent la dispense des fils et frères de personnes décédées pendant l'exécution du service, la validation de services militaires accomplis dans les armées allièes par des étrangers pliérieurement naturalisés français

Au titre des pensions, elles concernent le versement du supplément familial de la pension militaire d'invalidité à la personne qui assure effectivement la garde des enfants, le fonctionnement des juridictions des pensions, la validation, pour la pension de retraite, des périodes recu une indemnité de soins, une

> FIDELITY 4/40-COMPACT

Platine, Radio, Cassette 2 x 20 W eff. sous 8 Ω tête

magnétique. Ampli : distorsion≤ à 1 % à 1 KHz. Réglage linéaire

modification de la répartition de la pension de réversion entre les épou-ses successives dans le cas de l'Etabilssement national des invalides de la marine, la vole réglementaire ou des délibérations de conseils d'administration suffisant pour les autres

D'autres dispositions intéressent le versement de l'indemnité due au titre du délai-congé, le dégrévement des personnes imposées à tort en cas des marchés publics des entreprises

Une nouvelle série de mesures de simplification sera préparée pour le les janvier 1978. Elles portezont, noient, sur les petites et moyennes

Ces mesures marquent la forme nté da gouvernement de réduire certains excès de la bureaucratie et d'améliorer la vie quotidienne des Prançais par une action concrète et

#### • LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

Le dernier projet de loi de finances rectificative pour 1977 propose les ajustements de crédits méloctables, traditionnels en fin d'exercice. Leur ampieur est, cette année, sensible-ment moins importante que les années précédentes. Le projet com-porte par allieurs queiques dispositions législatives.

Les charges nettes nouvelles s'établissent à 2932 millions de francs. Elles correspondent à un moutant brut de dépenses supplémentaires de 7 125 millions de francs, partielle-ment compensées par 1 815 millions de francs d'annulations et 2 378 mil-lions de francs de ressources supplé-

Les principales ouvertures de crédits portent sur les dépenses ordinaires civiles pour un total de 4 784 millions de francs, affectés ment aux rémunérations de la fonction publique (1 100 millions de francs), aux interventions sociales (1 586 millions de trancs) et aux dépenses d'enseignement (1 126 millions de francs).

Les dépenses civiles en capital sont majorées de 1 372 millians de francs en autorisations de programme et 1884 millions de francs en crédits de palement. Ces montants Incluent notamment 811 millions de france de crédits de palement destinés à accélérer la réalisation des équipements publics et la mise en œuvre

Inutile de traverser la Manche

FIDELITY vient à nous!

FIDELITY n° 1 de sa spécialité en Angleterre

fiables, perfectionnés, dont le rapport qualité/prix est exceptionnel...

... FIDELITY Inutile de traverser la Manche!

FIDELITY une gamme complète d'appareils haute fidélité,

des crédits débloqués du Fonds d'ac-

sont constituées pour l'essentiel par l'accélération du remboursement de certains prêts du Trésor.

Parmi les dispositions législatives ées figurent, notamment : proposées l'igurent, quantitée . l'amélioration des pensions de réverdon attribuées aux venves de fonc-lonnaires on militaires décédés à la suite d'un attentat ou d'un acte vement : une majoration des redevances dues au titre du contrôle de sureté des installations nucléai-

Par la modération des crédits ouverts, le projet de loi de finances budgétaire. U marque nue nouvelle nent des finance

#### O DIFFICULTES DES ENTRE-PRISES

Le conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à la prévention et an traitement des diffienités des entreprises. Les mutations économiques, qui rendent difficile la gestion des entreprises et met parfois leur développement et leur existence, ont rendu nècessaire une réforme des dispositions regissant la faillite qui ne tiennent pas suffisamment compte des cons quences sur l'emploi et sur l'activité économique des opérations de liquidation des blens.

Le projet de loi adopté par le couseil a pour objet de prévenir les difficultés des entreprises, conformément aux recommandations du comité sur la réforme de l'entreprise. présidé par M. Sudreau; par une meilleurs connaissance de leur situation, de donner la priorité aux procédures permettant leur survie et de tirer les conséquences de ces principes sur la situation des professions de syndic et d'administrateur

Au titre de la prévention des difficultés, les entreprises de plus de sept cent cinquante salariés devront établir tous les six mois une situation provisoire de bilan et chaque année un plan de trésorerie et un plan de financement, qui seront communiqués à la Banque aux comptes sera renforcé : il leur appartiendra d'appeier l'attention du président du conseil d'administration ou du directoire sur tout fait significatif révélant une évolution prèce-cupante de la situation de la société. Les actionnaires et le comité d'entreprise pourront saisir le président du conseil d'administration on le directoire dans des conditions identiques.

(Lire la suite page 42.) Pour le traitement des difficultés des entreprises, diverses dispositions sont prévues pour favoriser la pro-cédure de suspension provisoire des poursuites permettant le maintien de l'activité de l'entréprise et éviter la liquidation de biens ou le règle la liquidation de hiens ou le regie-ment judiciaire. Il s'agit de l'allon-gement de trois à cinq ans de la durée du plan de redressement ten-dant à apurer le passir, de la possi-bilità d'éserter le apoctes discenses blité d'écarter les anciens dirigeants responsables des difficultés de l'entreprise de l'attribution d'un rang privilègié aux créances de ceux qui contribaent au redressement finan-cier de l'entreprise, d'une mellieure protection des droits des salariés en cas de poursuite provisoire de

l'activité de l'entreprise Enfin, le projet de loi établit une nette séparation entre les profes-sions de syndic et d'administrateur d'hui, sauf à Paris et à Marseille, par les mêmes personnes. La profession de syndic sera organisée sous la forme d'une compagnie nationale et d'instances régionales. La profession d'administrateur indicinire ne nonre ra être exercée que par des person nes inscrites sur la liste nationale. le juge avant, dans certains cas, is possibilité de désigner un adminis-trateur judiciaire en debors de la liste nationale pour faire face à des situations locales spécifiques. Les actuels syndics auront un délai d'un an pour choisir entre les deux pro-

Il s'agit là d'un ensemble de dispositions importantes qui réforment une partie du droit des sociétés pour faire prévaioir les préoceupations économiques et sociales, notamment la sauvegarde de l'emploi, sur les considérations tenant à la situation

#### • CONVENTION FISCALE AVEC LES PHILIPPINES

Le conseil a adopté un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de nement de la République des Philippines, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion revenu, signée le 9 janvier 1976.

Cette convention, comparable à celles qui ont été conclues préce-

> 4 sorties H.P. Cassette chrome.

Réglage manuel ou

Radio: PO.GO.OC.FM

Dimensions avec capot 150 x 808 x 377 mm. H.P. Goodmans 2 Voies : 475 x 278 x 210 mm. Livré avec 2 micros Ant. FM. Cassette.

Décodeur stéréo AFC.

tres pays de cette région du téduira les obstacles de nature fiscale qui pouvaient géner le dére-loppement des relations d'affaires entre la Prance et les Philippines et facilitera le commerce et les investissements entre les deux pays.

# • LA LEGISLATION DANS LES

Un projet de loi instituant le complément familial dans les départements d'outre-mer a été adopté Le régime des prestations familiales dont bénéticient les familles des départements d'outre-mer est un régime spécifique que le gouvernement s'est efforcé dequis plusieurs années, d'harmoniser progressivement avec le régime en vigueur en métropole. C'est pourquoi lors de l'adop-tion de la loi portant création du omolément familial en métropole, le gouvernement s'est engage à lostituer le complément familial dans déposant un projet de loi sur le bureau des assemblées à la prochaine session parlementaire.

Ce projet de loi a pour objet d'apporter une aide substantielle aux families qui ont droit aux prestaparticullères justifient le soutlen

financier de la collectivité. Les familles ayant à charge un enfant de moins de cinq ans et dont les ressources seralent inférieures à un plafond bénéficieraient de la nouvelle prestation. Ce platond sera d'un niveau suffisamment élevé pour permettre à plus de 80 % des familles recevoir la prestation dont le Cette nouvelle prestation ne se substituera, dans ces départements, à aucune des prestations actuelle-

Le conseil a adopté un projet de loi relatif à la protection de la maternité dans les départements

L'obligation qui est faite aux femmes enceintes de subir les exa-mens prénataux et postnataux n'est pas suffisamment respectée dans les départements d'outre-mer où les taux de mortalité périnatale et de mortalité maternelle sont trop élevés. Afin d'inciter les femmes ceintes et les mères à se prêter plus régulièrement à ces examens qui sont indispensables pour assurer une houne surveillance médicale, celles qui ne bénéficient pas déjà d'une protection familiale à la naissance. recevront une prime qui leur sera versée après chaque examen médical prépatul et postnatal Ces dépenses feront partie des dépenses obligatoires de protection maternelle et infantile et les organismes de sécurité sociale rembourseront aux départements les primes versées à leurs

■ TARIFICATION HOSPITALIERE Le conseil des ministres a adopté préciser et d'harmoniser les conditions de prise en charge des soins dispensés aux personnes hébergées dans certains établissements sanitaires et dans les institutions sociales et médico-sociales ; d'étendre le champ d'application de la loi du 30 juin 1975, rélative aux institutions sociales et médico-sociales, en in-cluant relles qui se consacrent au maintien à domicile des personnes àgées ; de limiter le nombre des établissements sociaux relevant des personnes morales de droit public, qui devront constituer des établisse-ments publics : d'autoriser l'expérimentation d'une réforme de la ta-rification hospitalière.

Le nouveau système de tarification, qui comporte la création d'un for-fait médical dans les établissements médico-sociaux et en particulier les malsons de totraite et les hospices, réduira ou supprimera la participa-tion de l'assuré social aux dépenses de soins ou dispensera les pensionnaires de l'avance de ces dépenses qui seront réglées directement par qui seront réglées directement par les organismes d'assurance-maladie aux établissements. Il permettra ainsi d'assurer une meilleure sur-veillance médicale des personnes âgées dans ces établissements. Cette réforme s'appliquera aux sections de long sélour des services hospitaliers dont la tarification distinguera les dépenses liées à l'hébergement et les dépenses relatives aux soins, ce qui permettra de ne faire rembourser que ces dernières aux organismes de sécurité sociale.

Le ministre de la santé pourra faire expérimenter dans certains hofaire expérimenter dans certains hopitaux, pour une période de deux ans
à partir du 1º janvier 1978, de nouvoiles méthodes de tarification destinées à amétiorer la maitrise des,
coûts hospitaliers et basées soit sur
fe prix de journée a éciaté a qui
distinguera ce qui correspond aux
soins, aux prestations individualisées, à l'hébergement et aux frais
d'administration soit sur le badeet
global qui substituera à la facturation individualisée un forfait par
établissement, calculé à l'avance. A
l'examen des résultats de ces expéresonsement, calcule à l'avance. A l'examen des résultats de ces expériences, le gouvernement procédera à l'élaboration définitive de la réforme de la tarification hospitalière telle qu'elle est prévue par la loi du 31 décembre 1970.

# PROTECTION SOCIALE DES ARTISTES ET DES ECRIVAINS

Le ministre de la culture et de Le ministre de la culture et de l'environnement a présenté une communication sur l'action sociale engagée en faveur den artistes et des écrivains. La mise en place du nouveau régime de Sécurité sociale créé à leur intention vient de s'achever avec la publication des derniers

s'étend à tous les auteurs quelle soit leur discipline, répond à des objectifs de simplicité et de justice : il accorde aux artistes et aux étal. vains des garanties comparables à celles du régime général de Secu. rité sociale. Plusieurs milliers de demandes d'affiliation nouvelles out délà été présentées.

L'Institution de cette protecti sociale complète une politique tris diversifiée qui tend à entretenir des conditions favorables à la créanartistique et littéraire en aldant les anteurs à surmonter les difficults d'ordre matériel auxquelles lis sont confrontés. Cette action a été pro-fondément renouvelée et amplifiés dennis trois ans et marquée notam ment par les interventions du Centre national des lettres au profit des écrivains, la construction et la res-tauration d'ateliers d'artistes, les honres de création musicale

#### RENTREE UNIVERSITAIRE Le secrétaire d'Etat aux universités

a fait une communication sur la rentrée universitaire.

Le fléchissement des flux d'entrée des étudiants s'est accompagné d'une mellieure répartition géographique dans la région parisienne entre Paris es les aniversités de la périobéria grâce à la nouvelle procédure de désectorisation et entre Paris et la province, ainsi que d'une mellieure ventilation des inscriptions entre les disciplines. Elles out augmenté dans versitaires de technologie. Elles ont diminué en lettres et en médecina. En application de la réforme du second cycle à compter d'octobre 1977, les universités ont diversifié les formations et transmis deux cent cinguante-trois demandes d'habilitai tion de licences et de maîtrises technologiques, notamment de maîtrises financières et comptables, de télé-communications, de biologie appli-

notamment de nouveaux textes, ent été publiés ou préparés pour ren-forcer la qualité du recrutement des enseignants, valoriser leurs activités scientifiques dans leur carrière, assurer que meilleure mobilité et une taire sur le plan national et international.

### • ELECTIONS LÉGISLATIVES

Le ministre de l'intérieur a pro-posé au conseil, qui les a retenges, les dates de dimanche 12 mars et de dimanche 19 mars 1978 pour les deux tours des élections législatives. Le président de la République a

o Les élections législatives auront lien à leur date normale, en mars 1978, comms le n'ai pas cessé de l'annoncer depuis 1974. En effet, en déhors de circonstances particulières, le maintieur des dates normales des élections contribue au fonctionnement résulter des institutions démocratiques

# • LA PECHE ET LA C.E.E.

Le conseil a entendu une con munication du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoir (transports) sur les négociations communautaires en matière de pêches maritimes. Les dernières propositions, qui s'appulent sur les principes défendus par la France, ont fait l'objet d'un certain nombre de reserves touchant aux mesures proposées pour la conservation et la gestion des stocks de poisson et au système d'aide proposé pour les pêcheurs qui sersient touchés par les limitations des captures.

Le gouvernement a confirmé sa rolonté de voir apporter rapidement au problème de la pêche des solu-tions réellement communautaires. Dans le cadre de telles solutions, il entend faire respecter les intérêts fondamentaux de la pêche française et rechercher les moyens d'agaiser des maintenant les inquiétudes des secteurs aujourd'hui menaces.

# . M. BARRE EN HONGRIE

Le premier ministre a cenda compte de la visite officielle qu'il a effectuée en Hongrie, au cours de laquelle il a rencontre M. Janos Radar, premier secrétaire du comité central du parti socialiste ouvrier hongrois, et les hauts dignitaires de ce pays. Ces entretiens, qui se sont déroulés dans un climat très cordial, ont permis d'établir les bases du renforcement des relations entre du renforcement des relations entre la France et la Hongrie dans tous les domaines. Il a été convenu de parvenir dans le plus bref délai au doublement des échanges commerciaux, notamment par le bials d'un renforcement de la connération renforcement de la coopération industrielle entre les deux pays.

industrielle entre les deux paya.

Les deux chefs de gouvernement ont procédé à une rerue des grandes que st i on s intéressant l'actualité internationale. La valeur des idées que la France Hustre par sa politique extérieure, en matière de détente, d'entente et de coopération, a été une nouvelle fois reconnac, en partientier dans la perspective de la conférence qui se tient actuellement à Beigrade.

Le premier ministre a transmis à M. Kadar, qui l'a acceptée, ane invi-tation du président de la République à se rendre l'an prochaîn en visite officielle en France.

# OTAGES

Le président de la République et le premier ministre ont informé les membres du gouvernement de l'ensemble des actions en cours. Visant à obtenir la libération des otages arbitrairement détenus, et à veiller à la sécurité des ressortissauts français qui travaillent sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

3RE STATE

FYP05 EXCEPTIONNELLE

2000

\* . <u>\$</u> \* \$

5 m

· 46.

15.44

41 (A) 34 (A)

du Vendred

distributeur de FIDELITY pour la FRANCE 4, rue d'Estienne d'Orves - 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS TEL. 843.21.33

DISTRIMEX

En vente chez les meilleurs spécialistes Haute-Fidélité

et grandes surfaces PARIS-PROVINCE.

 le désire recevoir votre documentation ☐ l'aimerais connaître l'adresse de votre revendeur le plus proche de mon domicile 4, rue d'Estienne d'Orves - 93310 LE PRE SAINT GERVAIS

هُكذا من الأصل



sétend à tous les auteurs quelles soit leur discipline, répond à objecties de simplicité et de les ≭te dérail accorde aux arristes et aus d'affaires value des garantles comp celles du régime général rifé sociale. Plusieurs n demandes d'affiliation no les laves pays.

JANS LES

direct. le les dépar-té adopté familiales

milles des r est un

plusieurs

en metro-de l'adopréation du métropole. Age A-ins-

lei sur le

r prochaine

**xur** objet

zitelle aux e soutien

as et dont férienres à at de la

élevé pons es familles

partements.

actuelle-

projet de

on de la

e tarsaments

faité aux E MY ESSE-

SET OF KURE

e dans les

iale et de

trup éle-

preier plus

men qui

CHARLET DEF

ोंग्रंड दे'चडर

To gurdico! i rigideares

75 中間間第二 ernelle et : aus de-

MTALIERE

s a adopté

ir abjet de

les tuttife-

des winds

enie sani-miene su-

· .tenute

ייוליים וים

187 / 84 Pm

e de la fa-

MAISSAMTE. lent seca

déjà été présentées. L'Institution de cette prote L'institution de cette prote-sociale complète une politique diversifiée qui tend à entretan-conditions favorables à la tris-artistique et littéraire en sidia auteurs à surmonter les diffu-divertes matériel auxquelles h auteurs a automorei les difficientes. Cette action a tip confrontés. Cette action a tip conférment rénouvelée et au fondément renouveiée et autorité depuis trois ans et marquée au ment par les interventions du la mational des lettres au profit écrivains, la construction et la tauration d'ateliers d'artiste, aides allouées aux plasticies, bourses de création musicale.

RENTREE UNIVERSITAIRE Le secrétaire d'Etat aux mobile à fait une communication sur b, très universitaire.

Le fléchissement des flux de grace à la nouvelle procédur.

désectorisation et entre Paris e
province, ainsi que d'une metventilation des inscriptions une
disciplines. Elles ont augmentéles sciences et dans les instituir
constituires de technologie suversitaires de technologie. Elle diminué en lettres et en misso En application de la référe Escand cycle à compter des 1977, les universités out diversit formations et transmis deu e cinquante-trois demandes d'une tion de licences et de maitries p nologiques, notamment de min Linancières et comptables, de g communications, de biologie a

De nouvelles dispositions, hotamment de nonveaux tens; été publiés on prepares pour ; forcer la qualité du recrutemen enseignants, valoriser leurs and scientifiques dans leur carrière e rer une meilleure mobilité a : plus grande ouverture du mile: versitaire sur le plan nations International.

• ÉLECTIONS LÉGISLATIVE Le ministre de l'intérieur a pose au canseil, qui les a me les dates de dimanche 12 man-dimanche 19 mars 1978 pour le tours des élections législative. Le président de la Républi déclare :

tes élections législatives de leur date normalisment 1978, comme je n'ai par de l'annoncer depais 1974. Est en debors de circonstances mières, le maintien des dans maies den élections controller des des la companier des des lections controllers des des élections controllers des lections de lections de lections des lections de tions Comortatiques. a

• LA PECHE ET LA C.E.E. Le conseil a entendu met munication du secrétaie fi auprès du ministre de l'équipe et de l'aménagement du juz Delietzres (transports) sur les négons communication en matier propositions, qui Capprient m la lui de principes defendus par la la contrata l'objet d'un certain se **元1位(4)**(4) 15. Ch after out fait l'oujet qua de section du de franțes fouchant au me maranture julius ces pour la construitor des stants de poi, de s permitte des gestion des siones de poil au d avaterre d'aids priposé per perferant que seraitor tombr des auf des

Le quinternement à config valente de voir a faiter mille. areferations (sums preliminary community of the first preliminary produced by the preliminary preliminary produced by the preliminary produced by the preliminary der malitenant er in jande in Stanton. In Stanton. ಭಾರತೀವರಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿನವುಗತ್ತಿಗೆರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗಡಿಸಿದು

les Emitations des captures

M. BARRE EN HONGRE te prozes policis la Terminal . . . Section 1 to promise the section 2 to promise METALLER OF MANAGEMENT AND THE SECOND STATES OF THE

du Vendredi 4 Nov. au 19 Novembre

# Trésentation mondiale de la fourrure 77-78

dans les salons de

# 'HOTEL GFORG

31, avenue George V (Champs-Elysées)

# FANTASTIQUE

organisée par les FOURRURES DU NORD

Avec le concours des plus importants fabricants français, anglais canadiens, américains scandinaves, italiens, hollandais.

# DES MILLIERS DE MANTEAUX

réalisés dans les plus belles pelleteries du monde, avec label d'origine : (vison Black Diamond, Blackglama, Emba, Saga, Majestic, Zibeline de Russie, Chinchilla, Breitschwantz, Astrakan Swakara, Castor, Ragondin, Marmotte, Rat d'Amérique, Murmel, Opossum, Mouton doré, Agneau Toscane, etc...).

Parmi les plus prestigieux modèles, de classe internationale, vous pourrez remarquer, des créations de Pierre Balmain, Nina Ricci, Lanvin, Givenchy, Ted Lapidus, Buci, Roberta di Camerino, Emilio Gucci, Silvano Naldoni,

De nombreuses collections de "Modèles Diffusion" sont également présentées.. toutes les fourrures, tous les styles, toutes les tailles, tous les prix vous sont proposés de 1.250 F à 127.500 F.



sur tous les prix marqués

# **ET CREDIT GRATUIT**

pendant la durée de cette exposition-vente

#### **COLLECTION BOUTIQUE** MANTEAUX

| Hamster                      | 3.150†              | <b>2.670</b> f | Loup             |               | 6.850 f              | <b>5.820</b> f |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Queue de Vison               | 5.85 <del>0</del> † | 4.970 f        | Ragondin         | -             | 4.750 f              | 4.030 f        |
| Patte de Renard              | 3.950 f             | 3.350 f        | Lapin naturel    |               | 1.550                | <b>1.310</b> f |
| Rat d'Amérique               | 4.650 f             | 3.950 f        | Lapin Nankin     |               | 1.250 f              | 1.060 f        |
| Opossum                      | 3.850 f             | 3.270 f        | -                | <b>VESTES</b> |                      |                |
| Mouton doré                  | 2.150 f             | <b>1.820</b> f | Renard Australie |               | 5.7 <del>50</del> f  | 4.880 f        |
| Murme!                       | 3.4 <del>50</del> † | <b>2.930</b> f | Renard bleu      |               | _ <del>4.750</del> f | ~-4.030 f      |
| Patte d'Astrakan             | 1.950-f             | 1.650 f        | Patchwork Renard |               | -2-250 f             | 1.910 f        |
| Astrakan russe pleines peaux | 4.650f              | 3.950 f        | Agneau Toscane   |               | 1.850 f              | 1.570 f        |
| Astrakan Swakara             | 5.850 f             | 4.970 f        | Lapin naturel    |               | 1.050 f              | 890 f          |
|                              |                     |                |                  |               | : -                  |                |

#### COLLECTION PRESTIGE MANTEAUX

| Vison Blackglama - Pearl | 18.750 f | 15.900 f | Vison Pastel | 10. <del>750 f</del> |  |
|--------------------------|----------|----------|--------------|----------------------|--|
| Vison Koh-i-Noor         | 12.850 f | 10.900 f | Vison Dark   | _ <del>8.750 f</del> |  |

# **COLLECTION HAUTE FOURRURE**

|                                                           |                      | MAN                  | TEAUX                                                                    | •                                                 | •                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Zibeline<br>Zibeline<br>Chinchilla<br>Vison Black Diamond | 75.000 f<br>47.500 f | 63.750 f<br>40.300 f | Vison Black Diamond Vison Blackglama Vison Lunaraine col Zibe Vison Emba | 32.500 f<br>26.750 f<br>line 38.500 f<br>28.500 f | 22.700 f<br>32.700 f |
|                                                           |                      |                      |                                                                          |                                                   |                      |

| MANTEAUX         | MANTEAUX        | LONGS E  | T CAPES DU SOIR         |          |          |
|------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| Vison Blanc      | <b>45.000</b> f | 38.250 f | CAPES                   |          |          |
| Vison Koh-i-Noor | <b>54.500</b> f | 46.320 f | Astrakan Breitschwantz, |          |          |
| Vison Lunaraine  |                 | 1        | marron                  | 28.750 f | 24.430 f |
| et vison blanc   | <b>27.850</b> f | 24.000 f | Astrakan Breitschwantz, |          | /        |
| Vison Blackglama | 45.000 f        | 38.250 f | et Vison Blanc          | 32.750 f | 27.830/  |
| Chinchilla       | <b>65.000</b> f | 55.250 f |                         | 32.750 f | - 11     |

tous les jours de 19h à 26h

PRESENTATION DES COLLECTIONS 77.78

chaque jour même le dimanche à 15 h Chorégraphie Jean Guélis, assistante de production Francine Robineau, tenues masculines Francesco Smalto, coiffures Jacques Dessange (George V), maquillage Héléna Rubinstein Présenté par les animateurs vedettes de la Radio, Robert WILLAR et Pierre DAILLE.





Es consenses in Service of the Servi

\*\* (A. T. or)

ति स्थापन वर्षः १६ त्याच्याच्या

# L'auteur présumé du meurtre de l'Hippodrome de Paris est identifié par la police

l'ensemble du territoire pour retrouver M. Marcel Anvré, vingt-huit ans, opvrier en chômage, qui a été identifié, par les enquêteurs de la deuxième brigade territoriale, comme le meurtrier présumé de Lucien Melyon, dix-sept ans, tué par balle, dimanche 30 octobre, à l'antrée de réside à Paris, n'a pas, aux dires de sa

femme, regagné son domicile depuis le

La plupart des témoins ont formellereconnu, sur photographie, M. Auvré, comme l'auteur du coup de feu qui a tué Lucien Melyon. M. Auvré était périodiquement recruté, comme surnuméraire, par un employé de la société Galawash, chargée d'organiser le service d'ordre des concerts qu'elle programme. contre les allégations de certains organes

vice d'ordre de l'organisation pourrait être responsable de la mort de Lucien Melyon -, les responsables de cette société affirment maintenant que d'erdre, juste avant les l'aits, pour com-

portement « irrégulier ».

H est averé qu'une partie du personnel, recruté par la société Galawash,
faisait parfois de la politique » pour des

# Le Syndicat de la magistrature proteste contre des propos tenus par M. Peyrefitte devant l'Assemblée nationale

a novembre, a M. Alam Peyre-fitte, ministre de la justice, une lettre de protestation contre les propos que ce dernier avait tenus, mardi 25 octobre, à l'Assemblée nationale lors de la discussion budgétaire, après l'attentat dont avait été victime le syndicat le lors pages

jour même. M. Peyrefitte, avant de donner lecture d'un télégramme adressé au Syndicat de la magistrature (« Je tiens à vous exprimer mon émotion et à condamner, une fois de plus, avec la plus grande jermeté tous les actes terroristes et ceux qui s'y associent ») et de commenter : « Que cela soil entendu par tous / », avait déclaré, parlant de l'obligation de réserve : Il est particulièrement cho-quant qu'une organisation syndi-cale se laisse aller à commen-ter une affaire judiciaire en cours d'instruction. Cette atti-tude est inconvenante, votre contraire à la légalité qui doit s'imposer à tous les magistrats indépendamment de leurs affi-liations syndicales ou cutres. nutions synticules ou autres,
D'ailleurs ceux qui s'y abandonnent ne risquent-ils pas d'en
devenir les victimes désignées?
Dans un journal de ce soir, à
projos d'une explosion qui s'est produite ce matin, je lis, en effet, cet intertitre : a Attental anti-

Le Syndicat de la magistratur qui se déclare «choque» par ce d'asile en matière politique,

rencontrer M. Alain Peyrefitte afin d'examiner avec lui les risques selon eux encourus a de renjorcer la spirale de l'inicie-rance et de la violence, dont le ministre dénonce par ailleurs

# Musique aux abattoirs

Pour gagner l'Amérique,

choisissez

votre porte d'entrée.

NEW YORK ...... 16 fois par semaine

WASHINGTON ...... 7 fois par semaine CHICAGO ..... 4 fois par semaine LOS ANGELES ...... 4 fois par semaine HOUSTON ...... 4 fois par semaine

Air France vous offre vers l'Amérique du Nord : Le plus grand nombre de dessertes au départ de Paris (47 par semaine) vers 8 des principales villes. Et de là, des correspondances rapides vers tout le continent américain.

le choix entre 3 types d'appareils

• le plus grand nombre de vols en Boeing 747

et Concorde, le long-courrier le plus rapide du monde.

Bob Segar and the Silver ris, porte de Pantin, le 3 novem de sa petite explicitation, à prooos du « malhaur », de l'« accilyceen d'origine guadeloupéenne âgé de dix-sept ens, tué le dime de Paris evant un concert de pop' music. Par un

#### Discret et efficace

d'ailleurs : A..., qui loue l'Hippo-drome, n'est peut-être pas aussi loue le Pavillon de Paris. Avec B..., pas de problème. Avec A...

en revanche, pas toujours regar dant sur la qualité, ni sur fidentità de ses gros bres, ni sur quoi que ce soit : on a vu où cela l'a mené. « D'allieurs, a renchéri le commissaire de poilca, les gens du S.O. de dimanche, on no les avait lamais vus.

Jeudi soir, on se trouvait dans la bon cas de ligure : un service crètement surveillé par l'efficace police, l'autre, celle de l'Etat. taikies-walkies et litres de rouge à voienté. Rien dans les mains. rien dans les poches. Promis.

intéressés le nom de l'agence ment que lout est réculier : ficha y gagne un peu plus que si on

# Un même combat :

le fric

compris qu'une centaine d'amis de Lucien Melyon les Invitent. par des tracts et des explicaconcert. - Bob Seger, il est pour rien là-dedans, le pauvre: U faut abattre les autres, qui ont tué ie mec =, a dit une fan irritée, avant de presser le pas vers la haile aux décibels. Plus nom-

D'autres ont écouté plus lon-

decentralisés, ioin des - abattoirs ... . Non. ia. vraiment, c'est (celul de l'Etai).

MICHEL KAJMAN.

# FAITS ET JUGEMENTS

### Quatro médecins de Pau contre le conseil de l'ordre.

Le tribunal d'instance de Pau a examiné mercredi 2 novembre, le dossier des docteurs Bourrel et Bouvier Lacabe, psychiatres, Montant, généraliste, et Morin, psychanalyste, quatre médecins palois en conflit avec le conseil de l'ordre.

Ces médecins ont signé, il y a deux ans, avec six cents de leurs confrères, un manifeste deleurs confrères, un manifeste de-mandant e la dispartiton pure et simple du tout-puissant ordre des médecias », et ont refusé, com me j bon nombre de leurs confrères, de régler la cotisation ordinale (370 francs par an). Le dossier des médecins palois était venu, au mois de juillet dernier, devant la Conseil d'Etat qui tout devant le Conseil d'Etat, qui, tout en rejetant leur requête, avait e avait les réserves sur un point el : une éventuelle viola-ar l'ordre des médecins de comme exemple les interventions du conseil de l'ordre en matière de contraception, d'avortement et da médecine du travail, effec-tuées sans consultation préala-ble des principaux intéressés. Le tribunal rendra son jugement sous huitaine. — (Corresp.)

### Une femme est tuée lors d'une agression dans les Yvelines.

génaire, qui venaît de toucher le montant de sa retraite, 1590 F, au bureau de poste de Rouilles (Eve-lines), a été attaquée, jeudi 3 no-vembre, dans la matinée, par deux hommes circulant à mord d'une Simes 1188.

de salsir au vol le sac à mein de Mme Wenner. Mme Wenner, qui n'a pas liché prise, a été trainée par la volture des malfaiteurs sur près de 78 mètres avant de heurter une volture en stationnement. Elle est morte sur le coup. Les deux agres-

• Au conseil de l'ordre de la Légion d'honneur. — Par décret, paru au Journal officiel du 4 novembre, sont nommés membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, MM. Marceau Crespin, Pierre Damelon, Jacques Vimont, Jean Hamburger et Thierry Maulnier. Sont maintenus dans leur fonction : MM. Robert Hirsch et André Ségalat.

Suicide à la prison des Bau-mettes. — Un détenu de la prison des Baumettes à Marseille, Léan-dre Brache, âgé de cinquante ana, s'est pendu dans la nuit du 3 au 4 novembre. Père de neuf enfants, Léandre Brache avait été placé sous mandat de dépôt le 25 octobre derniar pour viols et attentats à la pudeur. Cette mort porte à trente-trois le nombre des audides de détenus depuis le le janvier 1977.

● La police ouest-allemande des frontières a annoncé, jeudi 3 novembre, la saisie de 2.8 tonnes de haschisch, d'une valeur d'en-viron 40 millions de francs franviron to minding the transposition cais, a bord d'un cargo battant pavillon chypriote, le Sez-Horze, dans le port d'Emden (mer du Nord). Les neuf hommes de l'équipage ont été arrêtés. — (AF.P., A.P.)

# contre des établissements

Un cocktail Molotov a été lancé pendant la nuit du 3 au 4 novembre Molotov ont été letés cotnre la façade été profané, dans la nuit du 30 au

# < L'Humanité-Dimanche

et Klaus Groissant,

dernier numéro de l'Humanité-Dimanche, M. Charles Lederman, avocat au barreau de Paris, dé-nonce les propos dernièrement tenus par M. Alain Peprefitte à propos de la demande d'extradi-tion de M. Klaus Croissant (le Monde des 25 octobre et 4 no-

« M. Peyrefitte, demande l'avocat, jouti-il d'un privilège spécial,
d'une immunité particulière, lui
qui peut, quelques jours avant
que ne se réunisse la chambre
d'accusation, déclarer, sans être
interpellé par le président de la
République, que la tradition française en matière d'extradition est
dépassée par les événements.
Quelle idée le garde des scenur
donne-t-il ainsi de l'indépendance
de la magistrature française?

• M. Miguel-Angel Apolategui:
amnistie partielle. — L'arrèt
rendu le 2 novembre par le tribunal de Madrid (le Monde du
4 novembre) ne fait bénéficier
M. Miguel-Angel Apalategui, militant basque de l'ETA, que d'une
amnistie partielle. De fait, on a
appris jeudi 3 novembre, dans
les couloirs du palais de justice
de Madrid, que la mesure d'amnistie ne s'applique qu'à son
éventuelle participation à l'enlèvement de l'industriei Javier de
Ybara, retrouvé mort le 20 juin Ybarra, retrouvé mort le 20 juin dernier. Encore libre au moment de l'enlèvement de l'industriel espagnol, M. Apalategul était emprisonné en France au moment de l'assassinat. — (A.F.P.)

● Expulsion d'un étudiant marocain. — M. Ahmed Aghadi, un
étudiant marocain, qui préparait
un doctorat és lettres à l'université de Toulouse-le-Mirail, a été
expulsé du territoire français,
jeudi matin 3 novembre.

Il était reproché à M. Aghadi,
qui, grâce à une bourse de son
grance depuis 1971, d'avoir été
trouvé, lors d'une rafle sur la
place du Capitole, dans la soirée
du 24 mai 1974, en possession de
24 grammes de haschisch. Son
expulsion avait été décidée par
la commission départementale et
signée par le ministère de l'intérieur le 16 septembre 1977, mais
elle ne lui a pas été signifiée, les
services de police n'ayant pu le
retrouver. Pour protester contre
cette mesure, qui risque de toucher d'autres étudiants étrangers, un comité de soutien s'est
constitué. — (Corresp. rég.)

La jeunesse il

week-end en Irlandst peu. C'est beauc

Irlande



مُحكّذا من الأصل

RÉUNIES A LYON

Les communautés sépharades françaises affirment

«leur solidarité totale avec l'État d'Israël»

De notre correspondant régional

Lyon. — Les délégués d'à peu près toutes les grandes commu-nautés sépharades français ont participé récemment, au centre

communantaire juif de la Duchère à Lyon, aux assises nationales

de la section française de la Fédération sépharade mondiale (1),

en présence de M. Mordechai Gazit, ambassadeur d'Israël en

# ÉDUCATION

# RELIGION

# t de la magistrature protesto propos tenus par M. Peyrefitt it l'Assemblée nationale

n Beader à Paris n. suni ementaire : « Nouvel attente : « Nouvel attente : » matin à Paris lié attente : » Bader. Mais, cette loc : » contre les terroristes. : s. qui s'agit-il donc selon e nal? Du Syndicat de le : m trature, nommément de m te quotidien ! » ndicat de la instice, une m contre les avait tenus l'Assemblée la discussion attentat dont e syndicat le

Le Syndicat de la ragui qui se déclare « choque, propos, interroge : « Choque, propos, interroge : « Choque, pourrions-nou» admetir reagir que le ministre de ture assimile le Combal que orons mene avec d'aure, sation, la Lique des sation, la Lique des sation, la Lique des le Mouvement de France, le Mouvement de France, le Mouvement de production judiciaire, les muite, crates... pour réajirment le cipes fondoment. nt de donner mme adressé magistrature magistrature reprimer mon demner, une i plus grande les terroristes fient ») et de cela soit en-avait déclaré, no réserve : crates... pour reafficmer crates... pour realitment es cipes fondamentaux tes respect de la publicité dience, le libre exercic défense, le refus de la rement cho-isation syndià commen-rudiciaire en Cette atti-nante, vorre lité qui doit

de masse, le rejus de la sac masse, le respect d'asile en matière politic à la pratique ou à l'apit terrorisme : nagistrats: leurs affi-Les responsables du se de la magistrature so rencontrer M Alain Peafin d'examiner avec hu ques selon eux encouverenforcer la spirale de la riolence, e ministre denonce per alle dangers p. ou quires.
Sy abandonde pas d'en 3 désignées?

# F ET JUGEMENTS

## de Pag Attentats

contre des établisses allemands.

contre la facade des étable Mercedes à Toulouse, L'engdiaire, qui n'a fait aucun dia evendiqué auprès de : France-Presse par un - ga Can Roope . A Paris, deut; Malatay ont eté jetés come dien garage BMW-Porsche, y 2 Porte-d'Asnières (179), & a même nuit A Roznne monument elevé à la mi combattants des deux denres cana le cimetière de

tues sion S,

THE STATE OF THE S

e ce soir, à ion qui s'est : lis, en effet, tientai anti-

de l'erdre. ance de Pau 2 novembre. curs Bourrel

Un cocktail Moletov a st pendant la nuit du 3 au 4 m e, et Morin. Te médecins ser le conseil TARIM SE CE-

en malerie

THE STATE STATE OF THE STATE OF

14217 7:5.2:.cr ie

ston prima. Intermana Lo

Hilet derrocke.

Minison pure Missent price ant refuse. are de leurs la collustion DATE: Le

Statings too: bie profané, dans la compléte, sample 3º colobre, par des la colobre profin de la colobre de la colo c L'Humanité-Dimand

rard.L riter

n national Carresp

et Klaus Greissant. Dans un article public dernier numéro de l'Er Dimonolie, Mr Charles les autocat au barreau de Fil time les parons demande par les parons de la demande de la

Partiettent.

15.00 MEA 1612-

M. Peyrefitte

Duke Street, la Liffey. Et, à 20 kilomè-**Filande** 

c'est du pareil au même.

plus vite.

l'Irlande semble bien plus loin hors

saison. Et vous transforme en Irlandais

de passer un week-end loin de tout.

la courtoisie d'un autre âge, la certitude

crer à la gastronomie et d'aller voir un

peu à quoi ressemblent les étoiles

Michelin du comté de Cork (1.020 F\*).

Le plus classique, c'est Dublin

(990 F\*). Les pubs, les boutiques de

d'être dans un autre siècle.

Il y a plusieurs moyens tout préparés

Le plus dépaysant est de s'inviter

**Un week-end en Irlande.** C'est peu. C'est beaucoup.

C'est peu : même un Irlandais au tres à peine, l'impression d'être à mille

mieux desa sorme aurait du mal à vous lieues de tout quand on arrive dans convaincre que 3 jours et 3 semaines, le Wicklow. Le plus imprévisible bien sur, c'est Et pourtant c'est beaucoup : bien de partir à l'aventure avec une voiture qu'étant rigoureusement à la même que vous trouvez à l'aéroport (780 F, voyage avion et voiture à kilométrage

distance que d'habitude (c'est prouvé), illimité). Le plus extravagant c'est d'aller passer ses vacances de Noël en Irlande.

Nous avons là-dessus quelques idées qui sortent du commun. Mais le plus urgent, c'est d'aller voir (1.065 F \*) dans une gentilhommière : votre Agent de Voyages : le prochain

week-end c'est bientôt.

l'être dans un autre siècle.

Il prie par parsonne pour dans personnes repagnent ausonble.

Verogre anien, voitune de location d filométrage illométe, a maiss à l'hétel et peut déjeuner. J'aimerais recevoir votre documentation sur : 🛘 les week-ends en Irlande □ Noël en Irlande

(Cochez la case qui vous intéresse)

Envoyez ce coupon au Tourisme Irlandais, ou yenez nous voir 1 rue Auber,

75009 Paris ou téléphonez au 073.74.03

Le congrès des enseignants

de français

REVALORISER L'ORAL

(De notre correspondant.)

Limoges. - Enseigner l'oral,

Tel était le thème choisi par

l'Association française des en-

seignants de français (AFEF),

qui a teuni, à Limoges, son

congrès national, avec la par-

ticipation de quelque six cent

cinquante enseignants de la maternelle à l'université.

L'étude de l'oral, partle inté-

grante de la langue, a toujours été négligée par l'école, expliquent

les organisateurs du congrès : c'est l'écrit qu'on étudie, qu'on valorise et qui sert de modèle

pour l'apprentissage de la langue. Or, sans parole pas de pouvoir, ni dans la profession, ni dans la

na dans la profession, m dans la société, ni même dans les rela-tions interpersonnelles, et c'est dans et par la parole que se structure la personnalité de l'en-fant.

réflexions, de conférences et d'échanges, une tendance nova-

trice s'est dégagée : « L'enseigne-

ment, dit M. Burgelin, maître assistant à l'université de Lyon, président de l'association, a évolué dans la plupart des disciplines : on n'apprend plus aujourd'hui la chimie comme avant la découverte de l'atome. Faut-il a découverte de l'atome.

enseigner le français après comme avant la telévision? Il est aber-rant que l'on recrute aujourd'hui

les professeurs de français à par-tir de leur aptitude à enseigner

le grec ou la littérature du Moyen Age. Il vaudrait mieux qu'on les

prépare à affronter les problèmes que leur poseront leurs rapports avec des élèves issus de milieux

Quarante-deux ateliers ont

fonctionné pendant le congrès. L'un d'eux s'est particulièrement intéressé aux enfants étrangers.

Près d'un million d'entre eux, âgés de moins de seize ans, sont

Quel français leur enselgner?

Avec quels objectifs? L'atelier a constaté qu'aujourd'hui le fran-çais devrait coexister à l'école avec les différentes langues par-

avec les différentes langues par-lées par les immigrés. Il recom-mande en conséquence que se constitue au sein de l'Association française des enseignants de français un groupe de travail chargé de sensibiliser les ensei-gnants sur ces problèmes et d'éta-bir des contacts avec l'associa-tion des contacts avec l'associa-

tion des professeurs de langues

vivantes « pour une action concertée en vue du développe-ment de l'enseignement des lan-

Enfin le congrès a discuté et critique les instructions prépa-rées par le ministère de l'éduca-

tion pour les classes de second cycle. Selon l'AFEF ces directives

ne proposent que des notions hé-

térogènes « évoquant à peu près tout, c'est-à-dire rien ».

LES COURS D'ANGLAIS

DE LA BBC

cours avec explications en français

Documentation gratuine:

EDITIONS DISQUES BBCM 8, rue de Berri - 75008 Paris

MARCEL SOULE.

gues de l'immigration ».

très différents. »

scolarisés en France.

# POINT DE VUE Parents, ne soyez ni dociles, ni soumis, ni dupes

E pays vit en ce moment un événement qui paraîtrait stuné-

fiant dans tout pays plus démocratique que le nôtre. Après un siècle d'attente, trois millions et demi de familles, responsables de plus de six millions d'enfants, vont pouvoir élire leurs repré-

nelles et primaires. Cet événement aurait dû susciter un acord unanime. La préparation da ces élections n'aurait du provoquer que l'affrontement démocratique d'associations concurrentes. Il n'en est rien. J'ai donné des preuves que d'ores et délà ces élections sont

Je dis que ces pratiques, parce qu'elles se déroulent sous les yeux de six millions et demi d'enfants, sont un mauvais coup porté à l'avenir de notre école et de notre démocratie. C'est pourquoi je lance cet appel.

Tout d'abord le dirai pourquoi notre Fédération a voulu et obtenu ces élections : sidéré comme un scandale que le droit d'élire leurs représentants soit L'école serait-elle moins importante pour une famille que le Parlement, une mairie, une calsse de Sécurité sociale, une chambre consuque cette revendication au moment sur leur lieu de vie, d'âtre informés, d'être associés, rompant ainsi avec

une vieille tradition centralisatrice et bureaucratique ? Soule l'école aurait ou rester à l'écart du mouvement, seuls les

trés passifs et irresponsables ? D'autre part, comment espérer le noindre progrès, la moindre évolution d'une institution qui se fermerait au monde extérieur au point de refuser l'entrée à ses propres usagers ?

Voilà pourquoi nous avons voulu

à Québec, au mois de juillet der-nier. Les dirigeants de la JIC française ont présenté, jeudi 3 no-vembre, le document élaboré par c ette assemblée internationale.

La vie des jeunes des milieux indépendants (classes moyennes,

hongeoisies...) sy trouve analysée ainsi que la réponse appor-tée par la JICI à cette situa-tion. « La formation que nous recevons, écrit le document, fait

de nous des techniciens plus capables d'appliquer aveuglément des techniques, sans roir quoi produire aujourd'hui. »

Les jeunes indépendants sont de plus en plus des salaries, puisque les professions libérales se transforment, les architectes, les avocats, les psychologues tra-

vaillent de plus en plus dans des groupements. « Dans le sec-teur tertiaire, les employés de

La jeunesse indépendante chrétienne

dénonce le chômage et l'individualisme

por ANTOINE LAGARDE (\*)

sentants dans les écoles mater-

faussées, qu'il y a refus de plura-lisme, qu'il y a manipulation des

laire ou un ordre professionnel ? Et quoi de plus banal, de plus normal, où les hommes et les femmes de ce pays exigent sur leur lieu de travail,

parents coraient restés des adminis-

les élections dans les lycées et collèges, que nous avons obtenues en

Vollà pourquoi nous avens voulu les élections dans les maternelles et le primaire : et nous les avons arrachées en trois ans d'efforts.

roies de transmission, d'associations réussir si vous, parents, ne réagissez pas en votant massivement et libre-

France-Inter, voici quinze jours, son hostilité au principe même des dec-En réalité, si le Syndicat national

des instituteurs se résigne à l'inéluc-

sort publiquement les représentants parmi les parents volontaires. Faute de boycotter, restait donc manipuler pour contrôler. Et je condamne maintenant les consignes écrites du Syndicat national des instituteurs de n'aider à faire élire que l'association maison, la Fédération

de ces consignes sur le terrain : retard ou refus de diffuser nos documents d'adhésion, slience sur l'exis tence d'autres fédérations. Je l'al dit, je l'ai écrit, j'en a donné les preuves. Je n'aurai de cesse de le répéter : à l'école la

Pour terminer, je m'adresse à tou les parents pour les prendre à técratie, peuvent produire de tels comportements ?

démocratie est bafouée.

Encore faut-il qu'il s'agisse d'élections et non de la mise en place, par désignation administrative, de cour-Or, voilà ce que certains souhaitent vollà ce qu'ils sont en passe de

Tout d'abord, je condamne les propos du secrétaire général du Syndicat national des instituteurs, déclarant à

table, c'est que le décret a prévu que, dans le cas où les élections échoueralent, l'inspecteur tirerait au

et dans les journaux syndicaux. Nous mesurons actuellement l'effet

Cornec. Cela est diffusé par tracts

moin. Quelle école, quelle démo-

Sera-t-elle longtemos laïque, l'école

qui refuse le oluralisme associatif

dans certains pays, les jeunes se voient obligés d'émigrer pour des raisons économiques, intellectuel-les (jeunes du tiers-monde : seuls

les diplômes occidentaux sont re-connus partout), ou politiques. « Nous dénonçons clairement,

conclut le document, le capita-lisme et tout autre système qui porte atteinte aux droits fonda-mentaux (...). Nous sommes en-voyés pour annoncer la libération

intégrale de Jésus-Christ. » Dans chaque pays, la JIC organisera une semaine internationale pour alerter les jeunes indépendants des mécanismes internationaux qui influencent leur vie quotidienne.

★ JIC. 3 bis, rue François-Ponsar 75016 Paris, têl. 504-18-95.

Pourra-t-elle s'ouvrir au monde

sont tenus en laisse ? Quelle démocratie pourrait éduquer ou instruire des enfants qui, dès leur plus jeune âge, voient louier aux pieds la liberté de l'électeur ?

blesse. Il faut du courage pour s'affirmer face à ceux qui détien partage l'avenir scolaire de votre en-

Dans la quasi-unanimité, le corps enseignant de ce pays est prêt à vous accueillir, à vous aider. Tout son effort, il le consacre à vos enfants, et ce n'est nes chose facile que d'instruire ; et trop souvent, par vos réactions, certes légitimes, mais parfois égoîstes, par votre incompétence oh I combien excusible, vous avez in rité et inquiêté. Les élections vous donnent l'occasion d'un autre dialo-

N'obéissez pas à ceux qui, sous les prétextes les plus divers, comme parfois les plus habiles, cherchent à conduire, à quider, à contrôler, votre choix pour maintenir eans partage leur influence et leur pouvoir.

Protégez-la!

# SOUTENANCES DE THÈSES

— Samedi 5 novembre, à 14 heu-res, université de Paris - Sorbonne, amphithéâtre Guizot, M. Michel Wo-ronoff : « Homère, juge des Troyens ».

Lundi 7 novembre, à 9 heures, université Panthéon-Sorbonne, salle Liard, M. Jacques Soppeles : «La Georgie méridionale (Stats-Unis).— Contribution à l'analyse spatiale du « Vieux Sud » américain ». La Jeunesse indépendante chré-tienne internationale (JICI), qui tants d'un processus planifié d'en groupe les militants de dix-huit haut. » Le chômage, qui touche pays, a réuni ses représentants deux millions et demi de jeunes en Europe, pese même sur ceux qui ont un emploi, en créaut l'in-sécurité et la dépendance, en in-citant à l'individualisme. Enfin,

> écoles privées de Saint-Chamond (le Monde du 2 novembre). Il fallait lire dans le premier para-« A Saint-Chamond (Loire), les A L'HOTEL DROUOT « A Saint-Chamond (Loire), les subventions aux écoles privées viennent d'être votées « à l'unanimité par les conseillers socialistes » et communistes à une abstention près, celle d'un apparenté communiste. La municipalité de gauche a attribué pour chaque élève des établissements privés 105 francs de participation à caractère social, 27 francs de fournitures scolaires et 90,11 F fournitures scolaires et 90,11 F

RECTIFICATIF. — Le numéro de téléphone de S.O.S. Futures mères, un organisme créé

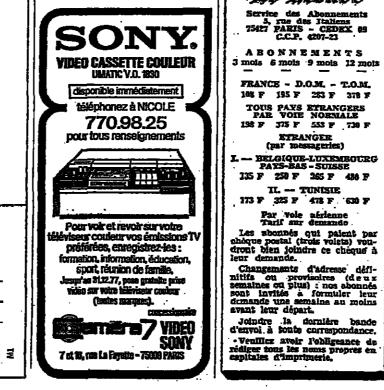

s'adapter à la vie qui change, cette école dont les usagers eux-mêmes

En effet, c'est tà que le bât me

M. Benatar, président sortant c de jouer un rôle plus important de la section française, comme dans la vie politique et économi-M. Gaon, président de la Fédé-que du pays ». Les juifs sépha-Parents, ne soyez ni dociles, ni ration mondiale, ont mis l'accent sur la nécessité, pour les juis en soumis, ni dupes.

sur la necessité, pour les juits en général, les sépharades français en particulier, a d'affirmér sans équivoque et avec jermeté notre solidarité totale avec l'Etat et le peuple d'Israël a.

Pour M. Benatar, le mouvement n'a plus seulement aujourd'hui pour ambition « la déjense des intérêts culturels et culturels de la communauté. Nous de von se descrite character des la communauté. gue, d'une autre relation, d'une réelle conflance et d'une prochaine coopé

Ce droit de vote que nous aurons tout fait pour obtenir, c'est une parcelle de démocratie entre vos mains.

# Doctorat d'État

— Samedi 5 novembre, à 14 heures, université de la Sorbonne nouvelle, salle Llard, Mine Françoise Leacur (née Vauthier) : «La crise de l'Irlande du Nord (octobre 1968-

— Lundi 7 novembre, à 14 heures, université de la Sorbonne nouvelle, salle Lisrd, Mme Monique Gosselin (née Noat) : « L'expression du sur-natural dans l'œuvre romanesque de de Bernance.»

• RECTIFICATIF. — Une erreur typographique a rendu incompréhensible le début de l'article sur l'aide accordée aux

de frais de fonctionnement. Saint-Chamond compte dix-huit

écoles publiques et onze établis-sements privés du premier degré (et non pas deux), fréquentés par milie cinq cent vingt-cinq élèves (et non pas cent vingt-cinq). rutures meres, un organisme cree par Laissez-les vivre pour venir en aide aux mères qu'une mater-nité laisse en difficulté, que nous avons indiqué dans le Monde du 1° novembre, était erroné. Le numéro exact est : 873-38-39.

# c de jouer un rôle plus important dans la vie politique et économique du pays ». Les juifs sépharades, qui sont très ouverts sur l'Occident, mais ent conservé « une ême orientale », pourralent être « un des ponts de discussion avec les Arabes », s'ils participalent à la délégation chargée de la communauté ashkenaze (2) doit être consolidée, nous pensons que le pliier sépharade doit être renforcé. Israël ne peut pas s'appuyer sur un seul pilier, il y va de son avenir et de sa sécurité. Pour atteindre ces huts les la communauté. Nous devons devenir, chaque jour davantage, non pas un mouvement politique, mais un mouvement de pression politique; itemoigner de notre solidarité inconditionnelle avec le peuple d'Israël afin que celui-ci retrouve toute sa place dans une société plus juste». Ce thème d'une plus grande justice sociale en Israël devait être repris par un étudiant en médecine qui entend animer une section française des jeunes sépharades. «L'ampleur des disparités sociales, en particulier au niveau de l'éducation, crée des tensions qui peuvent avoir des conséquences dramatiques », 2-i-il déclaré en substance. Pour atteindre ces buts, les juifs sépharades doivent, en France, a participer davantage aux travaux de leur communauté » manifester, notamment sur le plan de la foi, leur conscience juive et rester unis dans l'action. « Nous devons observer ces prin-cipes sans défaillance, au risque de perdre Israël et de nous per-dre tous », a conclu M. Benatar BERNARD ELIE (1) Communauté juive sépharade en France, c'est-à-dire originaire du Bassin méditerranéen et du Proche-Orient. Eile se compose d'anviron trois cent vingt-cinq mille person-nes, dont un très grand nombre de rapatriés d'Afrique du Nord. (2) Les ashkenares sont julis originaires d'Occident.

# M. Guy de Rothschild dénonce les « divisions » au sein de la communauté juive de France

M. Guy de Rothschild, président du Fonds social juif unifiè, organisme financier, administra-tif et structurel de la communauté juive de France (le CRIF, que préside M. Alain de Roth-schild, étant l'organe représen-tatif de cette communauté), a présidé la semaine dernière la sixième session du conseil natio-nal du F.S.J.U. Dans le discours de clôture qu'il a prononcé le 30 octobre au centre Rachi, devant les membres de ce conseil, il a évoqué les dissensions provo-quées au sein de la communauté juive par la manifestation Douze Heures pour Israël, qui se tenati le même jour au Palais des expo-sitions de la porte de Versailles (le Monde du 1et novembre). a Si la manifestation de 1976, a notamment déclaré M. Guy de Rothschild, a été l'occasion d'affirmer tout à la jois l'unité juive par la manifestation Douze

déclaré en substance.

Pour M. Benatar, le gouverne-

ment de M. Begin paraît avoir pris conscience du désir de la communauté sépharade d'Israël (plus de 50 % de la population)

**EXPOSITIONS** S. 1 - Tableaux et mobilier ancien.
S. 2 - Est., tableaux modernes.
S. 3 - Bei sna livr. aff. public. coul.
S. 4 - Session de Mrs Squier. Objets
art et d'ameubl, princ. 18.
S. 6 - Poupéea, dentel. jousts.
S. 9 - Imp. Tablx mod. et Qajar.

Composition de la Chambre
des Commissaires-Priseurs de Paris
Session 1977-1978:
Président: Mª ROSTAND
Syndic: Mª SOLANET
Rapporteur: Mª OGER
Secrétaire: Mª MORELLE
Trésorier: Mª MORELLE
Trésorier: Mª ARTUS
Membres: MM. GODEAU, JeanPaul COUTURIER, MORAND,
BOISGIRARD, FERRI, ROGRON,
TAJAN, GUILLOUX, DEURBER-

Le Monde

TAJAN, GUILLOUX, DEURBER GUE et MULLON.

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 168 F 195 F 283 F 378 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 198 F 375 F 553 F 730 F ETRANGER (par messageries)

135 F 250 F 265 F 486 F

IL -- TUNISIE 173 F 325 F 478 F 630 F

mois 6 mois 9 mois 12 mois

Par vole aérienne Tarif sur demando Les abonnés qui paient par chèque postal (trois voleis) vou-dront bien joindre ce cheque à leur demande. Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (de u x semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

de la communauté et son soutien indéfectible à Israël, celle du 3 Ooctobre 1977 a donné lieu à des divergences profondes à un moment où Israël connaît sans doute la situation la plus dangereuse depuis sa création.»

» (...) La diversité est une richesse de notre communauté et le fondement du P.S.J.U. pour qui le caracière pluraliste est la pierre angulaire de toute entreprise communautaire. Diversité, oui, mais non pas division, car c'est le début de la dégénérescence, au mieux de la balkanisation de la communauté » «Cette division de la communauté, a ajouté M. Guy de sont intolérables et je critiqueral non seulement certains dirigeants de la communauté qui ont permis qu'une telle situation se crée, mais aussi ceux dont la vocation et les responsabilités générales sont in-compatibles avec l'ingérence dans des problèmes strictement communautaires. Les tergiversations des uns, l'interventionnisme des autres, tout comme l'électoralisme d'une poignée d'hommes, risquent d'engendrer une situation anar-chique aux conséquences imprévi-sibles pour la communauté, et pour Israël à terme. »

# (Publicité)

«LA RECHERCHE» dans la publicité parue en page 65 du « MONDE DE L'ÉDUCATION » (novembre 1977 : « L'enfant et la ville »), l'adresse de cette revue

n'a pas été mentionnée 57, RUE DE SEINE PARIS (6") - Tél. : 326-98-78.

# Association universitaire **(AUPEL) POUR**

**L'UNIVERSITE** 

**NE MEURE...** Plerre Aubenque, Robert Elfrodt Marcel Merle, Jean Murat, Charles Pletri, Georges Vedel, Jean-Henri Vivien

Une analyse claire des menaces qui pesent actuellement

sur l'université.

Des propositions constructives

sur les problèmes d'aujourd'hui et de demain : autonomie, participation, exigences du service public, recherche, accès à l'enseignement supérieur,

□ le Centurion

carrières, etc...

160 PAGES - 28 F

Réceptions Mime de Ranitz ont dome une récep-tion jeudi à l'occasion du départ du ministre plénipotentizire et de Mime Sadi de Gorter. La la tête des services culturels de l'ambassade des Pays-Bas depuis plus de irente ans, M. de Gorter, qui parte et écrit noire langue à marvaille, a accom-pil une tâche considérable qu'atteste notamment le rayonnement de l'Institut culturel néerlandais de Paris. Il prend aujourd'hut sa retraite qui fut laissefa davantage de temps pour se consecrer è son œuvre d'écrivain. Ses amis étalent venus nombreux, feudi, non pour lui dire adleu, puisqu'il se fixe en France, mais pour lui souhaiter de nouveaux succès.]

Naissances

— M. Thierry Pinte et Mme, née Charlotte de la Brosse, et leur fils Jérémie sont heureux de faire part de la nalasance de de la nalasance de Eléonore, le 27 octobre 1977. 33, rue des Bourdonnais, 78000 Versailles.

Mariages et Ian Ross Medealf
sont heureux de faire part de leur
mariage, qui a en lleu le 22 octobre
è Perth (Australie).

1, Mayfair Street, West-Perth,
6005 Australie-Occidentale.

- On nous prie d'annoncer riage de mariage de Marie-Françoise Souchon et Jean-François ZAHN, qui a eu lleu dans l'intimité 18 octobre 1977.

15, avenue Poch, 94160 Saint-Mandé.

Décès

— Mme Philippe Bérard,

M. Maurice Bérard,
Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du
décès de
M. Philippe Bérard,
officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1914-1918,
survenu le 2 novembre 1977, à Paris,
à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.
La cérémonie religieuse sera côlèbrée le jund? 7 novembre, à 14 heures, en l'église réformée de Passy,
19, rue Cortambert, Paris (16\*), où
l'on se réunira. 100 se réunira. 57, boulevard de Beauséjour, 78018 Paris. 7, rue Alfred-Debodencq. 75016 Paris.

— Le doctour Serge Chibneff et Mme, née Nicole Bruneau, Rémy et Jean-Luc Chibneff, ont la douieur de faire part du décès de

ont la douleur de faire part du décès de Mme Charles SEUNEAU, née Yvonne Glibert, survenu le 30 octobre.

Les obsèques ont eu lieu le 3 novembre dans le plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part. 24, rue Antheaulme, 77140 Nemours.

- On nous prie d'annoncer le décès de Mme Pierre COUDERT, née Yvonne Beaulieu. survenu le 1st novembre 1977 à Paris. Le service religieux sers célèbré le hindi 7 novembre en l'église Saint-Vhicent-de-Paul (place Franz-Liszt). On l'on se réunira à 13 h. 45. De la part de :

M. Bruno Coudert, Mile Laurence Coudert, Mile Laurence Coudert, 106, boulevard de la Libération, 94300 Vincennes.

Il a plu à Dieu de rappeler le chevalier Jean DIERICK
DE TEN HAMME,
dans sa quatre - vingt - treizième

année.

De la part de sa familla, de ses nombreux amis et de son personnel. La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury (78490), le vendred! 4 novembre 1977, à 15 h. 30. Ni fleurs ni couronnes. Cet avia tient ileu de faire-part. rue Petau-de-Maulette,
 78490 Montfort-l'Amaury.

— M. et Mme Pierre Duffour et leur fils Frédéric ont la douleur de faire part du décès de Marthe DUFFOUR, survenu le 28 octobre, dans sa quatre-vingt-septième année.

Les obsèques ont eu lieu le 31 octobre à Mantes-la-Julie, dans la plus striote intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 10, rue Louis - Vicat, 75015 Paris.

On nous prie d'annoncer le décès de Mme vouve KOTCHARIAN, née Maria Sarkissiants, survenu le 2 novembre 1977 à Paris. De la part de :
 M. et Mma Mikael Kotcharian, Annick et Nadine Kotcharian, Beriants, Petrossian, ses enfants, petits - enfants, frères, belles-sœurs, neveux, nièces, alliés et amis.

belles-surus acronic religieuse sera célè-smis.
La cérémonie religieuse sera célè-brée en l'égise arménienne, 15, rue Jean-Goujon à Paris (87), le lundi 7 novembre 1977, à 14 h. 15. Cet avis tient lieu de faire-para.

-- La direction et le personnel de Faiveley S.A. ont la profonde tristesse de faire part du décès accidentel, survenu le 29 octobre 1977 dans sa quatre-vingtième année, de M. André LABADIB, directeur général de 1948 à 1962. La cérémonie religisuse sera célébrée en l'église de Deauville, le vendred 4 novembre 1977, à 15 heures, suivie de l'inhumation su dimettère

LATREHULE

Pardessus Lodens Quinzaine spéciale

da 2 au 17 novembre

1

62, r. St-André-des-Arts 6° Parking attenent à nos magasins

— Paris, Bourbon - l'Archambatilt | Mine Paul Massin, née Madeisine Befnard, son épouse,
Le docteur et Mins Paul Brausch, léuirs enfants et petits-enfants,
M. et Mine Jacques Chameroy, leuirs enfants et petits-enfants.
M. et Mine Edouard Massin, leurs enfants et petits-enfants.
Le docteur at Mins Georges Roubert, leurs enfants et petits-enfants.
Le docteur at Mins Georges Roubert, leurs enfants et pétits-enfants,
Et touts la famillé, un la profonde douisur de faire patt de la parte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de M. Paul MASSIN, lingénieur des Arts et Manufactures, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918.

décadé à Moulins, dans sa quatre-viegt huitième année, muni des sacrements de l'Eglise.
Le service religieur sers chiébré en l'église Notre-Dame -des-Champs, Faris (%), le lundi 7 novembre. à 15 h. 45, suivi de l'inhutnation au cinstière du Moutparnasse, Le présent avis tient lieu de faire-part. ne Paul Messin, née Madeléin

- Les familles Moulis, Vuillermet, ont le régret de faire part du décès. le le novembre 1977, à Castelnaude Mile Tyonne MOULIS. 10. rue Notre-Dama, 24170 Castelnau-le-Lez, 110. Graatakker, 2300 Turnhout (Beigique).

— M. et Mme Pierre Orbeck, M. et Mme Pred Orbeck, Les families parentes et alliées, at la douleur de faire part du

Les families parentes et allies, ont la douleur de faira part du décès de Mine Marthe ORBECK, née Doering.

Survenu le 28 octobre 1877, dans sa quatre-vingt-septième année.

L'inhumation a su lieu dans l'intimité au cimetière de Thials.

9, rue Jacques-Mawas.

75015 Paris.

15, rue Baint-Vincent,
75518 Paris.

On nous prie d'annoncer le décès de Mine Georges QUENTIN, née Marie Dervillers, survenu dans sa quatre-vingt-strème année, le 2 novembre 1877. De la part de M. et Mine Nicolas Nastalyi. Et de toute la famille.

Les obséques religieuses ont été célébrées dans la plus stricte inti-mité.

Le présent avis tient lieu de faire part.

- Mme Pièrre Robin.
See enfants et petitz-enfants,
ont la douleur de faite part du
décès de

décès de

M. Pierre ROBIN,
directsur honoraire
de la Banque de Prance,
conseiller technique de la BLC.S.,
chevaller de la Légion d'honneur,
ancien maire de Manară.
survenu à Paris, le 3 novembre 1977.
Le service religieux sura lieu en
l'égilse Saint-Suiplee, le lundi 7 novembre 1977, à 8 h. 30.
L'inhumation aux Sables-d'Olonne
(Vendée).

— Mile Marie - Henriette Rougeul, Le professeur Pierre Buser et Mms. née Aristie Rougeul, Bernard et Edith Buset, Les familles Jordan, Leva, Roman, Rabaud et Grisolia, ont la tristèsse de faire part de la mort de Serge ROUGEUL,

ingahleur E.C.F.,
cris de guerre 1914-1918,
inganieur en chef de la SEUM,
leur pare, grand - père et cousin,
survenue à Nics le 25 octobre 1977
dans sa quatre - vingt - quinsième
année. année.
Les obsèques ont en lieu à Nice dans l'intimité
Sylvacanne, \$3500 Tamaris-sur-Mer.
62, boulevard Arago, 78013 Paris.

— Mime Recul Scemla,
Alain et Claire Scemla,
Bobert et Perle Scemla et leurs enfants,
Jean Scemla,
Lea families parentes et alliées,
ont le douleur de faire part du
décès de
M. Racul SCEMLA,
ancien avocat su barreau
de Casablanca,
ancien vice-président
des Movilins D. Baruk,
survenu le 2 novembre 1977,
Lea obsèques ont eu lieu dans
l'intimité, le 4 novembre 1977,
65, avenue Foch, 75116 Paris.

- M. et lâme Marcei Schrimpf,
Miles Anne et Maria Schrimpf,
Miles Anne et Maria Schrimpf,
Ainai que ses frères Claude et Erie,
leurs épouses et leurs enfants,
Sa famille et see nombreux amis,
out la douleur de faire part du
décts de
M. Alain SCHRIMPF,
gérant de la CLIMAL (S.A.R.L.),
survenu à Montpellier le 24 octobre
1977, à l'âge de quarante-quatre ans,
des sultes d'une longue maladie.
L'inhumation a eu lieu au cimetère Loyause de Lyon. Cans la plus
stricte intimité.
Cet avis itant lieu de faire-part,
14, boulevard Edgar-Quinet,
75014 Paris.
6, avenue de Ségur, 75007 Paris. 73019 Paris.
6, avenue de Ségur, 75007 Paris.
54, avenue Ledru-Rollin,
75012 Paris.
25, rue Mousset-Robert,
75012 Paris. 45, rue de l'Espérance, 75012 Paris,

— Le conseil d'administration, la direction générals et le personnel d'Orogil, ont le règret de faire part du décès de M. Gaston VANIER, La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Notre-Dame du Rosaire. 194, rue Raymond Losserand, Paris (14°), le lundi 7 novembre, à 10 h. 30.

Remerciements --- Mms Robert Ponceau et ses en-fants Hélène. Jean-Paul et Michel. remerchent sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à isur deuil lors de la disparition de Mme àmédée PONCEAU.

Anniversaires — Il y a cinq ans, disparaissait Mime Boris FIZE, née Xènia Poliscoda,

Votts qui l'avez connue et simée ayez une pensée pour elle.

# Messes anniversaires

Pour le premier anniversaire du décès de

Jean DUPIN,
et en souvenir de son fils

Robert,
une messe sers célèbrés le lundi
7 novembrs, à 17 heures, en l'église

Visites et conférences

SAMEDI 5 NOVEMBRE SAMEDI 5 NOVEMBRE
VISITES GUIDESS ET PROMENADES. — 8 h. 30. grille des Tuileries, place de la Concorde, Mme Puchai : « Lacon et ass environs ».
15 h., 2, rue Bollly, Mme Bacheller :
« Le musée Marmottsn ».
15 h., 22, quai Conti, Mme Legregeois : « L'institut de France ».
15 h., entrée de l'Orangerie des Tuileries, Mme Magnani : « Le cabinet
des dessins de Louis XIV ».
15 h. 30, hali gauche, côté paru,
Mme Hulot : « Le château de Maisons-tarfitte ».
16 h. 30, 62, rue Baint-Antoine,
Mms Pennec : « Petites chapelles et
traditions provençales » (Calsas
nationale des monuments historriques).

riques).

14 h. 30. Vestibule du château :

14 h. 30. Vestibule du château de Versailles > (A travers Paris).

17 h. Crangerie des Tulieries :

Collections de Louis XIV > (Académie internationale des Arts et des lettres).

CONFERENCES. — 14 h. 45, théâtre Tristan-Bernard, 64, rue du Rocher, M. Maurice Toesca : « Y a-t-il tou-jours une quastion des femmes ? »; docteur Claude Blouin et Pierre Bourget : « Les graffes, second souffis de la vie»; M. Pierre Louits : « Dire tout hant ce que l'on pease tout bas » (Club du Paubourg).

21 h. Grand amphithéâtre de l'Institut océanographique, 195, rue Saint-Jacques, commandant Jacques-Yves Cousteau : « L'Atlantide ».

13 h., 15 h., 30 et 18 h., 13, rue de la Tour-des-Dames ; « Conscience coamique et méditation transcendantale » (Entrée libre).

20 h. 30, American College, 65, qual d'Orsay, M. Sarge Delprat : « Vous possèdes un magnétisme personnel » (Esprit et Vis).

15 h., Palais de la Découverte, a ve nu e Franklin - D. - Rocsevelt, M. Jean-Claude Bouiliot : « Ariane lanceur suropéen de satellites ». CONFERENCES. — 14 h. 45, theat

Attachez vos ceintures... Savourez un SCHWEPPES Bitter Lem c'est renversant!

5 AU 13 NOVEMBRE BROCANTE **PARIS** 150 EXPOSANTS AVENUE du MAINE

NUMEROS

1

2

3

4

5

6

TIRAGE No 44

311

97 061

1 521

42 791 0 321

392 582

97 082 2 592

8 042

42 792 85 002

1 023

4 763

25 573

97 964 0 354

1 874

42 794

7 175

42 795

8 85

66 115

loterie nationale

GROUPES

tous groupes tous groupes tous groupes

tous groupes

autres groupe

groupe 4 groupe 3

tous groupes

tous groupes tous groupes

autres groupes groupe 2 autres groupes groupe 4

autres groupes

groupe 4 autres groupes groupe 4

autres groupes groups 4

Strongs 3

autres groupes

groupe 1
groupe 3
autres groupes
groupe 4
groupe 1
autres groupes
groupe 2

tous groupes

6

groupe 1 groupe 3

groups 1

tous groupes

PAYER

F.

650

10 000

1 000

2 220

5 070

1 070

5 070

5 070

2 000

5.000

1 000 5 000

7 000

5 000

2 000 5 000

1 000

5 000

1 000

5 000

5 000

1 000 5 000 10 000

1 000

70

570

31

PROCHAIN TIRAGE LE 9 NOVEMBRE 1977 VALIDATION JUSQU'AU 8 NOVEMBRE APRESMIDI

100 000

- 5 000

150

5 000 100 000

# MÉTÉOROLOGIE

SITUATION LE 4-11-77- A Oh G.M.T.



France entre le vendredi 4 novembre o heure et le samedi 5 novembre à 24 heures :

che, les maxima seront en bausse. Les autres régions seront affecté

Les autres régions seront affectées par le passage d'une parturbation. Le matin, les éciaircies prédomination sur la région parisienne, is nord et l'Est, tandia que les nuages seront abondants sur l'Ouest et le Nord-Ouest. Il pleuvra dans la journée, d'abord en Bretagna, puis en Vendée, en Normandie, dans le Nord et sur l'Ouest de la région parisienne. Plus à l'est, le clei deviendra très nuageux. Les vents, d'ouest à sud-ouest, deviendront forts en Manche, modérès ou assez forts dans l'intérieur. Les températures minimales seront le plus souvent en baisse, les maxima stationnaires ou en légère hausse.

Bonn, 15 et 9; Bruxelles, 14 et 10; fles Canaries, 23 et 19; Copenhague, 10 et 7; Genève, 29 et 8; Lisbonne, 21 et 15; Londres, 14 et 7; Madrid. 20 et 7; Moscou, —1 et —2; New. York, 13 et 8; Palma-de-Majorqua, 23 et 14; Rome, 21 et 13; Stockholm, 7 et 5; Téhéran, 17 et 8. à 24 heures :

Le flux maritime d'ouest persisters de l'Atlantique à l'Europe, et une perturbation atteindra samedi la moitié nord de la France.

Samedi 5 novembre, de l'Aquitaine au Jura, aux Aipes et à la Méditerranée, le temps sera emoiellé, mais il y aux des brouillards le matin dans le Sud-Ouest, le Massif Central et le Lyonnais. Les vents, de secteur ouest, es rout modérés. Les températures minimales seront inférieures à celles de la veille, mais, en revanche, les maxims seront en bausse.

# MOTS CROISÉS

PROBLEME Nº 1911 HORIZONTALEMENT

I. Un rien l'habille ; Francs, à l'époque de Charles VII. — II. Très forts quand ils sont bons ; Trophée de chasse. — III. Des choses déplaisantes ; Il y a des heures où l'on ne voit qu'elle sur la plage. — IV. Révèle une in-

gestion ; Vieux roi ; Beige d'origine — V. Très chargée quand elle est mère; Chez le tripier; Lettres de préavis. — VI Se dégonfie dès qu'on le met à l'épreuve : Corrom-pue. — VII. Détrui-raient. — VIII. Pos-sessif ; Adverbe ; La seule partie de la terre qui ne soit pas perpétuellement agi-tée. — IX. D'un auxiliaire; Sens tar-der; Département. — X. Plus haut chez

Liste officielle des sommes a

NUMEROS

Q 016

97 066

42 796

97 067

2 557

42, 797

42 798

9 868

97 069

42 799 71 549

97 060

1 440

1 790

9 900

42 790 3 010

8 960

00 820

32

NUMERO COMPLEMENTAIRE

6

8

9

0

PAYER TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

GROUPES

groupe 1 autres groupes groupe 1 autres groupes

autres groupes

autres groupes

groupe 4 autres groupes

groupe 1 groups 1 autres groupes

autres groupes

tous groupes

groupe 1 groupe 2 autres groupes groupe 3

autres groupes groupe 1

groupe 1
eutres groupes
groupe 4
groupe 2
eutres groupes
groupe 3
eutres groupes
groupe 4
eutres groupes

TRANCHE DE LA SAINT HUBERT

TIRAGE DU 3 NOVEMBRE 1977

PROCHAIN TIRAGE

LE 9 NOVEMBRE 1977

47

46

à PITHIVIERS (Loiret)

38

groupe 4

groupe 1 groupe 3

groupe 1 groupe 4

males seront le plus souvent en baisse, les maxima stationnaires ou en légère hausse.

Vendredi 4 novembre, à 7 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris - Le Bourget, de · 1008.8 milibars, soit 758.7 millimètres de mercura.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 3 novembre; le second, le minimum de la nuit du 3 au 4) : Ajaccio, 22 et 11 degrés : Biarritz, 25 et 11; Bordeaux, 23 et 13; Brest, 15 et 8; Casm, 15 et 10; Cherbourg, 15 et 9; Clermont-Ferrand, 20 et 14; Dijon, 20 et 11; Grenoble, 20 et 7; Lille, 14 et 10; Lyon, 22 et 11; Marseille, 24 et 9; Nancy, 16 et 10; Nantès, 17 et 11; Nica, 20 et 12; Paris - Le Bourget, 17 et 11; Pau, 23 et 8 : Ferpignan, 22 et 9; Rennes, 16 et 10; Strasbourg, 18 et 11; Tours, 16 et 11; Toulouse, 23 et 7; Pointe-à-Pitre, 29 et 25.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 27 et 10; Amsterdam, 14 et 9; Athènes, 21 et 13; Berlin, 14 et 10; XV. Pronom ; Fin de participe ; Eprouve passagèrement quelque difficulté à s'exprimer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I AJII XII XIII

- X. Plus haut chez la femme; Les ceufs du chef. - XI. Ce XIII qu'on est en droit d'exiger d'un historien, ce que l'on attend d'un témoignage; Points; Prisèrent (épelé). - XII. Fait échec au roi; Symbole; Le grand vizir le fait toujours avec plaisir; Sorties. - XIII. On le tient par la queue; Prénom; Désigne un bon conducteur. - XIV. Sa bouche est à la hauteur des pleds; Issue; Abritent souvent des aiglons. - XV. Prohom; Fin de participe;

PAYER

1 000 070

2 000 070

20 070

50 070

500

2 000 5 000

1 000

2 000

10 000 1 000

150. 2 000

5 000

7 000

100 000 5 000

500

1 000 5 000

1 000 5 000 10 000

1 000 10 000

1 000 100 000

50è

5 000

5 070

VERTICALEMENT

1. Peut allar de pis en pis; 1. Peut all de pis en pls; servent souvent d'asile à des rosacées agonisantes. — 2. Retarde une chute; Articulés; Divinités. — 3. Parmi les spécialités tourangelles; Voie d'eau. — 4. Progressera; Flot descendant; Un qui a trouvé un bon moyen pour s'illustres. — 5. Entonné par de nieures assamblés. Europa de pieuses assemblées; Evoque certains jeux de bon ton. — 6 Département ; Fit la bombe sous l'Empire, — 7. Ne laissait pas en place; Se repasse généralement blies; Principes. - 9. Lancé dans la hâte : Renonce à toute tran-saction : Préposition. — 10 Comme le pape ; Grecque ; Occasion de se réjouir. — 11. Turbulent enfant de Bohême ; N'est pas de ce monde ; Ajoutée par celui qui devient moins intransiceiui qui devient moins intransi-geant. — 12. Symbole: Mis le paquet: Pronom: Victime d'ui abus de confiance caractérisé. — 13. Homme ordonné: Une douleur 100000000 qui n'est pas sans fondement; Sigle. — 14. En Allemagne : rete-

nue du résultat d'une soustrac-tion. — 15. Change de couleur au cours d'une immersion proiongée ; En Italie. Solution du problème n° 1910 Horizontalement

Telles

I. Terminus. — II. Rue; Cutil. — III. Arve; Se. — IV. Ou; Mues. — V. III; Lisse. — VI. Ta-verne. — VII. Ite; Rå. — VIII Otrante. — IX. Nasses; Ré. — X. If; Ion. — XI. Rèves; Dit. Verticalement

Journal officiel

UN DECRET

Portant publication de l'ac-cord sur les relations cinémato-graphiques entre la France et la Suisse (ensemble une anneze) signé à Berne le 22 juin 1977.

vous écoute :

857-31-31 L'équipe recherche

加强材料

a state of the

A STATE OF

A Company

. .

The state of the s

Spin in Principle

COMP PARTY IN

The House

The Mark State

\*\* 1

MIT W

The second secon

F 26 .

್ ಕಪ್ಪಡಿ(18) ಇಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ

The market As

 $|\mathcal{P}_{\mathcal{A}_{i}}(\mathbf{N})| = |\mathbf{g}_{i}|$ 

1. Tradition. — 2. Eur (rus); Lattage. — 3. Revolvers. — 4. Eu; Asie. — 5. Io; Er; Nefs. — 6 Nu; Minets. — 7. Ut; Use; Id. — 8. Sises; Roi. — 9. Lese-roient. GUY BROUTY. Est publié au Journal officiel du 4 novembre 1977 : (Publicité) Si vous avez besoin de parter, yous avez aussi besoin de quelqu'un qui S.O.S. Amitié des bénévoles pour écouter. Ecrire B.P. 111 93170 Bagnolet

هَكُذَا مِنَ الأَصِلِ



# des loisirs et du tourisme

## LE PERMIS MOTO EN GROUPE ET EN STAGE

# Les six jours des treize

Les motos vont de plus en plus vite : les néophytes aussi qui tentent de décrocher leur permis après six jours d'initiation intensive.

UNDI matin. 8 heures. Pas un inscrit ne manque à l'appel. Treize stagiaires au total : des banlieusards, des Parisiens, et même des provinciaux, deux Lorrains (« chez nous, ò Meiz, il faut attendre qualre ou cinq mois avant d'être convoqués. alors...») et deux Landala. Age moyen, vingt ans. Caracté-ristique commune, tous des « dingues » de la bécane. Qui savent reconnaître à 100 metres à la seule chanson de ses pots chromés une « quatre pattes » japonaise d'une belle « twin » ita-lienne, une « béhème » (B.M.W.) d'une « anglaise ». Des fanas qui peuvent décliner sans hésitation la fiche technique et les caractéristiques de chaque machine ; qui condamnent sans appel celleci et glorifient celle-là ; qui parlent des circuits comme s'ils les avaient pratiqués, virage par virage, bosse après bosse... Des motards, quoi ! Ajouter « des vrais » tiendrait du pléonasme : les «faux», cela n'existe pas.

Entrée des moniteurs. Günther, cell clair, barbichette à la d'Artagnan, cheveux longuets; Patrick, le regard bleu, la slihouette affinée des sportifs; il a fait le bataillon de Joinville et collec-tionne les coupes décrochées du bouton de son fleuret électrique. a Au boulot, les gars / > Quatre heures de code, histoire de se mettre dans-l'ambiance, qui se-ront coupées sculement de deux « Vous connaissez tous, bien entendu. la signification de ce panneau? » Eh bien non, justement! s Et celui-là ? » Pas plus, mais, on lui ettribuait ment des vertus qu'il n'a pas ! On a beau le rencontrer tous les jours sur le bord de son chemin... Rontes classées à grande circulation, prioritaires ici mais qui cessent de l'être là pour le redevenir un peu plus loin, passages

A bas le tourisme

vive le voyage avec

nouvelles

frontières

**DECOUVERTE INDIVIDUELLE** 

Départ de Paris

Depart de Bruxelles

ALLER-RETOUR

Vols à dates fixes

CIRCUITS ORGANISES

Les villes impériales

du sud marocain

du 21 décembre au 4 janvier

du 8 avril au 23 avril

2 200 F

Découverte de l'Egypte

du 4 décembre au 17 décembre du 22 décembre au 4 janvier

du 8 janvier au 21 janvier

du 12 février au 25 février

du 2 avril au 15 avril

du 9 avril au 22 avril

du 23 avril au 6 mai

2 950 F

MOUVELLES FRONTIERES

TOURAVENTURE

63 avenue Denfert Rochereau

75014 PARIS

Tél.: 329 12 14

119 rue Solférino

59000 LHLLE Tél.: 542404

900 F

1500 F

2 350 F

3 600 F

2 700 F 2 750 F

MARRAKECH

MONTREAL

DELHI

MEXICO

SINGAPOUR

RIO

protégés, obligation de ceci, défense de cela, les hiéroglyphes vont peu à peu perdre de leur mystère. Ce n'est pas sorcier, il suffit d'apprendre, par cœur... a Pas très brillant, les gars ? Va falloir me bûcher tout ça ! » Ça balance... Après un repas vite avalé, où l'on parle beaucoup plus de

culbuteurs et d'arbres à came en tête que de civet de lièvre on de béarnaise, c'est le moment tant attendu de la prise en main des motos. De braves et bonnes Kawasaki Z 400, arborant, comme un combattant ses medallies, qui une bosse au réservoir, out des éraflures aux polgnées de guidon attestant qu'elles sont allées « à la gamelle » de temps à autre. Il faut dire qu'elles en voient de toutes les couleurs, les pauvres. « Bien entendu, interroge sournolsement le moniteur, vous savez tous ocquiller une machine? Les treize casques, unanimes, répondent « oui ». « C'est ce qu'on va voir, reprend l'autre. Allez, a tour de rôle... » Pas toujours facile, l'installation de ces quelque 200 kilos d'acler sur leurs pattes

Ensuite, on s'est familiarise avec les bécanes. De la facon la plus directe qui soit : Patrick a enfourché sa Benefil, une 500 trapue, et a dit : « Vous me suivez, et vous faites tout ce que je vais fatre aussi longtemps que je le ferai. Toujours en première, interdiction de passer la seconde, vu? A la queue leu-leu, le petit peloton s'est mis en route dans ce beau concert de cylindres qui fait courtes panses - calé - cigarette. toujours battre les cœurs de mo-



(Dessin de PLANTU.)

selle, le corps formant angle droit avec le guidon que les mains ne quitteront pas. Deux tours, trois tours... Au quatrième le moniteur commence à «balancer» sa bécane de plus en plus fort, à droite, à gauche, jusqu'à faire frotter les pots sur l'asphalte. En amazone, et on balance encore. A plat ventre, le nez sur le gauche, et va que je te balance de plus belle. Assis sur la proue du réservoir, cuisses contre gui-

tards. Un tour de piste, et le don, un bras tendu. Pour finir, voilà qui se met debout sur sa un rien de voltige : descendre de la moto qui suit son petit bonhomme de chemin, marcher quatre pas sans lui lacher la bride l'enfourcher de nouveau Après vinq-cinq minutes de ce tête-à-tête, la bête est devenue familière; on saura désormais comment lui parler, quand il convient de lui flatter l'encolure, quand elle a envle de ruer et quand il faut lui faire tâter des

J.-M. DURAND-SOUFFLAND. (Live la suite page 23.)

#### compte-tours, et on re-balance. Accrourpi sur le repose-pied

Une principauté sans taxes

# Andorre-l'aubaine

HAQUE samedi matin, quand la météo régionale n'indique pas de brouiliard dans les vallées ni de tempête de neige dans les cois, une interminable cohorte de chanilles orocessionroute en lacets (la nationale 20) qui monte vers l'Envalire (2 400 mètres). C'est le pèlerinage des Ariégeois et des Garonnais , tout en passant un agréable week-end dans les vallées andorranes, trouvent le moyen de faire leur marché à des prix qu'aucune grande surface de leur région ne saureit offrir.

De Foix à Ax-les-Thermes, les pompistes tont grise mine au ssage de ce détilé qui n'en linit pas. - ils parient avec juste. assez de carburent pour atte le coi, nous dit fun d'eux. Quelquefois, par mesure de précaution, ils nous prennent 10 litres. Vous pensez I Là-haut, à 30 kilo-mètres, ils paient 1,45 F le IItre de super à 98 d'octane, 1,40 F le super et 1,30 F la normale... »

Les hypermerchés géants ne

peuvent non plus entrer en com-pétition avec les commerçants andorrans. Alors ils ont creé en principaulé leur propre concur-rence où se mélent dans les rayons des grandes surfaces les produits venus d'Espagne qui coûtent cher en France : vins doux, apéritits anisés, vêtements, chaussures, et des marchandises fabriquées en France d'un prix inabordable en Espagne : partums, lingerie fine, appareils électromènagers. Les Français arrivent par le Pas-de-la-Casa au nord et s'arrêtent dans cette grosse et hideuse agglomération de bazars pour remplir leurs cabas de beurre venu des Landes ou des Charentes à 6 francs le kilo, de gigots deux tois moins chers qu'en France, de tresses d'ail è 18 trancs le kilo, de bonbonnes de moscatel à 12 francs, de pastis à 8 francs, de scotch à 14 francs, de cigarettes anglaises

à 3 france le paquet. Les Espagnois des provinces de Lérida ou de Barcelone comme les Français, ils n'ont que 200 kilomètres à parcourir pour atteindre ce petit para-— envahissent les rues étroites et encombrées de la capitale. Andorra-la-Vella lis v sont attirés par les appareils, les canais. Chaque magasin accepte indistinctement les francs et les pesetas, mais les banques locales changent loutes sortes de monnaies, incotées ailleurs, comme les dinars algériens, les pesos audaméricains ou les trancs africains, li est vial que les Andorrans, après avoir été contrebandiers de père en fils, se sont reconvertis à le banque.

Cette principauté « free shop » est alnai devenue un immense centre commercial qui s'étale sur plusieurs kilomètres entre les Escaldès et Sant-Juliā. Les autres mes (les paroisses) ont choisi de devenir des stations climatiques et beaucoup de touristes prélèrent s'évader très haut où l'air est encore vivillant, ou se lancer, l'hiver, sur les pentes de Soldev, admirablement exposées au midi, plutôt que de faire leur marché dans lez rues polluées de

Un seal moyen : épouser la « pubilla » !

Ces avantages fiscaux, la principauté d'Andorre les doit à son statut spécial Pratiquement, il n'y a pas d'impôt sinon de tares. Les Andorrans, qui tiennent à garla Séo-d'Urgel et le président de la République trancaise, paient chaque année un tribut : les années paires, Monseigneur l'évêque recoit 450 pesetas de checun de ses fidèles sujets (24 francs environ). Le coprince français est mieux traité : on lui donne 960 trancs. Il est vrai que l'évêque reçoit en plus des dons en nature : douze fromages, douze chapons bien dodus, douze perdrix de montagne et six jambons gneur offre ces victualiles à la maison de retraite des personnes du troisième âge de la Sec-

d'Urgel. La contrebande a aujourd'hul disparu, du moins dans sa forme

artisenale. Les Français vanus faire des achats en Andorre passent au retour par un contrôle de douane efficace, mais bon enfant. Il y a des tolérances à ne pas dépasser : un litre d'alcool par personne et quatre litres de vin, une cartouche de dix paquets de vingt cigarettes et quelques menus cadeaux. Les Espagnols rentrant douana blus tatilionna · ils sont encore victimes du contrôle des changes et les voitures sont miver l'apparell photo ou le poste de télévision que l'on voudrait passer en traude. Des deux côtés fonçtionne réquilèrement une douane voiante, installée à quelques kilola tamps — c'élait au dix-huitième siècie - où la France et l'Espagne avalent exigé de sérieuses mesures pour garantir leur économie contre ces Importations illicites. C'étalt l'époque où la Syndicature (le gouvernament des Vallées) était oblidée par les coprinces d'expulser toute fille andorrane qui devenait l'épouse

Aujourd'hul, le Français ou l'Esmerce en Andorre, s'il n'est pas « rèsident privitègié — titre de plus en plus difficile à obtenir — --- la « pubilla » --- d'une tamille anprête-nom autochtone qui lui fere payer chêrement ses services.

Les autorités andorranes vont devoir appliquer une forme de fiscause les 2 ou 6 % actuellement terminés chaque année par la et les Andorrans critiquent ce principauté continuera à être le paradis des aubaines.

LÉO PALACIÓ.

### EMIRATS. ET HOTELIERS

### Palaces à la suite

Une nouvelle terre promise le monde arabe.

U moment où le paquebot A France abandonne défini-tivement Le Havre pour s'en aller jouer les hôtels flottants du côté de la Floride, il faut noter que le groupe Hilton International vient de juger non rentable l'exploitation hôtelière pourquoi ne pas convertir un bateau en hôtel, en l'ancrant par exemple au large des émirats ou de l'Arable saoudite, où l'hébergement existant ne sulfit pas à satisfaire les hommes d'affaires attirés par le boom pétrolier ? La trois pièces. construction d'un hôtel traditionnel en dur suppose un délai de deux ou trois ans ; la formule du paquebot amarré en permanence présente l'avantage de fournir immédiatement de précieuses

Contacté par plusieurs groupes financiers, notamment arabes, Hilton International a réalisé trois études portant sur la conversion de bateaux italiens. « Nous avons déconseille ce genre d'opération, indique M. Robert Alizart directeur des relations publiques de la chaîne hôteliere pour l'Europe, l'Afrique, le Proche et le Moyen - Orient. La qualité des presialions que nous voulons fournit s'oppose à ce que l'hôtel flottant soit rentable, aussi bien pour l'investisseur que pour notre société. »

### 100 % d'occupation à longueur d'année

Les frais d'entretien d'un bateau sont deux ou trois fois' plus élevés que ceux d'un hôtel conventionnei : il faut périodiquement le mettre en cale sèche pour préserver la coque de la corrosion et la débarrasser des mollusques ; les effluents doivent être recueild'être évacués; il peut être parfois nécessaire de construire un qual pour accueillir le navire, et enfin. la formule maritime est handicapée par la dépréclation accélérée de la coque et le délai important que suppose son amor-

« Nous possédons déjà deux bateaux, L'Isis et L'Ostris, qui naviguent sur le Nil, entre Assouan et Loutor. Rien qu'avec ces deux petites unités de soixante-quatre cabines chacune. nous connaissons des problèmes Oue scratt-ce avec un grand paquebot de plusieurs milliers de chambres / a fait observer M. Ali-ZBIL

Expéditions 1977-78 Yemen du Nord et du Sua, Sahara de Libye, d'Algérie et du Niger, Sud Mer Rauge, Mali, Nord Kenya, Rejestan Royaumes himalayens, Guate-mala... voilà 7 ans que nous organisons avec succès des voyages de découverte. Nous les présentons dans un catalogue précis et technique que nous envoyons sur demande. 3.600 à 12.500 F = 9 à 18 jours ~ 8 à 12 participants. **EXPLORATOR** 

Hilton ne prendra donc pas la pour les chaines hôtelières : mer, mais ses projets sont multiples dans la Fédération des émirats arabes unis. La demande y croit à une vitesse stupéliante. A Alain, bourgade perdue au hout d'une piste, le taux de remplis-sage de l'Hilton local a atteint 70 % (le taux de remplissage de l'Hilton-Paris est de 77 %). Les cent quatre-vingt-six chambres de l'Hilton d'Abou-Dhabi sont occupées à 100 % toute l'année, des grands paquebots. En effet, grace aux équipages des compagnies aériennes et aux hommes d'affaires. Dans cet émirat, la pénurie de chambres est telle que Hilton vient de signer un contrat d'entretien de deux cent cinquante appartements de une, deux ou

#### Chrome, cuivre et porte-conteneurs

La fièvre gagne les émirats volrins. A Dubai, où n'existent qu'un hôtel intercontinental et un établissement local, on s'affaire à construire un Hilton de trois cent solvante-huit chambres (ouverture en mars 1978), qui sera suivi d'un Sheraton, d'un Metropolitan Hôtel et d'un Hyatt. A Sharjah, où se déverse le trop-plein de la clientèle de Dubal, les sociétés françaises. Novotel et Méridien. bâtissent aussi des chambres.

Fujairah, capitale de la côte est, se réduit à une grande rue avec un musée et deux ou trois magasins. Des qu'on y a parlé de la découverte de gisements de chrome et de cuivre, un aéroport international et un port équipé pour recevoir les navires porteconteneurs ont été programmés. Et Hilton y inaugurera, en jan-vier 1978, un hôtel de cent cin-

Déià les équipements existants ne suffisent plus : Hilton a décide de mettre en chantier cent dix chambres supplémentaires dans son hôtel de Bahrein, qui compte actuellement cent quatrecinquante chambres dans celui de Koweit, dont les deux cent douze ne désemplissent jamais.

ALAIN FAUJAS.

(Lire la suite page 20.)



## AIR ALLIANCE c'est L'ANTI-CLUB NOUVELLE BROCHURE ASIE de 52 pages. 5 bureaux Air Alliance pour vous accueillir de Tokyo à Colombo en groupe et en Individuel. Code Postal Demandez la des aujourd'hui à 39 Champs Elysées 75006 Paris - tél. 742 60.14 ou chez votre Agent de Voyages. désire recevoir gratuitement votre brochure. Lic. A 744

20 et 7 : York, 13 XSÉS PROBLEME Nº 1911 HORIZONTALEMENT Francs, à l'époque de Charles VII. — II : cons : Trophée de chasse. — III. Des de la heures où l'on ne voit qu'elle sur la pla-

NS POUR LE S. AA. 77 DÉBUT DE MATINE

grand view ilisir : Ser-ent par la Servent souvent d'asile resacées agonisantes. tarde une chute; Articula sie un bon Sa bouche ds , Issue : algions. corticipe :

20 073

20 C70

SC 070

500

5 (XX) 7 (XX)

5 330

2 000

5 DN

7 300

150

QX:

2 33

15 00 T

र्धाः न्तुं ।

rinités. — 3. Parmi les sp. trurangelles; Voie d'ear-Progressera; Flot deser Un qui a trouvé un bor : r s'illustrer. ce pleuses assemblées: It emaine leux de bon 162 : Département; Fit la borne l'Empire. — 7. Ne laissair p place; Se repasse sécent de père en fils. — 8. Est blies: Principés. — 9. Limi la hâte; Renonce à boss la mair : Préposition. ENTIERS Comme le pape : Craquin .

Son de se réjour. — Il l'il lent enfant de Bohème: 
pas de ce monde: Après rein qui devient mons un geant. — 12. Symbole: E paquet : Pronom : Votins abus de confiancé caranti.

Il Hornime crionne : Com ... n'est als sans fonts ##ES NBY. 5 870

as morning ordente: Cost on feet has sine sould side. — 14. En Alemann has de missiste d'une su tion. — 15. Coange de martin d'une morning d'une morning d'une morning par l'en le martin par l'en le marti ger . En Italie. Solution du problème d'1.

VERTICALEMENT

Peut all\_r de pis e

Harand Demail Mass - Virginia - Name | Name transations.

Lathary Commenced State of Sta GUY FROUT

Journal officiel

UN DICEPT المقادويو استساست

in and 857-31-31 L'équipe letherdi.

des benevotes pour each E P. 111 95179 Fel.

LIC 793 A

d'un contrebandier. pagnol voulant établir un comn'a plus qu'à épouser la tille ainée dorrane de vieille souche. S'il ne se soumet pas à cette obligation, li sera obligé de se servir d'un

calité indirecte qui remettraît en perçus sur les merchandises transitant par la France ou l'Espagne. Cas contingents sont dédirection des douanes françaises, système qui, seion eux, « lavoriserait un véritable marché noir des licences d'importations ». La guestion se pose alors de savoir si la

# Quels rendez-vous pour le chèque-vacances?

tourisme, vient d'affirmer que le seul effet mécanique de la croissance actuelle du phénomène touristique supprimerait, en sept ans, les inégalités en matière de départ en vacances (le Monde du 15 octobre).

Une telle affirmation ne semrieuses, car la croissance a principalement bénéficié aux catégories déjà favorisées de la population. On peut rappeler que, selon les statistiques gouvernementales, 47 % des ouvriers et 34 % des employés ne peuvent actuellement utiliser leurs congés payés : que, de plus, un grand nombre d'entre eux qui partent doivent abrécer leur séjour faute de ressources suffisantes; enfin, que ce sont les plus défavorisés qui doivent se contenter de vacances au rabais.

Depuis 1974, le Conseil économique et social, le Conseil supérieur du tourisme, la commission nommée par le président de la République, et présidée par M. Jacques Blanc, ont unanimement reconnu que de nombreux Français, estimés à six millions, ne pouvaient partir pour des raisons purement financières et ont, en conséquence, réclame la mise en place d'aides à la personne au départ en vacances, notamment l'institution du chèque-vacances.

Depuis 1971, les organisations syndicales (C.G.T., C.F.D.T., F.O., FEN), mutualistes et coopératives ont mis au point un système d'aide à la personne sous la forme du chèque-vacances. Il s'agit d'un système contractuel et vo-

Rappelons que ce système consiste à faire acquérir par les employeurs, auprès d'organismes émetteurs spécialisés, des titres de paiement que ceux-ci cèdent chaque mois à leur personnel, à un prix inférieur à leur valeur. Ces chèques-vacances sont acquis tout au long de l'année par les travailleurs et sont utilisés par eux en paiement de prestations de services liées aux vacances. font rembourser leurs chèquesvacances par l'organisme émet- risme social; elle bénéficie de société se propose d'installer dans

JACQUES MEDECIN. teur, ce remboursement étant l'aide et de l'assistance d'organis- finances de 1978, qui, comme le secrétaire d'Etat au garanti par un pool bancaire au- mes techniques : la Caisse suisse signale le rapport de la commisprès duquel sont deposés les fonds.

> Le système de chèque-vacances intéresse bien toutes les catégories de Français, et nous en sommes bien d'accord. Pour les salariés, la bonification serait versée par les employeurs, pour les autres catégories socio-professionnelles (artisans, fonctionnaires, agriculteurs, commercants, retraités, veuves civiles, etc.), des textes particuliers d'application devront définir le ou les organismes susceptibles d'accorder la bonification. On ne voit pas pourquoi il faudrait que les salariés attendent que l'application du système soit étendue à toutes les catégories socio-professionneipour pouvoir, eux-mêmes, bénéficier du chèque-vacances.

Si le chèque-vacances ne neut de l'étalement des vacances, il pourrait, dès lors qu'il serait largement repandu, constituer une incitation, dans la mesure où un chèque d'une valeur de 100 francs sera accepté, par exemple, en juin et septembre pour le règlement d'une prestation de 120 francs. Nous pouvons affirmer que de es organisations de tourisme social et de nombreux hôteliers saisonniers sont prêts à accorder de telles bonifications aux chèques-vacances, mais ceci suppose, au préalable, que le chèque - vacances soit mis en fonctionnement et que les organisations promotrices du chèquevacances n'ont jamais revendiqué ont cependant demandé que soit institué un système de contrôle par les représentants des usagers des organismes émetteurs, afin que les fonds stables, placés auprès des banques, servent à faciliter l'octroi de prêts pour le financement d'investisse-

d'hôtels quatre étolles. Le système du chèque-vacances 1972, puisque l'Union coopérative a été créée avec le soutien de l'ensemble des associations du tou-

ments sociaux et non pour cejui

de voyage (REKA), qui fonctionne depuis 1938, lui apporte son parrainage et son expérience ; le Chèque - Déjeuner C.C.R., qui de titres-restaurant par an et met à sa disposition son support administratif, technique et comptable; l'Union coopérative équi-

pement loisirs (UCEL), établissement financier du tourisme social; le pool bancaire actuellement constitué par la Banque française de crédit coopératif, la Banque centrale des coopératives. la Banque fédérative du crédit mutuel et la Caisse centrale de crédit coopératif.

Mais denuis 1972, le système n'a pu fonctionner faute d'accord du gouvernement sur l'exonération des charges fiscales et sociales demandée pour la contribution des employeurs.

Nous demandons aux pouvoirs publics de donner leur accord à un tel amendement à la loi de

signale le rapport de la commission Blanc, n'aura d'effet que progressivement : sur les rec futures de la Sécurité sociale et des allocations familiales à partir émet plus de cinquante millions de 1979, et sur celles de l'Etat à partir de 1980 (revenus de l'année 1979).

> Si l'on veut que le système puisse fonctionner en 1979, il est indispensable que le principe de l'exonération soit reconnu dans la loi de finances en cours d'exa-ment devant le Parlement. Ceci mettrait de mettre à l'étude les textes d'application en 1978 de façon qu'ils puissent être promulgués avant la fin du premier semestre 1978. Les travailleurs pourraient alors se procurer des chèques-vacances au cours du quatrième trimestre 1978 pour pouvoir les utiliser lors de leurs

> > PIERRE TRIBIE. Président du consell de surveillance de « Chèque - Vacances ».

# EMIRATS ET HOTELIERS

### Palaces à la suite

(Suite de la page 19.)

Pour florissante qu'elle soit, l'hôtellerie qui se développe dans les pays du Golfe n'en demeure pas moins une hôtellerie à part. Non seulement tous les produits de consommation y sont importés mais les chaines internationales se voient contraintes d'aller recruter leurs personnels en Inde et au Pakistan, car les Arabes préfèrent généralement le petit commerce, l'exploitation d'un taxi, aux métiers hôteliers. Hilton a done mis sur pied à Khartoum (Soudan), un cycle de formation de huit semaines, qui, à raison de trois heures de cours théorique et est pret à fonctionner depuis de trois heures d'exercices pratiques par jour, transforme un Indien qui n'a jamais vu une fourchette en serveur stylé. Et la

les émirats mêmes une école de formation commune à tous les

pays du Proche-Orient. La formation du personnel, le transport et le logement de celui-ci et de sa famille (trois cent vingt personnes à la charge d'Hilton, à Abou-Dhabl), les salaires, supérieurs de 30 % à ceux pratiqués en Europe, sont légèrement compensés par l'absence totale d'impôts.

Au bout du compte, Hilton est obligé d'élever ses tarifs. Alors qu'à Paris la chambre double coûte 71 dollars (345 francs), elle est facturée 38 dollars (427 francs) à Dubaï et, à Abou-Dhabi, 92 dollars (446 francs) par

Les hôteliers du Moyen-Orient sont des gens heureux.

# CHIFFRES

### Mapotel

saute les frontières

Depuis cinq ans, Mapotel, association composée d'hoteliers indépendants, et fondée voici quatorze années, a multiplié les contacts afin de nouer avec des chaines du même type des pays européens d'étroites relations, qui, comme souhaité, ont débouché sur un accord. Ainsi, les nouveaux partenaires (1), désormais groupes sous le nom de « Les holeliers européens indépendants », disposentils maintenant de quarante mille chambres réparties dans six cents hôtels de catégories 3 ou 4 étoiles. Le central de réservation parisien (2) se charge de relenir dans tous les établissements membres, qu'ils soient de ce côté-ci

des frontières ou de l'autre. France-Mapotel compte pour sa part cent onze hôtels (six mille chambres), dont quatre-vinglonze ont un restaurant — parjois de très haute qualité, comme celui d'André Daguin, à l'Hôtel de France, à Auch (Gers).

(1) Outre France-Mapotel: Mapotel-Espagne, Interchange (Grande-Bretagne), Golden Tulip (Pays-Bas), Inter S (Suède), Inter N (Norvége). Irish Welcome (Iriande), Ambassador Service Hotel (Suisset, Point Hotel (Pinlande), DK Hotels (Danemark), Ringhotels Deutschland (E.F.A.).

(2) Central Mapotel Paris : 3, rue de la Ville-l'Evèque, 75008 Paris, tél 288-41-74, tèlex : 290 987.

#### Caravanes: le vent en poupe

En 1960, le parc français des caravanes comptait environ 30 000 unités. Cette année, on

peut en recenser 740 000. Un chitfre qui montre bien le succès rencontré par ce mode de vacances, assurément moins onéreux que les séjours en hôtel. Lors du dernier Salon, ouvert du 6 au 16 octobre, quelque deux cents fabricants avaient ancre sur 55 000 mètres carrés d'exposition près de 2500 modèles. Le chiffre d'affaires de l'industrie française des caravanes s'est monté l'an dernier à 885 millions de francs.

Ainsi, la France tient la tête du peloton caravanier d'Europe, tmmédialement suivie par la Grande-Bretagne (725 000 unités), l'Allemagne fédérale (431 000), les Pays-Bas (297 000) et la Belgique (170 000).

#### Un vélo au bout du quai?

Le service a train + velo n'est pas une exclusivité francaise : il existe aussi en Alle. magne, en Suisse, en Autriche et en Belgique, comme l'indique un récent numéro de Ferinion. bulletin d'informations de l'Union internationale des chemins de fer. En France, l'expe rience entamée durant l'été 1973 sur 4 gares a été portée à 15 l'année suivante, puis à 82 m cours de l'été dernier, avec un parc de 750 machines. De l'autre côté du Rhin, c'est 250 gares allemandes qui offrent cette solation aux touristes à mollets solides. En Suisse, 1 200 vélos dans 600 gares, en Autriche 290 bécanes et 36 gares, en Belgique, en. fin. 20 gares equipées, mais 90 où il est possible d'abandonner l'engin au terme de la randon

#### Grande-Bretagne : ces touristes qui rapportent...

A la fin de cette année, c'est à peu près 3 milliards de livres (soit 25,5 milliards de francs) que les touristes auront fait entrer dans les caisses de la Grande-Bretagne. Dėja, l'année dernière, dix millions de visiteurs avaient sauté la Manche pour dépenser plus de 2 milliards de licres (environ 17 milliards de francs) dans

les iles de Sa Gracieuse Majesté. Selon le British Turism Authorita (l'administration du tourisme britannique!, le tourisme est deven la traisième source de bénétices du

### Portugal: reprise du toarisme étranger

Le nombre de touristes étrangers venus au Portugal en septembre 1977 a été de 72 % supérieur à celui enregistre en 1976 au cours du même mois. Quant à l'augmentation intéressant la période janvier-septembre de l'année en cours, c'est à 42 % de mieux au'en 1976 que l'ont évaluée les services officiels du tou-

Carnet de voya



# BASF PRESENTE LE 1<sup>er</sup>AMPLI-TUNER EVOLUTIF

Comment éviter que l'ampli-tuner que vous aller acheter ne devienne, peu de temps après, un materiel de la dépassé ? Avec le 8440, BASF apporte, pour la première

fois, une véritable réponse à ce problème. Les techniques changent, vous changez de

L'évolution la plus rapide et les modifications les plus sensibles se situent au niveau des techniques permettant d'accroître le rapport signal/bruit (DNL, Dolby...) et de celles visant à améliorer la séparation des 4 canaux en quadriphonie.

Dans le 8440, nous avons rassemble ces fonctions dans une boite noire interchangeable. Chaque fols qu'un nouveau système verra le jour, rous n'aurez pas besoin de changer d'appareil

٢.

pour en bénéficier. Il vous suffira d'acquérir la boîte noire correspondante.

Faits et chittres

Le BASF 8440 n'a pas pour seule qualité d'être évolutif. Regardez bien les caractéristiques du tableau ci-contre : elles sont éloquentes. La sensibilité en particulier est remarquable : c'est la meilleure de tous les ampli-tuners D'ailleurs, le BASF 8440 est sorti vainqueur de 69 autres appareils dans un test comparatif organisé par la revue spécialisée "Hi-Fi

Steorophonie". Documentation et liste des points de vente sélectionnés sur demande : BASF 140, rue Jules-Guesde, 92300 Levallois-Perret. Tél. 739.33.22. Prix indicatif au 1,10.77: 3800 F.

4 gammes d'ondes OC-PO-GO-FM. FM a 7 slations prérèglées FM sleréo - décodeur mos 2 vu-mêtres 1) mosure do champ reçu, 2) accord précis en stéréd

Muting 5 positions avec littre stéréa Repérage facile sur très grand codran linéaire Repérage des fonctions en service par

é FM . 0.7 μ FM moπo 1.0 μV − 26 dB S/B FM stèréo 30 μV − 46 dB S/B ssante FM stèréo 18 Hz - 14800 Hz presion FM stèréo <0,3 % signat/bruit mono >56 dB ... stèreo >63 dB

Puistance efficace (RMS) 2 x 40 W (8 O) / Facte

, or to a) / hacieur sante = 3 dB 9 Hz à 38600 Hz < 0,1% < 48 dB Distoration à 40 W - 84 dB - 62 dB ± 1 dB

Serties pour : -

6 enceintes normales
 2 enceintes asservies
 1 casque stèreo ou qui
 ampli supplémentaire
 magnéto de copie

Entrées pour : • antenne FM 300 Ω of 75 Ω • antenne AM anienne AM
 magneto 1
 magneto 2 - copies
 magneto 1D magnetique
 platine TD ceramique
 entroe directe sur amp



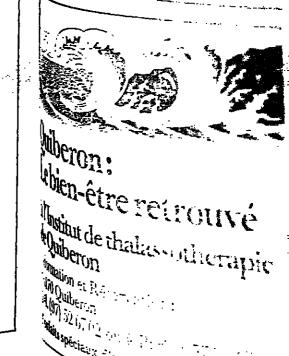



<del>angeria</del>s, but prominent

**PS** 

les contacts

77 OU pets goods

autre.

wire-vingt-

omme celui

stel : Mapo-« (Grande-(Pays-Bas). « (Norrège). 1. Atabassa-isse). Point nels (Dane-Deutschland

t environ

unnee on

). Un chifile succès

le de ca-

Othe one-

m, ouvert

Love deux

≓ expest-

To the state

en notel.

131 000), les Pays-Bas (b. et la Belgique (170 (00) apotel, asso-leliers inde-sci quaiorze

# an bout du quai?

Le service « train + L'Chaines du t Ettropéens out comme he sur un eaux parteeliers euro-. disposenttroute mille us six cents ou é étolies. milion pari-de retentr nents memce coté-ci Pte pour sa fair mille t - perjois L'Hôtel de

#### Portugal: reprise du tourisme étranger

aneré sur rièles. Le Der bee jahr er-septembre se rese en cours, c'est à c  $\mathcal{Q}^*F_{\mathcal{A}}\cap \mathbb{C}_{\mathcal{F}^{\mathcal{Q}_{\mathcal{A}}}}$ micus juen 1876 que l'on la lung let bemites officiels & and use there portuguis. — (Reuis

# TROIS HEURES A PERDRE

# seizième entre le « nouille » et le « Corbu »

Le service a train

R'est pas une exclusivile prouver, par des exemples choisis que le sort de la ville magne, en Suisse, en et des cuistres, on pourrait ciler et en Belgique, comme l'at du Ranelagh, là où verdoyalent l'Union internationale de Boulsinvillers, là où verdoyalent mins de fer. En France de mins de chefs-d'œuvre d'Hector de Production des chefs-d'œuvre d'Hector de Production des chefs-d'œuvre d'Hector de la Fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de suitant d'approprie de la Fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées sur pilots, de la right de la fondation Le Corbusier. Montées par la fondation la right de la fondation la right mins de fer. En France : un des chefs-d'œuvre a nerror rience entamée durant le Guimard, déploya ses formes sur 4 gares a été porté : sinueuses, deux immoubles « de l'année sutvante : mila : standing » entretiennent aujourd'hui, de part et d'autre de la chaussée, une conversation de parvenus également ninis et prospères. Celui qui usurpe le nom de « Bameau du Ranelagh » (n° 51 parc de 750 machines. De la parvena de Romelagh » (n° 51 millemandes qui offrent cette à 650 atteint du moins à une certifices. En Suisse, 1200 réla dance : son ha!! d'entrée « tout nes et 36 gares, en Autriche 30 la Louis XV », pour être vraiment irrésistible, ne manque plus que d'un couple de concierges en perruques poudrées.

# dance : son ha!! d'entrée a tout nes et 36 gares, en Belgique, fin. 20 gares équipées, me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me d'un couple de concierges en pervengin au terme de la me convaincre, il n'est que de comparer ce rédicule éditice aux villas de l'avenue des Chalets ou du square du Ranelagh. d'un éclectisme passablement délirant, qui triomphe avec la façade de brique à chainages de pierre, la tourelle doise, les corniches sculptées, les dans les caisses de la Granel dise, les corniches sculptées, les dans les caisses de la Granel dise, les corniches sculptées, les dans les caisses de la Granel de l'hôtel sis au n° 94 me de Ranelagh. Boulevard Beauséjour, en face de me se de l'un passage souterrain

Bretagne. Déjà, l'année der rue du Ranelagh.

dir millions de visiteurs en saufé la Manche pour des du n° 55, un passage souterrain plus de 2 milliarde de lures le tennie de franchir les voies du n° 55, un passage souterrain permet de franchir les voies du n° 55, un passage souterrain permet de franchir les voies du n° 56, un passage souterrain de illes illes de Sa Graccicuse les lagh, où cependant que vous irez l'administration du tourset voire connaissance de Monet, vos tanniquel, le tourisme est de enfants auront tout loisir de la troisième source de bénéjum maitraiter les quelques anons qui, non loin d'un manège de chevaux de bois, offrent leur échine.

eriugal: reprise

En quittant le Ranelagh, on pourra reprendre le boulevard Beausejour pour gagner par la rue de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. Au 9, un immender par la proprie de l'Assomption la rue du Docteur-Blanche. gers tenus au Portugal et ble construit en 1927 par Mallet-iembre 1977 a été de 71 %. Stevens fait le coin avec la rue rieur à ceivi enregisté en le qui porte son nom, où l'on retrou-cours du même mois Que d'autres édifices de son cru. à vis de cet immeuble construit d'hui par le no 40 de la rue

consme architectural a peu pres contemporain du style dépouillé, linéaire, qu'affichent un peu plus loin, aux numéros 8 et 10 square du Docteur-Blanche, les sobres batiments de la Fondation Le Corbusier. Montées sur pilotis, éclairées par des fenêtres en lon-gueur et coiffées d'un toit terrasse, ces deux villes, construites en 1923 et réunies depuis constituent la

et réunles depuis, constituent la première œuvre significative de Le Corbusier. A noter que la règle, assez exaspérante, consistant à interdire aux non-riversins l'accès de tous les squares, villas ou hameaux du seizième arrondissement confine ici à l'absurde, la Fondation, évidemment accessible au public, étant située au fin fond d'un square à l'entrée duquel la sempiternelle interdiction est notifiée en termes aussi agressifs que d'habitude.

### Les convulsions de la ferronnerie

Rue Henri-Heine, au 18, on remarque un immeuble d'Hector Guimard édifié en 1925-26, à l'époque où le maître de l'Art nouveau, qui coexiste alors au sein du Groupe des architectes modernes avec Henri Sauvage ou Mishell Bour Satte (rellus avec Michel Roux-Spitz, évolue vers un style moins fleuri. Un peu plus bas, on empruntera sur la droite la rue Jasmin, dans le prolonge-ment de laquelle s'ouvre la minuscule impasse Raffet, qui vient buter sur le portail d'une villa enfouie dans la verdure. On en apercevra la façade sur jardin au fond de la rue Pierre-Guérin, également en impasse et d'aspect rural dans sa partie supérieure.

Au coin de la villa Flore et de l'avenue Mozart (n° 123), Gui-mard, à grand renfort de cour-bes, d'obliques, de bow-windows et d'encorbellements, parvint à nicher sur un minuscule terrain

de 1909 à 1912, un immeuble du même architecte, construit de 1924 à 1926, témoigne de l'évolution déjà notée de ses conceptions.

مكذا من الأصل

Remontant au pas de gymnas-tique l'avenue Mozart — avec éventuellement un petit crochet par la rue de la Cure, où jus-qu'en 1927 s'épanchait l'une des qu'en 1927 s'épanchait l'une des plus abondantes sources d'Autcuil, — on prendra le pas de charge pour descendre la rue de l'Assomption et atteindre, à son début, la rue La Fontaine. Au n° 14, le Castel Béranger (1894-981, qu'un journaliste de l'époque comparait à « une œuvre d'une civilisation qui renaîtrait tout à coup à la lumière », témoigne de l'exubérance de Guimard à l'époque de sa rencontre avec le belge Horts. La diversité des matériaux que de sa rencontre avec le belge Horta. La diversité des matériaux employés — pierre de taille, meulière, brique, fonte, falence... — les convulsions de la ferronnerie qui valurent à l'édifice le surnom de « Castel dérangé », la cohésion de l'ensemble dont les moindres détails, jusqu'au papier peint des murs, sont réglés par l'architecte, illustrent les conceptions du jeune Hector, pour qui l'harmonie doit procéder d'une « infinie variété » dont la forêt, écrit-il. nous donne dont la forêt, écrit-il nous donne la recette, « avec ses milliers d'arbres aux essences diverses, avec ses verdures aux tons mul-tiples, avec ses tapis de fleurs ».

Comme on ne peut tout de même pas, quels que soient ses mérites, passer sa vie dans la seule compagnie de Guimard, nous vous donnerons en bloc les références de tout ce qu'il a construit rue La Fontaine et construit rue La Fontaine et dans le voisinage immédiat : d'abord le groupe d'immeubles situé au coin des rues La Fontaine, Agar et Gros, dont le plus bel ornement est le café Antoine, ensuite l'immeuble situé 11, rue François-Millet, enfin, au 60, rue La Fontaine, l'hôtel Mezzara dont l'aménagement, intérieur est une

l'aménagement intérieur est une pure merveille de style nouille. « Il est hygiénique de harasser l'enjant, on le sait à Auteuil », ècrit Maxime du Camp, après sa visite à l'Œuvre des orphe-lins d'Auteuil, accessible aujourLa Fontaine. Outre le « haras-sement d'enfants », l'Œuvre pra-ti, ne le kitsch architectural (voir le cloire sur la gauche), le néo-gothique, dont la chapelle (1927), avec ses hauts pinacles, sa flèche et sa rosace, constitue une manifestation assez heureuse, et l'édi-fication des masses par le blais du « Bon Cinèma », dont le nom indique très clairement que l'on ne risque pas d'y former de mau-

Rue La Fontaine, encore, après avoir doublé la maison natale de Marcel Proust (nº 96), on s'attardera autour de l'immeuble construit en 1928 par Henri Sauvage (nº 65), revêtu de carreaux de céramique dont les tons blanc, gris bleu et ocre composent une harmonie mondrianesque.

Puis, par la rue des Perchamps, on atteindra la rue d'Auteuil au point précis où elle présente le plus d'attraits : le pavilion central du lycée Jean-Baptiste-Say, dernier vestige d'un hôtel édifié à la fin du dix-septième siècle, y fait face à l'hôtel de Poscher, du dix-huitlème, dont on entr'aperçoit la façade sur jardin — avec ses quatre pilastres d'ordre colossal, ses guirlandes et son fronton triangulaire — à son fronton triangulaire — à l'intersection des rues Leconte-de-l'Isle et des Perchamps. Complétant ce tableau, les grands platanes de la rue Chardon-Lagache ferment la perspective de la rue du Buis, bordée sur la gauche de vieilles maisons, tandis que la rue d'Auteuil vient mourir au pied de l'église Notre-Dame, bâtie par l'architecte Vaudremer dans le goût romanoson fronton triangulaire dremer dans le goût romanobyzantin qui fit fureur chez nos ecclésiastiques à la fin du dix-neuvième siècle.

Aux nostalgiques du passé com m. aux fanatiques de Guimard qui ne craignent pas l'over-dose nous suggérons de terminer cette promenade en allant verser une larme, dans la cour du presbytère (4, rue Corot), sur les quel ques pierres de l'ancienne églis que l'architecte du Castel Béranger, ayant sans doute une heure à tuer, assembla en un petit monument parfaitement insipide JEAN ROLAT.

# rici commence... l'Asie 💳

nous la connaissons si bien que nous avons créé, pour qu'il soit à votre disposition, notre

# **CENTRE D'INFORMATION** TOURISTIQUE de

personnel competent qui vous addira à preparer et à organiser vos voyages. Nous crimaissens toutes les formules, des moins coûteuses aux plus luxueuses - voyages individuels - en groupes - voyages d'alfaires. Nous avons meme notre propre brochute de voyages - à la carte -.

PACIFIC HOLIDAYS 163, avenue du Maine Tél.: 539.37.36

75014 PARIS Veuillez m'adressor la brochure I Philippines ..... 4.350 F L'ASIE de A a Z Indes..... 3.290 F

Joindre 3 francs en timbres pour

Japon...... 4.950 F Neus vous dirons calla ce qu'il taut penser des vols à prix réduits el vous conseillerons les meilleurs charters

EXEMPLES DE PRIX POUR

Bali..... 4.100 F

Ceylan..... 2.950 F

Bangkok ...... 3.100

# antilles/réunion : du soleil

La formule la plus économique : 1 semaine GUADELOUPE + 1 semaine MARTINIQUE à partir de 3 490 F (avion compris). 1 semaine LA REUNION à partir de 3850 F (avion compris).

en location

Pour mieux découvrir les merveilles de ces îles lointaines en vivant à votre rythme, nous vous proposons une formule de location en bungalows climatisés (2, 3 ou 4 lits), entièrement équipés. Possibilité demi-pension. Séjours de 1 à 4 semaines.

Villages de vacances à Saint-François (Guadeloupe) et Tartane (Martinique), Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion).



voyages

tél. : (78) 37.83.90

tourisme

5, bd de Vaugirard 75015 Paris tél. : 538.20.00 11. quai des Célestins 69002 Lyon

# voir rouge...



@ Canada moins cher. — Trois tour-opérateurs, qui ont mis chacun plusieurs propositions de séjours au Canada à leur catalogue, proposent depuis le 1° novembre des vols Paris - Montréal sur les lignes régulières d'Air Canada, au prix très intéressant de 1825 F aller et retour. Ces vols, au nombre de deux seulement chaque mois. impliquent un séjour sur place de neuf jours. Neuf jours qu'il sera facile de bien utiliser en choisissant dans les formules suggérées celle qui conviendra le mieux aux goûts (et au budget) de chacun... \* Canadian National, Jet Tours et Tourwest (dans toutes les agen-ces de voyages).

 Jeunes François à Pékin. — Une agence qui, depuis mainte-nant six ans, organise des voyages en Chine populaire propose, pour la fin de cette année (du 17 au 31 décembre), un forfait, au prix de 6 900 francs par perpants jusqu'à Pékin, via Hongkong,

Canton et Changhai. Plus qu'un voyage touristique, c'est bien un voyage d'étude que celui-ci où une large place sera faite aux visites d'écoles, d'hôpitaux, de communes populaires, etc. Seule obligation requise pour les condidats : avoir moins de trentecing ans et... ne pas trop tarder à manifester le désir d'être l'un des

cent quarante membres du groupe. ★ Jeunes sans frontières : 7. rue de la Banque, 75002 Paris. Tél. : 261-53-21 et 260-93-35.

sis en casis : ce ∢ grand tour > va de la Grande Kabylie à Bou-Saada, en passant par les Aurès, Biskra, el Ouedr, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa et Laghouat. En pension complète avec voyage Paris-Paris en avion, il en coûtera 2 960 francs par personne. Mais à ce même catalogue, on pourra toruver encore un « huit jours dans les oasis » (à partir de 1 950 francs), ou un autre séjour de même durée, comprenant celuici une randonnée de trois jours en land-rover au départ de Timimoun

(à partir de 2 400 francs). Le Tassili à dos de dromadaire, Hoggar à pied et en land-rover, des circuits dans le Sud marocain figurent aussi au sommaire de la brochure, où l'on trouvera, en outre, Malte, Istanbul, et d'autres

★ Cosmovel : 12, rue de la Paix, 75002 Paris, Tél. : 261-57-33 (cata-logue sur demande).

algeriennes. — Quinze jours d'oc- gras et ses confits. — Pourquoi les gourmands stagiaires, auxque on apprendra le grand art de la

Carnet de voyages

chaudron de cuivre, avant de re-posser à la table des maîtres de

destinations.

O Dans les châteaux du désert. La Jordanie et la Syrie et bientôt l'Irak et l'Iran : des destinations nouvelles, loin des meutes touristiques, et des voyages par petits groupes d'une quinzaine de participants. Dix-sept lours out passent par Amman, Agaba, Petra, Bosra, Damas, Lattaquié, Alep, Hama, Palmyre... A partir de 6 430 francs

★ Safari Soleil : 3, rue Saint-Roch, 75001 Paris. Tél. : 260-89-15.

acheter tout fait le foie gras du souhaitée. prochain réveillon puisqu'on peut le préparer soi-même, comme ces confits succulents qui embaume-ront les repas de l'hiver ? André Pochat s'est organisé pour recevoir

cuisine traditionnelle du Tam-et-Garanne, un département qui sait ce que bien manger veut dire... Le samedi matin, on est accueilli à la ferme ; oprès quoi on cholsit sa bête : oie ou canard ; on déjeune à la table d'hôte, puis, manches retroussées, les mains à la pâte, la lecon commence. On prépare les viandes, qu'on fera cuire le lendemain matin dans le

céans. Après déjeuner, mise en bocaux de sa production, stérilisation et direction la malson... Le stage coûte 280 francs par personne, mais ce prix ne comprend ni le transport ni le prix du volatile sur qui on aura jeté son dévolu. La personne qui accompa-gnera l'apprentile) cuisinier(ère), ne paiera, elle, que 215 francs et pourra découvrir la région, chasser en saison ou monter à cheval.

\* André Pochat : Les Vignes de Brassac, 82190 Bourg-de-Visa. Tél. : (63) 04-24-30. (En mare, avril et mai, école de cuisson des pâtés, de juillet à octobre, les confitures...). ■ Le Rouergue à travers l'objectif. — Photographe indépendant, Jean-Marie Aubery se propose de faire partager son savoir aux stal'hiver dans son studio-laboratoire de Millau (Aveyron). Quatre façons d'apprendre les secrets de la chambre noire et des surfaces sensibles e week-end d'initiation (200 francs), la semaine d'initiation (450 francs), la semaine de perfectionnement

perfectionnement. Ces prix ne comprennent, en aucun cas, l'hébergement ni la nourriture, mais il existe de nombreuses possibilités de se loger et se nourrir chez l'habitant, dans de petites auberges ou des hôtels étoi-

(600 francs), ou, enfin, la double

lés.

\* Stages : J.-M. Aubery, 4, rus
de la Liberté, 12100 Miliau, Tél. :
(55) 60-38-40 (heures des répas),
ou (65) 60-20-94 (studio).

Hébergement : Syndicat d'initiative. Tél. : (65) 60-02-42 ou A.P.A.
T.A.B., Chambre d'agriculture de
Podez (65) 68-12-87.

● La Côte pour oublier l'hiver. – Tourner le dos aux frimas qu s'avancent, oublier la ville ? C'est ce que suggèrent les bureaux de tourisme de la S.N.C.F. en mettant la Côte d'Azur à leur « menu » d'hiver. Jusqu'au 16 mars 1978, les forfaits proposés comprennent un aller-retour (dans la classe de son choix) avec places réservées, plus le logement et le petit-dé-

jeuner dans un hôtei de Nice ou de Cannes, lui aussi de la catégorie Un exemple: Paris-Nice-Paris en

2º classe, deux nuits et petitsdéjeuners dans un hôtel 3 étoiles 419 francs par personne.

Paris à tous les rayons. librairie les Insolites, ouverte de puis peu, s'est donnée Paris pour spécialité essentielle : livres anclens et rares, guides, plans, ouvrages d'art, poésie, littérature, histoire de la ville, tous les volumes vendus ici parient de la capitale. Il y a du neuf aussi et quelques rayons annexes, où l'ile-de-France et le Québec sont à l'hon-

★ Les Insolites : 41, rue Dau-phine, 75006 Paris. Tél. : 325-24-09. (Jusqu'à 20 heures. Les jeudi et vendredi, jusqu'à 22 h. 30.).

# l'automne à Londres est fabuleux avec les prix spéciaux de TOWNSEND THORESEN

Depuis quelques temps, LONDRES est devenue à juste titre un pôle d'attractions ou se retrouvent tous ceux qui aiment

Le week-end à LONDRES est une idée originale et bon marche qui ne manquera pas de vous séduire si vous voyagez avec TOWNSEND THORESEN CAR FERRIES.

TOWNSEND THORESEN CAR FERRIES vous offre des prix speciaux exceptionnels pour rendre encore plus avantage votre séjour à LONDRES.

En effet, pour des séjours de courte durée (de 48 h à 5 jours maximum) vous bénéficiez d'importantes réductions sur nos tarifs habituels.

Pour un week-end de 48 beures Demi-tarif voiture et passagers. Pour un séjour jesqu'à 5 jours Prix forfaitaire alier-retour jusqu'à 4 adultes (2 enfants = 1 adulte) et passage entièrement gratuit de la voiture (AR).

TOWNSEND THORESEN CAR FERRIES





# Quiberon: Le bien-être retrouvé

à l'Institut de thalassothérapie de Quiberon

Information et Réservation: 56170 Quiberon Tél. (97) 52 6702 ou à Paris 65711 43 Forfaits spéciaux d'automne sur demande.  41, Boulevard des Capucines 75002 PARIS Tél.: 261/51/75 Adresse Désire recevoir votre documentation en couleur

# Des repères pour la Transcaucasie

dain, un bas-relieft d'animaux, taureaux, sigles, béners, là où l'on attendait la croix ressuscite

-encore la vigueur d'un paganisme

antérieur. Pasolini aurait pu

Le glaive et la coupe

des plateaux du Caucase, coulées de basalte à pic dans les gorges, pierres roses d'Erevan, la capitale.

Les Arméniens disent eux-même

de leur pays qu'I est « une sym-

phonie de pierre ». Ce qui frappe à Erevan, c'est l'atmosphère méri-

dionale, détendue, aisée. La ville,

toute de tuf volcanique rose, a

été entlèrement reconstruite depuis

la Révolution. Les larges avenues

sont tempérées d'arbres et de

fontaines, dont l'une compte

autant de jets que la ville d'années : elle a été fondée en

782 avant Jésus-Christ. Dans les

rues, les hommes s'attardent à boire du café ou du vin sous les

ombrages. Dans les jardins publics,

les mères de famille promènent

lears enfants comme dans n'im-

porte quelle ville de province, et

ne sont pas rares à l'Opéra, où

l'hymne national arménien est

ioué au début de chaque repré-

Le vin, les fruits, une certaine

rusticité et le souvenir de Staline :

son portrait est encore partout en

Géorgie, même și sa patrie d'ori-

gine ne lui doit rien. Ici, la Russie

samedi soir les robes longués

Pierres ciselées, pierres arides

tourner Médée ici.

N pleine armente soviente des plerres ciselées, à la signification 1011.

se pratiquent énéore des plerres ciselées, à la signification 1011.

rites venus du fond des imprécise : pierres tombales ou La fierté et la bonne humenr rites venus du fond des imprécise : pierres tombales ou la fierté et la bonne humenr nonchalante des Géorgiens sustemps. Pour que soient exaucés leurs vœux, les families, le dimanche, vont sacrifier, en grande pompe, une paire de pigeons ou de poulets, voire un mouton l'importance de la victime est-elle à l'aisance des donateurs ? Le monton eurubanné, est amené en cortège à l'église, béni par le rêtre grégorien, puis égorgé tout à côté du lieu saint. On accroche le ruban à un arbre voisin, afin que la divinité (Dieu ?) reconnaisse les aiens. Alors en plein air, l'animal est rôti, partagé entre tous les assistants — famille, amis, mais aussi passants, — et la fête commence : odeur de mouton grillé que l'on mange avec cet étrange pain ressemblant à une crêpe fine et craquante, le lavash; chants et musique, rondes d'hom-mes qui dansent les mains en l'air, comme sur tout le pourtour du bassin méditerranéen (et sur les fresques rupestres du Daghestan, su bord de la Caspienne, qui datent du saptième miliénaire avant notre ère).

L'Arménie Semble, par toutes ses fibres, reliée à des temps immémoriaux. Le mont Ararat. qui transparaît pariois à travers la brume, est celui où Noé vint échouer l'Arche. Des églises de pierre à demi creusées dans le roc. comme le monastère de Gerhard, sortent intactes du quatrième siècle; vue d'ici, l'histoire occidentale apparaît soudain bien relative. Les églises arméniennes, à l'inverse des russes, sont parfaitement dépouillées : pas d'icônes,

C

● T.V.A. à toux réduit pour les , les produits de toilette de luxe à locations maublées et les hôtels de Phase d'alcool.

préfecture. -- L'Assemblée nationale a adopté, le mardi 18 octobre, Cette mesure, proposée par les groupes P.R. et R.P.R., constitue la un amendement qui étend à toutes les formes d'hébergement le taux première application des concluréduit de la T.V.A. (« le Monde » sions du rapport Blanc sur le toudu 20 octobre). Désormais, le taux risme social. En effet, celui-c proposait d'abaisser la fiscolité applicable aux hôtels de préfecture de 7 % — au lieu de 17,60 % s'appliquera « à la fourniture de logement et aux trois quarts du pour « préserver leur fonction prix de pension ou de demi-pen-sion dans les hôtels non homologués de tourisme ainsi qu'aux locations meublées ». En confrepartie, le existant, sous-utilisé ou en dif-taux de la T.V.A. sera majoré polir.

« Les Géorgiens ne portent pas de montre; ils n'en ont pas besoin, ils ne font rien » Ou bien : «A Moscou, les gens ont des voitures parce que c'est utile, en Géorgie c'est pour paraître. »

Les demeures patriciennes de la vieille ville de Tbilissi, accrochées à la colline autour de la synagogue et de quelques chapelles à la Louisiane. Ces vicilles maisons à étages et balcons de bols peint aux conleurs passées donnent une impression de délabre-ment. Au sommet de la colline, symbolise la Géorgie : le glaive dans une main, pour les ennemis ; la coupe dans l'autre, pour les

#### lbiseus et pistachiers

Au restaurant Daryal, sous les fresques du Donanier Rousseau local — le peintre «naif» du début du siècle, Peremenachvili --les hommes seuls boivent entre amis force vins de Géorgie en chantant et en mangeant de la soupe aux haricots rouges (lokio), du fromage roti (soulougoumi), du chachlik arrosé de sauce aux prunes, le tout agrémenté de pain et d'herbes aromatiques que l'on croque fraiches (persil, cerfeuil, zéhani, une espèce de menthe aux feuilles violettes). Mais le bon ordre soviétique fait fermer les restaurants trop tot le soir et n'autorise pas les « Vrais »

Autour de Bakou, à perte de vue, depuis plus d'un siècle les derricks font le paysage. Les balanciers des pompes animent mécaniquement le désert, et l'odeur des torchères et des fumées d'usiles est omniprésente dans la ville, coincée entre la mer Caspienne et la péninsule aride de l'Apchéron. Bien que l'Azerbaldian ne produise plus que 5 % du pétroie de l'Union soviétique, la prospérité de Bakou reste fondée sur l'industrie chi-

de Moscou ou de Leningrad est mique qu'a permis de développer Tont ici est contrastes. Contraste entre les immeubles batis dans le style français du dix-neuvleme siècle, lors des premières années de l'extraction du pétrole, et le quartier de la citadelle avec ses caravanséralls, ses mosquées et ses minarets, où le palais des chahs de Shirvan abrite ibiscus et pistachiers : contraste entre l'aspect texan du Bakou moderne, où des chantiers de construction s'ouvrent à chaque coin de rue et les villages pauvres et tristes de l'Apchéron ; contraste entre les zones désertiques abandonnée depuis des siècles par le recui de la Caspienne et les zones intensément irriguées des sovkhozes de fruits et légumes.

'Arménie, Géorgie, Azerbaidjan,

chacune des républiques de Transcaucasie exprime farouchement sa nationalité. Leurs langues, tout en étant très anciennes, restent parfaitement vivantes. avec leur alphabet propre. L'enseignement est organisé jusqu'à l'université dans la langue locale, chaine sur trois dans chaque république, retransmet les programmes de Moscou. Les élites intellectuelles sont soucieuses d'entretenir des liens directs avec leurs homologues à l'étranger. Paralièlement, chez les responsables politiques locaux, se manifeste la volonté de voir se dave lopper leurs pouvoirs et leur autoqui ressemble étonnamment à Jimmy Carter — faisait la remarque que chaque république devait oudre tous ses problèmes de facon autonome, et que des le début de l'organisation du pouvoir soviétique, en avait prévu l'élargissement des pouvoirs locaux.

La question des nationalités avec toutes les difficultés qu'elle soulève au niveau de la répartition des pouvoirs et des transferts de biens et de revenus au sein de l'Union, est sûrement douloureuse. Les Moscovites ne l'abordent pas sans passion :

# Le Colisée retrouvé

DOUR accéder au Collsée, les touristes n'auront plus basoin d'attactuer un périlleux statom pédestre entre les véhicules lancés à toute allure : le trailc automobile vient d'être, en effet, interdit entre le célèbre monument et l'arc de Constantin. « Il eût été préférable d'étendre cette interdiction à tout le pourtour du Colisée, nous a fait remarquer M. Claudio Morchegiani Carpano, directeur à la Surintendance archéologique de Rome. C'est néanmoins un premier pas encourageant.

Le souci des archéologues semble être surtout d'ardre esthétique. Certes, les vibrations du tralic automobile ne peuveni que teire du mai à un édifice vieux de dix-neul siècles, abimé troie trambioments de terre. en 422, 1231 et 1255. Mais le Collsée est bien assis sur ses bases, et l'on déplore essentiellement l'aitération du paysage due à la

entreprise depuis 1973 ne porte d'allleurs pas sur « la statique comme l'attirme M. Morchegier Carpano. Il s'agit seulement de tions, de remplacer des blocs fissurés et d'imperméablliser les murs, car les tonnes de travertin volées au Colisée depuis la Moyen Age pour - habiller - d'autres bătiments Font rendu plus vuinėrabie.

La restauration du monument

Après l'alerte de 1973, le monument a dû être fermê au public nendant un an et demi. Actuel. lement, la partie altuée sous larène, ainsi que les deuxième et troisième élages restent encore interdits. Mais on espère terminar l'essantial das travaux d'Ici à la tin de 1978 et permatè sa guise dans ce qui tut le théâtre des batailles de gladieteurs et du supplice des premiers

Les bonne d'un ( gr

SIX JOURS DES TR

- -

Pas d'accord

# PORTES OUVERTES L'EST

Après l'article de notre correspondant à Belgrade, Paul Yankovitch intitule « La Yougoslavie d'arrêts nocturnes, ainsi que le continue à jouer la politique de la porte ouverte » (le Monde du contre, la totalité des autres pays 15 octobre), M. C. Billard, d'Or-léans, nous a adressé la lettre

suivante :
Appréciant depuis de nombreu-Appréciant depuis de nombreu-ses années la qualité de vos pu-blications qui, en règle générale, ne manquent pas d'objectivité, étant ouvertes à toutes les ten-dances politiques. J'ai été choqué par la lecture de l'article de Paul Yankovitch qui stipule, je cite : « Elle est également le seul pays communiste à l'intérieur duquel un étranger peut circuler libre-ment var tous les movens de loco-

motion\_ 2.

Pour qui a voyage ces dernières l'abordent pas sans passion et l'abordent pas sans passion et l'an l'avoient rien! Et mainte-nant, régardes-les, ils vivent mieux que nous!»

J.J. et M. DAYRIES.

communistes, soit : Pologne, Ho grie. Roumanie. Tchécoslovacuie

grie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Bulgarie et Yougoslavie, permettent la libre circulation et le libre choix des hôtels au gré de votre fantaisie, comme j'ai pu le constater personnellement à plusieurs reprises.

Cela dénote de la part de votre collaborateur soit une méconnaissance totale des possibilités de voyages individuels dans les pays communistes d'Europe, soit un communistes d'Europe, soit un manque d'objectivité, voire un parti pris, ce qui, dans les deux cas, n'est pas sérieux et infiniment regrettable, car c'est le type même d'article qui ne manquera pas de décourager nos compatriotes délà si peu enclins à cir-culer individuellement dans ces

culer individuellement dans ces territoires au demaurant très

Instantation protificione d'immedian qualità la HONFREUR

riplex ----SCI-LA RÉNOVATION DU VIEIL HONFLEUR, GRÉEN LAY S.A. 24, place Hazzelin, 14600 HONFLEUR Tel.: (31) 89.07,37



Dans un pare nous avens réalisé un past immeuble de grand standing dans le style normand traditionnel. Tout Describe est à votre porte : les planches, le casino, les hippodromes, le golf, le port.

Chemin de Tourgeville - 14910 Ber ce : 28 me Victor Hugo - 14800 Decivide Tél. : (16-31) 88 22 98

RESIDENCE TO SE

- COSTA BRAVA --

AMPURIABRAVIA - A 35 km du Perthus dans la Baie de ROSAS... Appartements T 3 + piscine + amarrage batéau **130 000 F.** Villas "les pieds dans l'eau" 93,25 m2 an sol + 600 m2 terrain + 15 m de quai pour bateau **210 000 F.** 

INILITES DE CRÉDIT SO % SUR S. 10-et-45 PROMOVENTS INTERNATIONALS i, rue Louis Moreau 91150 ETAMPES - (16.1) 494.09.95

Après DEVALUATION ESPACHE villa 148000 P tetrain compris 4 pièces il et. 2 immisses, garga, poutres, cheminia sur 300 m² svic vue paneranique sur mar et grangels. Pische Str demande + 30 autres vilas à partir de 79000 F LOVAC, 18, cue Blanche 75090 PARIS Tél. 878,84.07 — 874.97.40

A BEAULIEU - SUR - MER Une vue exceptionnelle sur le mer 2 pièces et studios de keut eten Livrainos 7º trimentes 78 SCI German Departs - 7, 8d German Bornet, 85318 Reselber/Mar - T.M. (83) 81.28.18 Avec vue panoramique sur mer et montagnes VOTRE VILLA A NICE 2.7 minutes de la promenade des Anglais et de la mer.

abitable immédiatement, avec piscine et gardiemage. racteur sur place : Villas MONICA, 366, av. de Fabron. Visites et téléphone : (93) 86.54.77 (l'après-midi). N'ACHETEZ PAS EN MONTAGNE SANS AVOIR CONSULTE

le Spécial Mentagne incombilère de MAISONS, FERMES & CHALETS/RIGONE-ALPES Joindro réglement à AGEPR - 19, roe Louis-Goisin, 69100 Villeur Lo N° de novembre 7 F (SRANCE) - 10 F (étranger) L'abonnement pour 10 numéros (dont 4 spécieux Montagne) 45 F (France) - 55 F (étranger)

COTE D'AZUR... SKI et SOLEIL AURON, station neige à 90 minutes de NICE

LA RESIDENCE AZUR NEIGE Mini-studio, 90.000 F et +, az 4 pièces rievard Princesse-Charlotte - MONTE-CARLO - Tél.: (93) 30.38.97

Achetez ou louez en montagne Appartements, chalets - Gestion assurée CATALOGUE DES LOCATIONS SUR DEMANGE ico Americ - A. DEGOURY et Cis 73150 Val Cleare (Seesle) - Tal.: (75) 98.15.21

plus blane toute l'année VAL THORENS domaine skiable du monde du studio au '

RESIDENCE 3 VALLEES 4 pièces BERTOLINO - 38000 GRENOBLE - 57, rue de Mortillet Tel.: (76) 42,20,72

SUISSE / MAYENS-DE-RIDDES (1500 mètres) nairy appartments by stadies then ristings MONT-PARRAN: In contra, face and institutions do ski Liniton directs sweet los 4 VALLEES Synamous Fin 77 A PARTIE DE 91,000 FS NOR. CONSTRUCTIONS M. VARONE-1982-PONT-DE-LA-MORGE!

Designations documents, 18 km de la ville, 1 acheter, MAISONS D'HABITATION publishber en louer, se TERRAINS A BATIR.

Hante qualité, golf, mar, club-restaurant, piscines, piages
Investissement instrument - Gérance et locuiton assurées sur place Definisher papre documentation, visito permanento : Urbanizadora Inte era, Rech Lier'Apartado 200 libias - TG. 19.54.71 - 30.20.00 / 30.20.30.

Argeles-sur-Mer-66 Centre ville - 1 km de la plage Construction traditionnelle - Chauffage central - Garage - Jardin clos CALDERON - 8, rue -Saint-Cyprien - 66010 PERPIGNAN Tel.: (68) 50 16 34 et 50 73 12

SAINT MANDRIER Loin de la foule, au coeur d'un parc fleuri (Côte Varoise) de 5 ha avec tennis et aires de jeux pour les enfants; les petits immeubles de la Pinède Saint Georges s'ouvrent largement sur la Méditerranée

De nombreuses familles ont déjà été séduites. Pourquoi pas vous ? Livraison immédiate. Possibilité de location. 🧯 Rens. sur place (7 jours sur 7) - Tél : (94) 94 97 03 flens. à Paris, 47 avenue Hoche (8e) - Tél : 924 45 63



studio ou un apparte- de Villard-de-Lans, et dans ment aux Glovettes c'est: le Vercors la saison dure Le ski de piste, le ski toute l'année. Essayez de fond... En hiver lies les Glovettes des téléskis de la Côte 2000 cet hiver, en louant ou en achetant,

meuble). La pêche, la spéléo, personnalisés les ballades en forêt... jusqu'à 80 %: Au printemps. La montagne, la piscine... En été.

Le cheval, le tennis... En automne... les glovettes en vercors

Pour Jout renseignement sur cette rubrique, s'adresser à MULTIMEDIA: 271 32 55

SAS

**ESSAIS** 

# lisée retrouvé

Le restauration du moter depuis 1973 ne se la marche de l az Colisée, descent plus entreprise depuis 19/3 he ::
d'ailleurs pas sur ala se;
du bâtiment qui est excelles
comme l'aillime M. Motch;
Carpano, II s'agi; Soulemen luer un périlte entre les cute allure : vient d'être, faire quelques petites con re le célébre tions, de remplacer des t e Constantin. tissurés et d'imperméablique sic d'étendre murs, car les (canes de la tout le pourvoiées au Colisée de la Moyen Age pour « habilles » nous a fait do Morche tres bâtiments l'ont tende ecteur à la iologique de pins un pre-

ant -

archéologues

out d'ordre

es vibrations

he peuvent

i un édifice

ècles, abimé

17, puis par

de terre, en

us le Colisée

es bases, et

?llemen: l'al-

9 due à la

105/les\_

Après l'alerte de 1973 k. nument a dû être ferme au k pendant un an et demi & lement, la partie Siluée Farène, ainsi que les deur. el troisième étages lesses core interdits. Mars on to terminer l'essentiel des le d'ici à la lin de 1978 et pe. tre alors au public de déan à sa guise dans ce qui k a sa guiso theátre des balailles de ça teurs et du supplice des prechrétiens.

ROBERT SOL

# rd OUVERTE

voyage individuel a déclar avance l'itinéraire et k d'arrêts nocturnes aina Paul Yan-

Y ougoslar :e politique de mode de locomotion ennae E Monde du contre. la totalité des aux communistes, soit : Pologe grie, Roumanie, Tchécos kilari, d'Orse la lettre Bulgarie et Yougoslavie ; ten: la libre circulation de nombreulibre choix des hôtels an votre fantaisie, comme it de vos pucie generale, d'objectivité, constater personnellemen

ites les ten-: été choqué sieurs reprises Cela dénote de la parte collaborateur soit une me tie, je cite : ie seul pays sance totale des possible voyages individuels dans communistes d'Europe rowier ingremanque d'objectivité, t Principal Service parti pris, ce qui data : regrettable, car c'an meme d'article qui ne m in pega se mainto po 2 Demeni pi-Day De decourages no trutes déja si peu ende valer individuellement :

territoires au demaun

kriskumių avierima ir Garoga klubroinio bo Price & partir de OSC 000 F - Empation assurée mt-Cyprian - 66010 PERPIGNAN 50 16 34 et 50 73 12



the Elimbiology technic eri, egelde rede bour les entants ropeuto es porta Pinéde Saint George: ement san a Maddenship. , dejā si sakris tau Pourdual sisakās. te. Possibilité de location.



# **Motocyclisme**

# Les bonnes manières d'un « gros cube »

image de marque, tout en conservant sa clientele traditionnelle? Tel était le problème posé aux dirigeants de la Baverische Motoren Werke (B.M.W.) depuis le début de la commercialisation de la machine révolutionnaire de la marque, la 100 RS, une machine de 1 000 cm3 qui atteint aujourd'hui les 30 000 F à l'achat. A machine exceptionnelle, clientèle réduite : les résultats moyens de ventes de ce modèle prouvent que le « béhèmeviste » classique ne s'est pas emballe pour cette moto différente de la série traditionnelle. Il fallait entendre le tolle de protestations des motards,

une 100 RS au carénage peint de

couleurs psychédéliques... Non, décidément, les amoureux du «flat-twin» ne sont pas près de changer de style. Et qui leur en voudrait d'être « fanas » d'une moto dont la plupart, des modeles roulent dix ans et plus avec pratiquement pas de problèmes? Aussi, en restant dans la tradition, B.M.W. propose des à présent un modèle de 800 cm3, la R 80/7, appelée à remplacer la R 75/7 (750 cm3), dont la production est arrêtée. A l'écart des modes, la R 80 ne se distingue en rien des autres modèles de la marque. Quand on volt les proqui ont presque obligé les respon-sables de B.M.W. à retirer de leur niques des grandes usines japo-

🖜 OMMENT améliorer son stand du dernier salon de la moto naises, on regrettera, bien sûr, le 1000 cm3, qui ne sont plus rapides chine. Mais, entre des chromes

هكذا من الأصل

### Totale sécurité

Les nouveaux acheteurs de la R 80/7 seront d'abord surpris par la puissance et la maniabilité de cette B.M.W. Alors que la R 75 avait des côtés « poussifs », celleci surprend par sa vitesse. Près de 180 km/h en position couchée, 169 km/h en position assise!

Grace à ces performances, la R 80 entre dans la gamme supérieure des B.M.W. de la série des

manque d'originalité de cette ma- que de 4 ou 5 kilomètres à l'heure dans des conditions simiaux subtilités de geishas et la laires. Et la consommation restera bonne puissance germanique qui très honnète : 7 litres avec une permet de rouler loin, il faut sa- conduite normale, 9 litres en attaouant au maximum.

> A propos de cette machine, on notera aussi qu'il faut lui adopter une nouvelle position de conduite, surprenante au moment de la prise en main mais qui s'avère très pratique au bout de quelques kilomètres. La position assise du pilote a été rabaissée, les pieds sont donc plus près du sol (ce qui est un énorme avantage en ville pour les conducteurs de taille moyenne; et les mains plus ramassées sur le guidon. Un guidon cintre plat beaucoup moins large que l'ensemble moteur (attention pour se glisser entre les voitures!) mais qui assure un meilleur guidage de la moto. Aucune machine de pilote a été rabaissée, les pieds moto. Aucune machine de 215 kilos en état de marche ne se manœuvre habituellement avec autant de facilité que la R 80. Au compte des autres points forts de cette machine, mettons bien entendu la traditionnelle bransmission acatène (sans chaîne). Quant à la conduite de nuit, c'est

En n'innovant pas trop, on s'expose aussi à garder les carences des anciens modèles. C'est le cas pour le manque de souplesse de cette machine, qui ne s'exprime vraiment que vers 4500 tours ; de la mise en route, qui, moteur froid, pose de petits problèmes; problème également du côté des bruits inquiétants de culbuterie. qui, même s'ils sont inhérents au fonctionnement normal d'une B.M.W., peuvent surprendre les non-initiés ; quant à l'embrayage, il n'a guère progressé et sent toujours un peu le brûlé dès qu'on « tire » un peu sur la moto. Enfin dernier point, le freinage avant par un mono-disque, puisque c'est sur option seulement que la R 80 peut être livrée équipée d'un double disque. Ce serait la moindre des choses que, pour 20 800 francs, tous les acheteurs

nante, autant par son classicisme tenue de route tout à fait exceptionnelle sous des apparences de vieille routière. Les petites routes de campagne où nous avons effectué notre essai étalent bosselées, tout en virages serrés, parfols agrémentés de feuilles mortes ou de déchets de betteraves! Pourtant, nous avons toujours gardé cette impression de sécurité rassurante, et. mieux, indispensable à la conduite d'une grosse cylindrée. PATRICE VANONI.

nuissent bénéficier de cet avan-

Hin. résumé une moto surpre-

tage!

Golf

# **TOURISME** HOTELS RECOMMANDES

Côte d'Asur

MENTON (06500)

HOTEL DE VERDUN! .. N.N. 49, rue Hôtel-des-Postes CENTRE - PRES MER T.V. couleur - Balus - w.-c. ernisé - Remise importante su prix bomologués

Мет

ILE DE JERSEY (Iles Angio-Normandes)

la mer, la campagne, mais aussi les muitiples distractions, les pubs... et, dans la capitale Saint-Héller, un shop-ping détaxé à faire rèver. A 70 minutes de Paris-Oriy Sud (B.L.A. Réservations. Tél. : 686-30-80), Jersey vous attend dés demain. C'est la bonne idée pour un long week-end.

Quant à la conduite de nuit, c'est un vrai plaisir, grace à un puis-sant projecteur H4 équipé d'une ampoule de 55 watts.

Pour documentation en couleurs, écrivez, en timbrant à 1,40 P, à : Office National du Tourisme, Service France, LM 1, Jersey (Hes Anglo-Normandes).

Paris

Allemagne

FRANKFURT

PARKHOTEL 1<sup>re</sup> classe, centre, près gare centrale « Wiesenhüttenplatz 28 s. Tél. 1949/611/230571 TX 04-12808.

Angleterre

KENSINGTON LONDON

One situation exceptionnelle près du Métro South Kensington F. 70 break-fast, taxe inclus. CROMWELL. ROTEL Cromwell Piace, London, SW7, 2LA Dir E. Thom. - 01-589-8288

Suisse

AROSA

HOTEL EDEN 170 lits. Hôtel de premier rang Restaurant - Bar - Dancing Tél. 1941/81/31 18 77 Tx 74 245

HOTEL VALSANA, l™ catég. Piscine couverte. Semaines de ski forf. dés FS 575. Telex 74 232. CH 3963 CRANS-MONTANA

(VALAIS)

HOTEL BELMONT. Tél.: 1941/27/41 11-71. Situation tranquille. Priz en pension complète: 170 P.F.

**HOTEL SPLENDIDE T. 1941/27/412056** Ski. Solell. Ambiance agréable. Pris forfaitaire. Pension compl. dès 130 F.F.

# LES SIX JOURS DES TREIZE

(Suite de la page 19.) est dans la voiture, armé de son talkie-walkie. Trois motos devant (nombre maximum de machines qu'un moniteur peut légalement surveiller en ville comme sur route), dont la première qu'on pilotera tour à tour pour « Toi, fais gaffe ! Tu as propred'ailleurs, - porte un haut-par-

Jusqu'à ces dernières années.

les candidats au permis A don-

nant accès è la conduite des

molos (1) devalent nécessaire-

ment suivre, pour s'y présenter,

le cheminement - classique - :

des lecons de condulte et des

caurs de code, dont la fréquence

restait généralement assujettie aux possibilités horaires (et bud-

gétaires) de l'élève, et, donc,

souvent échelonnées dans le temps — d'eutant qu'il n'est pas

toujours lacile de faire concor-

der ses moments de liberté avec

les celendriers très chargés des

Depuis, tandis que la procé-

11 (2), les cho

dure de l'examen lui-même chan-

ses ont évolué. Lancès depuis

relativement peu de mois (avec

un succès qui, depuis, ne s'est

jamais démenti, au point qu'il

taut désormais s'y inscrire de

longues semaines à l'avance),

les stages intensifs de prépara-

tion au permis moto (3) permet-

tent aux aspirants-motards de le

passer dès leur première tenta-

tive, dans plus de 80 % des

Ces stages durent une se-

maine (qui s'achève le vendredi

soir), à raison de huit heures

leur sanglé sur le réservoir. Nous voilà partis. a Vous prendrez a Mardi. Première sortie. Patrick gauche, direction X... » Une brève pression sur le bouton installé au guidon permet à l'élève d'envoyer jusqu'au moniteur un « daza » qui

signifie a bien recu », a Arrêtezvous à gauche, devant l'église... » Petite séance de correction. s'accoutumer à cette voix venue ment refusé la priorité au camion jaune, à la sortie du patelin! Toi,

d'instruction par jour, partagées

entre la conduite et le code.

Inscrits à l'un d'eux (4) fin

Juillet, nous l'evons suivi durant

la dernière semaine d'octobre.

(1) Véhicules à deux roues pourvus d'un moteur thermique d'une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes, auxquels peut être éventuellement adjoint un sidé-car ou une remorque. Age minimum d'obtention du permis A : dix-huit ans.

(2) Il comporte désormals,

(2) Il comporte désormals, outre l'épreuve audiovisuelle, commune au permis B (automobiles de tourisme), mais suivie ici de « questions spéciales » posées oralement par l'examinateur, deux épreuves pratiques : l'une, dite « de maniabilité », se déroulant sur une piste équipée d'obstacles divers, l'autre de conduite « en circulation ». A

conduite esa circulations. A bord d'une volture, l'examina-teur suit le candidat, lui don-nant ses instructions par liaison radiotéléphonique (un haut-par-

(3) La Chambre syndicale patronale des auto-écoles peut éventuellement en fournir la liste (7, rue du Cardinal-Mer-cier. 75009 Paris, tél. : 874-34-22).

(4) Sport auto-école, 22, rue de Montjay, 91400 Orsay-Mondétour, tél. : 907-10-02. Prix du stage : 800 francs. (Cette somme ne comprend ni hébergement ni repas, mals inclut les frais administratifs du dossier d'examen.)

80 % de succès

tu ne contrôles pas assez : je vous repete que le jour de l'examen vos coups d'œil à gauche et à droite, à chaque intersection, ne su//isent pas. L'inspecteur est derrière vous / S'il ne voit pas tourner votre tête distinctement, il a parlaitement le droit de croire que vous n'avez rien regarde du tout! Quant à toi, vas-y molo sur la poignée : pas ques-tion d' « allumer » comme ça sur une route aussi mauvaise ! Toi, ça va. Sauj que lu as oublié ton cliquotant... Toujours, le cliquotant, deux, trois petits coups si on déboîte pour doubler un véhicule en stationnement... Allez, les

gars, on repart. » A raison de huit heures par jour, moitié conduite, moitié code, dès le mercredi on se sentait vraiment à l'aise. Clignotants, tête gauche, tête droite, ralentir, rétrograder, remettre la gomme, céder priorité, stopper à l'orange. Réflexes conditionnés. Dans le même temps, les signaux d'interdiction et ceux d'obligation, les limitations de vitesse et de dépasser, les priorités, les directions obligatoires, s'inscrivaient en clair

et net dessous le casque, à l'encre

indélébile, celle du bon cambouis. A l'heure où il est fortement question de faire entrer dans la catégorie « motocyclettes » touest supérieure à 125 cm3 (le Monde du 8 avril), il est certain qu'une méthode intensive comme celle-ci semble bien devoir être appelée à détrôner définitivement l'ancienne procédure, intermina-ble, et faciliter l'accès à l'indispensable permis A à tous les jeunes (voire aux moins jeunes) qui rêvent — et comme on les comprend! — de goûter aux joies de la moto.

J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

# *Je tourisme français* réveillons



4 jours 2865F

**AMSTERDAM** 

2200F

LENINGRAD aruoi 8 2825F

HOVERLLOYD

Au bai de l'empereur à VIENNE, au réveillon tzigane à BUDAPEST, vous pourrez finir joyeusement l'année selon vos goûts. Demandez notre brochure ou venez nous voir.

# le tourisme français...

Paris 9° 96, rue de la Victoira - Tél. 280.67.80 Paris 11° 277, bd Voltaire - Tél. 344.78.03 Paris 13° 107, rue de la Glacière - Tél. 588.92.41 Paris 14° 177, rue d'Alésia - Tél. 542.47.03 (agence correspondante) Paris 14° chez la Société Générale Tour Maine-Montparnasse Tél. 538.71.18 Paris 15° 32, avenue Félix-Faure - Tél. 250.88.74 Paris 17º 14, avenue de Villiers - Tél. 227.62.18 Paris 18° 147, rue Ordener - Tel. 076.52.42 (agence associee) Levallois-Perret 5, rue Louise-Michel - Tél. 757.06.70 (ag.corresp ) Saint-Ouen 122, av. Gabriel-Peri - Tel. 280.67.80 (p. 280)

# Nº1: WATSON

OM WATSON, le jeune gol-

Liztzke, vingt-six ans. de Kansas City comme Watson, s'est hissé, grâce à son excellent début de saison, de la 39º place à la 5º place au gotha du golf, et Bill Kratzert, vingt-cinq ans. de la 102 place à la 10 place. Hale Irwin, Tom Weiskopf, Ray Floyd et le vainqueur de l'open des Etats-Unis, Hubert Green, valeurs sûres du golf américain, figurent parmi les dix premiers.

Tous ces champions, toutes ces gloires, les amateurs de golf pourront les voir le jeudi 17 novembre à 21 heures lors d'une soirée de projection, sur les masters 1975-1976 et 1977, organisée au Stadium. 66. avenue d'Ivry, dans le treizième arrondissement, à Pa-ris. Tél. : 583-11-00. (Restaurant

# **Du rêve** à la réalité

vous offre ses terrasses de riz d'un vert lumineux, ses coteaux de thé vert profond, ses plages au sable fin, bordées de cocotiers, ses jardins botaniques, ses parcs nationaux. Vous découvrirez encore en ce pays une multi-

tude de choses splendides: la civili-sation bouddhique avec ses fêtes religieuses que vous pourrez admirer, ses villes sacrées parsemées d'innombrables temples et ruines diverses. Laissez-vous émerveiller par les spiendeurs sous-marines de l'Océan Indien. Vous serez touchés par l'acceuil chalereux des habitants de Sri Lanka.

\*Une semaine à partir de 2,900 FF, vol et hôtel inclus. Les touristes bénéficient d'un taux de change très avantageux: 65% en plus du taux de change officiel.



OFFICE DU TOURISME CEYLANAIS 61, quai d'Orsay, 75007 Paris, Tél. 705 26 79

feur de Kansas-City, agé de vingt-huit ans, a détrôné Pack Nicklaus, l'e ours d'or » de Colombus (Ohio), vainqueur en 1975 et 1976 de sa place de numero un de la P.G.A., l'Association des golfeurs professionnels Le chef de file des a teunes

loups » du golf américain, vainqueur de deux tournois du grand chelem, le masters et l'open bri-tannique, épreuve qu'il avait déjà enlevée en 1975, a terminé la saison 1977 en tête du classement de la P.G.A. qui s'exprime en dollars avec 310 653 dollars de gains. Seuls, Johnny Miller en 1974 (353 021 dollars) et Nicklaus en 1972 (320 542 dollars) avaient surpassé cette performance. Miller, ouvert jusqu'à 2 heures du matin.) décevant, 47° cette année, avait èté le seul à interrompre le règne de Jack Nicklaus entre 1971 et

Nicklaus avait pris, en 1964, à l'âge de vingt-quatre ans, la re-lève d'Arnold Palmer. Le légendaire roi Arnie, âgé de quarantehuit ans, joue toujours, mais son rôle est devenu celui d'un figurant, sa dernière victoire, la 61° de sa carrière, remontant à 1973. Palmer, quadruple vainqueur du circuit de la P.G.A., s'est classé 100° cette année.

Derrière Watson, auteur de quatre victoires aux Etats-Unis, trois golfeurs illustrent la poussée des jeunes dans le golf. Lanny Wadkins, vingt-six ans, de Richmond (Virginie), vainqueur du championnat de la P.G.A., dernière manche du grand cheiem, et des séries mondiales, a terminé la saison en troisième position, alors qu'il était 64° l'an Jernier, Bruce

179 Francs pour la voiture, O Franc pour 1, 2, 3, 4 ou 5 passagers

 Exemple de prix : à partir de 179 F pour une Mini et 5 passagers. -- Jusqu'à 7 départs par jour. 40 minutes de traversée.

Informations et réservations auprès de votre Agence de voyages ou HOVERLLOYD, Hoverport International - 62106 Calais. Tél.: Paris 278.75.05 - Calais 34.67.10. Bruxelles 219.02.25 ou directement 24, rue de Saint-Quentin, 75010 Paris.

†HOVERLLOYD

Nouveaux tarifs pour passer la Manche à partir du 23 Octobre.

# LA STATION SANS STATIONS

EPUIS quelques années, les stations de sports d'hiver cherchent à s'attaquer à de nouvelles saisons touristiques : l'exploitation de la seule neige ne suffit plus, disent unanimement les directeurs des stations, à amortir des installations de plus en plus coûteuses. Déjà, certains d'entre eux ont su attirer des estivants rebutés par les plages surpeuplées, en leur proposant le calme de la montagne et des tennis, le golf, l'équitation...

M. Louis Perret, directeur de Puv-Saint-Vincent (Hautes-Alpes), veut, lui, faire e tourner sa station » encore plus longtemps, au-delà de l'été. Aussi se propose-t-il d'attirer les clients à l'automne. Pour gagner ce qui ressemble ~ jusou'lci — à un pari, il dispose d'un bel atout : l'environnement. A 20 kilomètres de Briancon (230 kilomètres de Lyon, 250 de Marseille, 700 de Paris), la station de Puy-Saint-Vincent s'étend sur les contreforts de la Pendine, de 1 400 à 1 750 mètres, et domine la vallée de Vallouise, porte du parc national des nais de trente-neuf ans bouillonnant d'idées, veut maintenant faire connaître les Hautes-Alpes sous d'autres couleurs : les verts, les jaunes et les rouges de l'ar-rière-saison. En octobre, le remonte-pentec est-il à l'arrêt? qu'à cela ne tienne, à sa place, l'escalade des sentiers à travers les mélèzes, avec l'espoir d'apercevoir au petit matin quelques coos de bruyère, tandis qu'en tolle de fond se dévoilent progressivement à la lumière du jour naissant la Barre des Ecrins et les cimes du Pelvoux.

### Ceux d'en bas et ceux d'en kaut

« Le public ne connaît que les seigneurs de la neige — du moins en Sapoie - regrette Louis Perret. Bien souvent, on ne sait pas où est notre département et les gens confordent encore Besuncon et Briancon! »

Pour vaincre les obstacles et gagner son pari il proposera à l'automne 1978 des tarifs d'hébergement (draps, électricité, chauffage compris) de 50 francs par personne pour un week-end allant du samedi matin au dimanche soir, et de 125 francs pour un séjour du vendredi soir au lundi matin. D'autre part, il consentira une réduction d'environ 10 % sur le tarif pratiqué dans les locations de septembre pour des séjours de plus longue durée en octobre. Il faut en effet assurer la rentabilité des inves-

quatre cent cinquante-cinq logements (studios, deux et trois piè-ces) construits à 200 mètres au-Saint-Vincent (1 400 metres).

Mais Puy-Saint-Vincent restera, une fois les projets en cours achevés, une petite station : son hébergement s été plafonné à cinq mille lits. « Une station c'est une aventure fantastique, explique Louis Perret. Il y a diz ans c'était seviement une belle affaire commerciale, aujourd'hui il y a beaucoup plus de problèmes ». A ceux qu'il cite (fiscalité. crise économique) il faut ajouter ceux que créent des relations avec des villageois qui ne voient pas toujours d'un bon œil « les affaires des gens d'en hant ». Ici, comme ailleurs, les habitants espéralent des « retombées » de l'opération, mais aujourd'hui ils sont nombreux à déchanter. a Quand la station encaisse 100 F, nous, en bas, on n'en touche qu'un, affirme un artisan. Et puis ils ne font pas travailler les gens du pays, sauj les perchmen,

mais ils sont payés au SMIC, » M. Authler, le maire, reconnaît, pour sa part, que « l'implantation de la station a perturbé la vie du village », et qu'il existe bien un différend : « Les habitants, quand ils voient maintenant le prix de revente des terrains qu'ils ont cédés, ont l'impression d'avoir été lésés. »

### Deux slaloms géants en décembre

Louis Perret rétorque, lui, que la station a empêché le village de mourir : « Il a fallu ouvrir une nouvelle classe à l'école! et la station apporte de substantielles ressources à la commune, comme, par exemple, le versement de 3 % des recettes des remontées mécaniques sans contrepartie d'aucun service. »

Cette nouvelle carte, qu'il joue aujourd'hui, lui donnera-t-elle l'occasion de mettre fin à la grogne qui subsiste entre l'ancien et le jeune Puy-Saint-Vincent? Des deux côtes, en tout cas, on se prépare, en attendant l'automne prochain, à recevoir la marée des skieurs qui débarquera dès décembre, et... à encaisser les e royalties a. De toute facon. Puy-Saint-Vincent espère bien attirer de nombreux regards les 19 et 20 décembre prochain avec les deux slaioms géants de son premier Grand Prix international, organisé par la Fédération internationale de ski (FIS). -- E. F.

\* Pny-Saint-Vincent, station : Tél. : (92) 23-32-75. Office de tou-

Investissement neige

# COURCHEVEL

INITIATION A LA MISE EN CONDITION PHYSIQUE du 22 an 29 janvier 1978 - du 20 au 26 mars 1978 Hébergement en hôtel 3 étoiles N.N. + Ski-pass

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : COURCHEVEL ACCUEIL OFFICE DU TOURISME 73120 COURCHEVEL 1850 - Tél.; (79) 08-00-29

Rgalement cet hiver à Courchevel : Stage SKI LIMITE, avec Sylvain Saudan. Semaines de SM.

# **PREMIÈRES**

# Une avalanche en quête de responsables

EST le 6 janvier 1978, soit Grenoble, autre défenseur du voir du maire de Bagnères, et après un long délai de réflexion, que le tribunal de grande instance de Tarbes rendra son jugement dans l'af-faire les avalanches de La Mongie, la plus importante station de sports d'hiver de toute la chaîne des Pyrénées. Le dossier est venu à l'audience du vendredi 28 octobre, où l'ancien directeur de la station, M. Marcellin Bérot, quarante-six ans, ancien inspecteur du parc national des Pyrénées, était prévenu d'homicide involontaire et de blessures involontaires par imprudence : les avalanches du 15 février 1976 avalent causé la mort de sept skieurs, et il y avait eu une dizaine de blesses phis on moins gravement atteints. Depuis, les autorités préfecto-

station et d'imposer de nouvelles normes de sécurité. Le substitut du procureur de la République, M. Parant, qui prononça le réqui-sitoire, n'a pas caché que les poursuites engagées contre M. Bérot avaient précisément cette signification profonde : « Il existoit au moment du drame, entre les localités tutrices de La Monaie, Bagnères et Campan, un différend au sujet des prérogatives et des responsabilités respectives qui ne se recoupaient pas, mettant le directeur de la station dans une position très difficile. » a Ce différend s'est encore aggravé puisque le tribunal administratif de Pau est saisi du problème », a déclaré l'un des défenseurs de M. Bérot,

Mª Didier Rousse. De son côté,

Mº de Lafond, du barreau de

rales ont décidé de clarifier la

situation de la gestion de cette

failu les sept morts de La Mon-gie pour que les problèmes de sécurité soient enfin abordés sur le plan financier; par l'Etat qui a accordé 3 640 000 francs pour la protection de la route d'accès : par les communes de Campan et de Bagnères mises en demeure. en un premier temps, d'effectuer des travaux de sécurité des pistes pour un montant de 800 000 francs.

Partie civile pour deux victimes de Toulouse (M. Battistella, trente-deux ans, ingénieur, et Mile Metge, vingt ans, infir-mière). Me Bru, du barreau de Toniouse, a déclaré que : « Les compagnics d'assurances couvrant par contrat les villes de Bagnères ei de Campan se retranchent derrière la thèse qu'il n'y a pas de responsabilités précises pour qu'elles accordent des indemnités oux victimes v.

### Rapport secret

Le procureur de la République, M. Parant, allait ensuite s'étonner que les prévisions météo-rologiques de l'observatoire du pic du Midi solent retransmises par Toulouse après avoir été traitées par la station centralisatrice de Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. « Pourquoi de tels cheminements au lieu d'une transmission directe d'à peine 4 kilomètres entre le pic du Midi et la station de La Mongie? »

ponsable, puisqu'il détenait une sion d'enquête administrative délégation permanente de pou- nommée après le drame — rap-

prevenu, devait dire qu'il avait qu'il tait ainsi investi de l'autorité et de la compétence. Il n'y avait pas lieu dans ces conditions de rechercher la faute du maire. Nous avons voulu, en poursuivant M. Bérot, porter un grave débat sur un plan public pour que l'opinion soit informée des dangers existants à La Mongie et. d'une manière plus générale, dans toutes les stations, et souligner qu'il faut partout des moyens nettement meilleurs pour assurer la sécurité. Désormais. les directeurs de station pourront faire preuve d'autorité et s'opposer à des intérêts commerciaux. » Le ministère public n'a demandé aucune peine précise centre M. Bérot.

> M° de Lafond a encore déclaré qu'il ne ferait pas de concessions aux autorités administratives qui auraient dù se retrouver à cette audience aux côtes de l'ancien directeur de la station. Pourquoi M. Bérot est-A seul contre tous? Pourquoi, avant 1976, la commission de sécurité des Hautes-Pyrénées ne s'est-elle jamais préoccupée des problèmes de cette grande station? Ainsi un homme seul paie-t-il l'absurdité de la situation de deux communes qui ne s'entendent pas, et il a fallu qu'en pleine saison de ski. en 1977, les autorités préfectorales, constatant que les travaux de protection n'avaient pas encore été commences, décident la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de toutes les pistes nord de la station ».

M° de Lafond a révélé que, Le ministère public a observé M° de Lafond a révélé que, que M. Bérot était le seul res- dans un rapport de la commis-

port qui n'a pas été rendu public - il était constaté « qu'il faudrait quinze années au moins pour que les travaux de protection soien

#### Bulletin quotidien

Considérant « qu'on n'avait jamais vu, non seulement dans les Pyrénées mais en France, d'avalanches aussi subites que celles qui, à La Mongie, ont emporté tout sur plus d'un kilometre », l'avocat a mis alors en cause les responsables pyrénéens des stations pour n'avoir pas encore obtenu l'institution d'un centre d'observation de la neige qui soit propre au massif et non tributaire du centre grenoblois de Saint-Martin-d'Hères. Si ce dernier établit un bulletin quotidien d'observations pour les Alpes, les Pyrénées ne bénéficient que d'un bulletin météorologique tous les trois jours seulement. Il a indique encore que a si les bulletins de Saint-Martind'Hères avaient été pris au pied de la lettre, toutes les stations des Alpes auraient dù interrompre leurs activités de remontées mécaniques, du 27 janvier au 9 avril 1976 p.

M° de Lafond a rappelé enfin, que le Comité français des stations de sports d'hiver et la Fédération française de ski s'étaient opposés à ce qu'une com-mission présidée par M. Christian Gérondeau prévoie, le 12 mai 1976, a que les parcours de certaines zones situées hors des pistes et dans lesquelles existeraient des dangers d'avalanches pourraient être interdits aux skieurs ».

GILBERT DUPONT,

175655

# **ASSURANCE**

C'est ce que prévoit le Centre de documentation et d'in- de la « dernière » descente formation de l'assurance (1), qui se réfère à une étude du cette étude, que les accidents

que sur les routes, avec 1.3 accident en moyenne pour cent skieurs. Par rapport à la route, pourtant, le risque d'accident grave à

ski est nettement inférieur : plus de la moitié des accidents sont bénins. Néanmoins, 20 % des skieurs blessés l'année dernière ont été atteints de fractures nécessitant un traitement prolongé. Trois fois sur quatre, les blessures concernent les membres inférieurs (jambe, genou, cheville, con de pied). Les bras sont touchés dans 15 % des cas (2).

La majorité des accidents ont pour origine la défaillance humaine. Ajoutés à l'encombrement des pistes, le manque de prépara-

Sur les trois millions de tion physique et la vitesse excesskieurs attendus cette saison sive en sont les principales cau- doit être adressée par lettre redans les stations françaises, ses. La fatigue est également un quarante mille se blesseront élément de risque, puisque 75 % à l'assureur. Ce dernier indemniplus ou moins sérieusement. des chutes ont lieu en fin de matinée ou en fin d'après-midi, lors

D'autre part, les spécialistes estiment qu'en 1982 quatre millions professeur Lambert, de l'uni- cinq cent mille skieurs se versité Jean-Moulin de Lyon. retrouveront sur les champs de Il apparait, en effet, selon neige, provoquant des embouteillages comme en connaissent les corporels sur les pistes de ski automobilistes, le soir, place de sont presque aussi fréquents la Concorde. Plus que jamais, seion le C.D.I.A., les règles édictées par la Fédération internationale de ski — véritable code de ration d'accident. conduite du skieur - devron être respectées sur toutes les pistes enneigées de France.

l'essentiel. Les mauvaises chutes, les collisions avec un autre skieur, ne sont pas rares. Et, si en pratiquant votre sport favori, il vous arrive de blesser quelqu'un ou de vous blesser vous-même, vous serez presque nécessairement confronté au problème des responsabilités ou des indemnisations. Vous ne pourrez notamment pas échapper à certaines formalités vis-à-vis de votre assureur. Il convient de savoir que :

 Si vous blessez quelqu'un. — Vous devez déclarer l'accident à votre assureur en précisant les circonstances, indiquer le nom et l'adresse de votre victime, le numéro de votre contrat d'assurance de « responsabilité civile

fait le rapport. La déclaration commandée dans les cinq jours sera la victime à votre place, à condition que votre contrat n'exclue pas la pratique du ski. Votre responsabilité peut également être couverte par l'assureur de votre club (affilié à la Fédération française de ski ou à la Fédération française de la montagne), ou par un contrat « sports d'hiver a souscrit pour l'occasion. C'est à l'assureur du club ou à celui auprès duquel vous vous êtes assuré que vous enverrez la décla-

Si vous vous dlessez tout seul. - Vous vous retrouvez à l'hôpital avec, par exemple, une jambe cassée : l'établissement de soins yous réclamera votre numéro de Sécurité sociale, afin de vous faire bénéficier des indemnités prévues par cet organisme. Si vous étes titulaire d'une « individuelle - accidents ». déclarez l'accident à votre assureur dans les cinq jours. De même, si vous êtes garanti par un contrat d'une fédération (ski ou montagne), ou par un contrat spécial «sports d'hiver» couvrant les dommages corporels dont vous pouvez être victime.

😝 Si vous sautez d'un télésiège, rous pouvez etre jugė responsa-ble. — Si, comme tous les skleurs, vous utilisez un télésiège ou un télèski, ne commettez aucune imprudence et efforcez-vous de ne pas céder au vertige de l'altitude : si vous vous blessiez en tombant, vous pourriez être seul à en supainsi, rappelle le C.D.L.A., que la cour d'appel de Chambéry a dé-claré entièrement responsable de ses blessures la passagère d'un télésiège en panne, qui, en dépit des conseils de patience prodigués par un préposé, avait sauté dans le vide. De tels accidents sont d'autant

plus rares que les usagers se montrent prudents et les exploitants vigilants. Car, de leur côté, les exploitants sont évidemment tenus d'avoir un matériel vérifié, en parfait état de fonctionne-ment, un personnel à la fois compétent et suffisant et... une assurance. A la suite du déraillement d'un câble, le tribunal de grande instance d'Albertville a déclaré l'exploitant d'un remonte-pente responsable de l'accident qui s'ensulvit, la vic-time n'ayant commis aucune

● Le téléphérique est considéré comme un ascenseur. — Dans le cas d'un accident de téléphérique, la responsabilité de l'exploitant est presque toujours retenue. La cabine de téléphérique est considérée comme la cabine d'un

(1) C.D.I.A., 2, Chaussée-d'Antin, 75009 Paris. Tél.: 824-98-12 et 770-89-39.

(2) Etude portant sur des accidents de aki constatés à l'hôpital de Grenoble entre 1968 et 1975.







l'forfait ,== remontées mécaniques.

(\*) Prix vacances scolaires par personne en studio. . Vue Mont-Blane ersonnes par studio minimum lage non compast.

Les Arcs, c'est aussi la . promenade, les restaurants, les cinémas, les discothèques ... et du soleil! Réservation : Christine Petit

Maison des Ares - 75014 98, bd du Montparnasse. 322.43.32 ou chez votre agence de voyage.



**COURCHEVEL Semaines de ski** 

2 formales : Pension compléte en hôtel 2 3 ou 4 étoiles et remontées mécaniques.

pension complète en nôtel 2, 3 on 4 étolles, remontées mécaniques et

COURCHEVEL ACCUEIL OFFICE DU TOURISME 73/28 COURCHEVEL 1850 TEL: (79) 08-00-29

Egalement cet hiver à Courchevel : STAGE SKI LIMITE avec S. SAUDAN.

11-17 décembre 1977. 8-14 / 15-21 / 22-28 janvier 1978. 29 janvier-4 février 1978.

cours de ski. RENSEIONEMENTS ET INSCRIPTIONS :

lie brochure VVT

# sables

ignères, et

ti de l'an-

Setence. II

ces condi-

faute du

voulu, en

porter un

ilan public

t informée

La Mon-

plus géné-

tations, et

artout des

lents pour

Desormais,

2 Dourson

public n'a

ie orecise

a encore t pas de

ilės admi-

nt da se

iencs our

eur de la érot est-il

20t, anant

: Sest-elle

problemes

'absurdité

OMMARC:

, et il a

n de ski.

ectorales.

æ de pro−

ncore été

ermeture.

le toutes

ėvėlė que.

commis-

alstrative

: -- rab-

manusca.

ettre re-

arg jours

anderes.-

P. 10 . 2

72: n'ex-

4.. 104:2

The Contract of the Contract o

وبين بيساعة

ುದ್` ಹತ್ತಿಗಳು

n posty

Paradian.

-3 % L 4

V0035 6085

3 200 2-

sesta.

5.55

gr vent

120

क्षा क्षा कार्य क्षा

್ **ಮೇ** ನಡೆ Page State St. <del>ನಡೆ (ಟಿಕ್ಕೆ-</del> ೨. ಕೆ/೨೭೬

The state of the s

eta tutti i

, T.

172071 N.

Ainsi un

et 8'0p-

port qui n'a pas été rendu mi quinze années au moine por quinze années au moine por es travaux de protection vo definitivement assures,

### Bulletin quotidien Considérant c qu'on jamais ou, non seulement de

Pyrénées mais en France, et lanches aussi subites que celle à La Mongie, ont empone sur plus d'un kilomètre », l'es a mis alors en cause les les sables pyrénéens des sa pour n'avoir pas encore l'institution d'un centre d'un vation de la neige qui soit m au massif et non tributate centre grenoblois de Saint tin-d'Hères. Si ce demier à un bulletin quotidien d'obs tions pour les Alpes, les Pyre ne bénéficient que d'un but météorologique tous les trois setlement. Il a indique encor a si les bulletins de Saini-Ma d'Hères avaient été pris cu de la lettre, toutes les station Alpes auraient du interre leurs activités de remontes caniques, du 27 janvier au 9

M° de Lafond a rapp enfin, que le Comité françai. stations de sports d'hiter s Fédération française de s'étaient opposés à ce qu'une mission présidée par M. Chra Gérondeau prévoie, le 12 mais aque les parcours de certe zones situées hors des pias dans lesquelles existercient dangers d'avalanches pour être interdits aux skieurs).

GILBERT DUPONT

# On glisse, on marche ... —

#### LES PLANCHES! FOND

PRATIQUE seulement par qualques - lanatiques - il y a encore úiz ans, le ski de land est en passe de devenir Bulourd'hui un phénomène de masse. La clientèle actuelle du ski nordique compte quatre cent cinquante mille adeptes en France, et la clientèle potentielle a été astimée à douze millions de personnes. Depuis 1972, presque toutes les stations de ski alpin se soni doices de pistes de ski de tond. De leur côté, de nombreux petits villages de royenne montagne ont investi dans la construction d'un tover de ski de lond, acquis du malériel, engagé des monneurs.

- L'expérience a été un suc-

Cés qui a dépasse toutes nos espérances », constate avec une certaine fierté M. Roux, le maire da la commune de Vassieux-en-Vercors, Le village compte deux cent cinquante-sent habitants mais receit en movenne chaque dimanche d'hiver six cents skieurs. Ils viennent parcourir les 70 kilomètres de pistes balisées qui serpentent dans la forêt. - Pendant la semaine, nous accueillons beaucoup de scolaires, le dimanche ils reviennent avec leurs parents . note l'un des responsables du toyer de fond où travailleront à partir du 15 décembre dix personnes el, notamment, des agriculteurs du village. En deux ans. deux hôtels ont été construits dans la commune, et plusieurs cultivala ferme » après avoir aménagé des gites ruraux ou des cham-

joue désormais un rôle écono-

mique très important à Vassieux, affirme M. Roux. Autrolois, pendant tout l'hiver, nous nous sentions isolés, car personne ne venait icl. -

Mais le ski de tond n'a pas pour aufant enrichi toutes les communes. Certains constatent même que celle a clivité est devenue trop envahissante et risque de poser à termo do graves problèmes. Quand on tento do mesuros les - retombées - de cette pretique sportivo. on observe qu'elles sont souven négatives = . comme lo constate cet hôteller de La Fociaz : - Les fondeurs montent matin de Chambéry avec leur matériel et repartent quetre ou cinq heures plus tard sans avoir consommé quoi que ca soit dans la station. Que reste-t-il à la commune? Les détritus, les papiers gras, le gaz carbonique et les taches d'huile. Ce sont les communes, par

### « Un sport de riches... »

Certains ont donné l'exemple lors de la saison demière en instituant un « péage » à l'entrée de leurs boucles de lond. A Bessans, la municipalité demande aux usagers de participer aux Irais d'entretien (3 trancs par jour), - mais, précise le maire, c'est une solution aléatoire car, légalement, rien n'autorise à faire paver l'accès aux pistes de ski de fond -. Celles-ci traversent des terrains privés : les agriculteurs ont menacé le maire de déverser des las de terre ou de placer des barrières s'ils ne recevalent pas leur part

irs pistes, les entretiennent et les dament dès les premières chutes do neige. A Bessans, en Savoie, on estime que pour une saiso · normale l'entretien des Distes coûte de 700 à 900 tranés le kilomètre. Pendant la salson 1976-1977, Vassioux a dépensé 10 000 francs pour damer ses - boucles -. - il y a deux ou trois ans, raconte le président du toyer de tand, peu de fondeur possédaient des skis. Nous les leur louions et le bénéfice réalisé nous permettaient de d'hul, avec 200 francs, on peut s'équiper dans un grand magasin. - Si ces recettes disperais SBML les communes deviont donc trouver ailleurs l'argant nécessalro pour offrir des pistes convenables. - Mais où ? - soupiro un des mairos confrontés à ce problème.

l'intermédialre de leur loyer de

fond, qui ont aménagé et balisé

مكذا من الأصل

de l'argent recueill ! Un arrêté du ministre de l'intérieur serait en cours d'élaboration, qui donneralt aux communes la possibilité de disposer de tous les terrains publics et privés recouverts de neige. Il est à craindre alors que de nombreuses communes (elles soni ectuellement cinq ou six) s'engagent dans la pratique du . péage -, encore que ce système demeure très méable en raison de la dimension des boucles de tond diffi-

cile à contrôler. Jean-Jecques Rolland, président du Syndicat national des

moniteurs et professeurs de ski nordique, refuse quant à lui ce qu'il appelle - les nouvelles autoroutes payantes de montagne ». Il estime que les pistes de tond doivant être considérées comme tous. A l'instar d'un sta d'athlétisme. Il redoute que par l'intermédiaire du péage on in-Colta disciplina assentialiament Sportive les affaires commerciarapidement un « sport de riches - : - Comment accepter que le plus simple plaisir de la marche, de la randonnée, du - bol d'air - soit payant? -

Dos solutions plus « réalistes » sont envisagées La première kings payants à proximité des départs des boucles de fond. Cette formule est déjà pratiquée avec succès au Canada. Mais viendra-1-on forcément garer sa volture à cet endroit ? La ondo solution propose d'essocier la colloctivité « émettrice » de fondeurs (par le blais des syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtos) aux charges de construction et d'entretien des

Le développement très rapide du ski de fond semble evoir pris tout le monde de court. Personne, cependant, ne peut désormais rester indifférent aux demandes de plus en plus pressentes des tondeurs qui revendiquent « le droit à la nature » et la liberté d'aller et venir... Sur une neige encore gratuite.

CLAUDE FRANCILLON.

# ASSURAMGSANS RISQUE

des conseils de patience port soit de la ou des victimes, soit par un préposé, avait sauté d'un tiers (le constructeur, par exemple).

De tels accidents sont de plus raires que les usagers in constances d'un accident, la victime (ou ses ayants droit) doit présenter sa réclamation à l'experience de leur présenter de leur présente de leur présent le rice Il faut respecter (aussi) la priorité sur les champs de neige.

Sur la neige comme sur la route, il faut respecter la priorité sur les champs de neige.

Sur la neige comme sur la route, il faut respecter la priorité sur le lugger a arront sur la lugger a grandit sur les luggers de la lugger de la lugger

True and a second second second dello di sal ricatati i iliano. Centrole estre los di Alexandores

ainst, rappelle le C.D.L.A. que puisque l'usager s'y laisse trans-cour d'appel de Chambèr, a porter passivement. Si l'exploi-citré entièrement responsible tant estime ne pas porter la res blessures la passagent responsabilité d'un accident, il reférence en panne, qui, en qui appartient de prouver la fait des gonsabilité ne passagent soit de la ou des victimes, soit

explostants 30th évide ploitant du téléphérique. L'exploien parfait état de foncte en responsabilité civile, c'est son ment un personnel a le assureur qui procédera aux incompétent et suffisiont et demnisations.

Sur la neige comme sur la route, il faut respecter la priorité: le skieur ou le lugeur « amont » doit modifier sa trajectoire en vue d'éviter le skieur ou le lugeur « avai » qu'il aperçoit au-dessous de lui. Les amateurs de vitesse sont donc tenus de garder le contrôle de leurs skis ou de leur luge.

La cour d'appel de Nîmes a ainsi déclaré entièrement responsable un lugeur qui n'ayant pu contrôler son engin avait renversé un skieur évoluant devant lui. En l'occurrence, le skieur a été

Poccurrence, le skieur a été indemnisé pour ses blessures par l'assureur du lugeur.

Les magistrats admettent, en effet, que le skieur « aval » (qui ne voit pas forcément ce qui se passe derrière lui) n'a pas l'obligation de laisser le passage libre à ceux qui le suivent. Il doit seulement évoluer correctement et avoir un comportement prévisible pour le skieur « amont ». La Cour de cassation a récemment confir-

Pour renseignements et résérvations, écrire à:

me un jugement dans ce sens. Une skieuse avait été heurtée par un skieur alors qu'elle se trouvait au-dessous de lui. Elle a été déclarée responsable pour moitié de l'accident, parce qu'elle avait commis une faute en pénétrant sur une piste à pente rapide, en un point à visibilité limitée, et sans s'assurer qu'elle pouvait effectuer cette manœuvre sans danger.

a La neige en caravane. On estime à environ treize mille le nombre des automobilistes français qui se rendront à la neige avec leur caravane. Ils discos ront, cet hiver, d'une centaine de terrains spécialement aménagés. soit trois fois plus qu'en 1967. Mais ces automobilistes ne doivent pas oublier pour autant qu'ils ont des précautions à pren-

dre avant de partir. Ils doivent évidemment déclarer leur remorque à la compagnie qui assure leur voiture et obtenir une attestation. Sinon, ils ris-quent de ne pas être garantis en cas d'accident. Un caravanier qui avait dérapé sur le verglas et heurté un camion en a fait la triste expérience. La remorque n'avait pas été déclarée à l'assureur et bien qu'elle n'ait joué aucun rôle dans l'accident, l'ensemble de l'attelage n'était plus

garanti. D'autre part, le caravanier doit vérifier que son contrat de « responsabilité civile chef de famille » est étendu à l'usage du caravaning. Dans la négative, il peut souscrire un contrat « cara-

vaning » garantissant le risque d'incendie du matériel et sa responsabilité à l'égard des autres caravaniers en cas d'extension du sinistre. D'autres garanties exis-

tent : vol de la caravane et de son contenu, assurance « dommages » qui couvre les dégâts suaccident.

# LES DIX COMMANDEMENTS DU SKIEUR

Les rècles ci-dessous out été de Beyrouth par le comité juridique de la Pédération Internationale de ski :

RESPECT D'AUTRUI : tout skieur doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger on lui 2. - MAITRISE DE LA VI-

TESSE ET DU COMPORTE-MENT : tout skieur dolt adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ains qu'aux conditions générales du terrain et du temps.

3. — MAITRISE DE LA DIREC-TION : le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, doit pré-roir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. 4. — DEPASSEMENT : le dé-

passement pent s'effectuer par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière asset large pour prévenir les évolutions du skieur 5. - OBLIGATIONS DU SKIEUR ET CROISEMENT:

tout skieur qui pénètre sur une piste ou traverse un terralu d'exercice doit s'assurer, par un examen de l'amont et de l'aval, qu'il peut le faire sans danger pour ful et pour autrui. Il en est de même après tout stationnement

- STATIONNEMENT : tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes et notamment dans les passages étrolts ou sans visibilité. En cas de chute, le skieur doit dégager la piste le plus vite possible.

7. - MONTEE : le skienr out 7. — MONTEE : le skieur qui monte ne peut utiliser que le bord de la piste, et doit même s'en écarter en cas de mauvaise visibilité. Il en est de même du skieur qui descend à pied.

- RESPECT DE LA SIGNA-LISATION : tout skieur doit la

9. - EN CAS D'ACCIDENT : toute personne doit porter

10. - IDENTIFICATION : toute personne responsable ou partie responsable ou témoin d'un accident est tenue de faire connaître son identifé.

Napoléon

n'eut pas le temps

Mais vous, oui. Venez skier en Italie,

sur les neiges du TRENTINO.

entre les Dolomites et le lac de Garde.

TRENTINO, où l'hospitalité, les prix modiques (offres spéciales à partir de janvier) et la cuisine reflètent encore

le hon goût et la simplicité des gens de montagne.

ASSESSORATO AL TURISMO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Corso 3 Novembre, 132 - Tel.: 1939/461/80000

# hiver 77 - printemps 78 avec toutes les formules pour tous les âges Mives 77 87 25 m = 2015 F voyages vacances tourisme 5, bd de Vaugirard 75015 Paris tél.: 538.20.00 11, quai des Célestins 69002 Lyon tel. : (78) 37.83.90

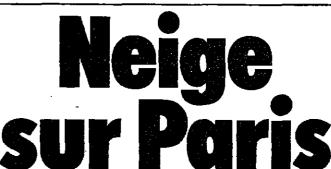

Code postal

Voici les 20 agences Havas Voyages proches de vous



- 26 avenue de l'Opéra—1° 2 26 rue Souffoi 5° 3 89 rue Sani Dominique 7
- 10 27 rue de Passy = 16° 12 19 avenue Secretan – 19° 18 29 avenue du 8-Mai - 1945 13 249 rue des Pyrenées – 20° Sarcelles - Flarades 95
  - 19 58 rue de la Parcisse Versaites 78
- 4 Drugstore Saint-Lazare 15 rue de Rome—8° 5 Tos boulevard Magema = 10° 6 96 avenue d'Itale = 13° 7 66 rue d'Alicsia - 14'
  - 15 13 av du Général-Leclero Cretel 34
- 16 21bis rue du Gal-de-Gaulle Neu-lly-Plasance 93 9 264 rue de Vaugnard — 15º
- La neige vient de faire son apparition dans 20 points de la capitale, et de la région parisienne. En effet, les 20 agences d'Havas Voyages viennent d'être submergées par l'arrivee du "Petit Livre Blanc de la Neige" qui accompagne notre catalogue Hiver 77/78. Ce "Petit Livre Blanc de la Neige" vous permet d'un seut courp d'œit de situer les meilleures stations de sports d'hiver en France et en Europe.

  Des milliers de personnes se sont deja précipitées pour retirer un exemplaire gratuit. Dépêchez-vous avant qu'il ne soit épuisé; le vôtre vous attend dans votre agence Havas Voyages, la plus proche de chez vous.

Parmi les 64 stations de sports d'hiver présentées dans notre catalogue, voici deux exemples de prix

**Havie Nendaz** (Svisse) Location d'un studio ou apportement. Une semaine de 255 à 1255F

Chartel (Alpes) Hôtel \* NN 7 nuits pension complète par personne de 462 à 665 F

**HAVAS VOYAGES** proche de vous pour réussir vos vacances





المستقلسة وي وريد The second secon



# opëration fin Dannët

TOUT LE PRÊT A PORTER MASCULIN

ouvert tous les jours sauf dimanche

de9hà18h30 DX 131 131, rue du Fg S' Honoré 75008

M° S' Philippe du Roule

véritable .oden **outrichien** A MAISON DU LODEN 146 rue de Rivoli-Paris 1°



ARCADE DU LIDO - 99, RUE DE PASSY

Printemps

Réunion au sommet

des Grands de la hifi.

PRÊT-A-PORTER 77

# LE FLOU JOUE ET GAGNE

DEUX CENT CINQUANTE exposants ont participé au Salon de la boutique, dans le cadre du prêt-à-porter international de la porte de Versailles. Sont regroupées, ici, les productions françaises sélectionnées pour leur qualité de création, de tissus et de finitions. L'inspectrice, Irène Delaroière, brune et se-reine, trie, écoute et suit ses fabricants de l'année, de façon à maintenir le niveau de cette organisation largement exportatrice, dans les hauts de gammes, c'est-à-dire pour l'été, de robes vendues au puolic de 450 francs

D'abord éparpillés dans plusieurs hôtels parisiens, les adhé-rents de ce groupement ont réussi une percée aux Halles, en 1969, avant de se joindre à la grande



or retenir l'am-

plupart des couturiers ayant des

P.M.E. de la mode.

amples de l'été, ce modèle de Joël Mahaut est en voile de coton noir à bandes de fleurs rose the impri-

ici que l'on trouve des modèles

JAUNET.



l'artisanat et l'industrie : les emmanchures et l'ampleur contrôlée des jupes, en somme une silhouette en X, à taille mar-Ces deux cent cinquante maisons de confection et d'accessoi-res, parisiennes ou provinciales, quée et grandes jupes à fronces. apportent à leurs clients une syn-Nous avons déjà parlé de l'im-

le crépuscule et le soir, faisant suite à des kilomètres de coton, seul ou mélangé au lin, en tissages et en jersey. Les lainages légers restent souples en entrée de saison, tandis que l'aspect des imperméables est renouvelé par des matières poids plume, à pro-



Les conferrs confirment celles des conturiers, avec beaucoup tonjours séduisantes. Les pastels grisés contrastent avec la palette des berlingots, tandis que le noir s'impose dans les unis.

Pisanti joue les jerseys acryliques en hauts et en jupes froncées, des robes à super-tuniques imprimées de grandes fleurs en tons sourds sur des jupes noires à fronces. Les manteaux sont ceinturés ou coulissés chez Dejac, où de grands cache-poussière offrent une ampleur profilée sous des effets d'emplècements. Roga-Sargat allège ses imper-

méables par des coupes en liquette, des emmanchures kimono ou ragian et des matières à fines rayures d'une souplesse aérée. July Latour suit la rendance

des imperméables cache-poussière avec des effets de taille haute, des mouvements coulissés à la taille et des fronces.

De Tarascon, Charles Demery

CROQUIS DE MARCQ.

coton brut à effet de tunique en-roulé et retourné, maintenn à la taille par un élastique.



imprimés Souleiado sur fonds légers de jerseys ou voiles de co-

deux foulards. Marinelli, de Nice, confectionne la ligne Zoa de la chanteuse Ré-gine, en cotons d'inspiration 1900,

adolescentes des modèles amu-sants succédanés de lingerie, py-jamas ou chemises de nuit. C'est gai et frais, en fibranne lavable.

NATHALIE MONT-SERVAN.



TARLAZZI. - Robe en étamine de

DE LUCA. -- Du grand large à la d'un pantalon de pécheur retrouss jusqu'aux genoux avec une veste assortie en popeline de coton taupe doublée d'éponge comme le biouson.

# Banzaï!

PRES la fabuleuse révasite de Kenzo sur le théâtre international de la mode, puls d'Issey Miyake, les crésteurs et couturiers laponais enva-hissent la scène parisienne avec gigantesques qui n'ont, parfois, que peu de rapport avec les réa-

Certes, étent donné le moins gigantesque succès de la mode parisienne au Japon, il est normal que la réciprocité des échanges puisse s'établir. Encore laut-il prendre en considération le alyle de via des européannes et non présenter des modèles pour « (emme-objet », comme certains de Jun Ashida, l'ancien couturier de la princesse Mi-chiko, spécialiste des robes ha-biliées à transformations.

Hanaé Mori, elle, dès sa pre-mière présentation, a conquis la teveur des Parisiennes rattinées par la sérénité et l'élégance de ses formes, ses tissus exclusits français et Mallens et ses cou-leurs. Tout, dans sa boutique du 19 avenue Montalgne, est choisi dans une optique bien féminine.

> L'arrivée de Yuki

A trente-trols ans. Kansa Yamamolo paraît un phénomène du rock, de la musique psyché-délique... assagi. Il est tombé comme un métèore voilé quatre et copié. Il vient d'ouvrir une

boutique, 18, rue du Dragon, où sembles aux couleurs extraordinaires. Pour le moment, tout est encore importé du Japon, mais Kansal, le Courrèges japonais en son, baskets et casquette de base-ball, cherche à adapter son style et sa production aux

Entin, de Londres, arrive Yuki, formé au studio de Pierre Cardin. Ancien élève d'un collège d'art appliqué anglais. Il s'est fait un nom pour ses robes de crépus-cule et du soir en jerseys synthétiques de Courtaulds qui correspondent blen à ce que recherchent les jeunes femmes élé-

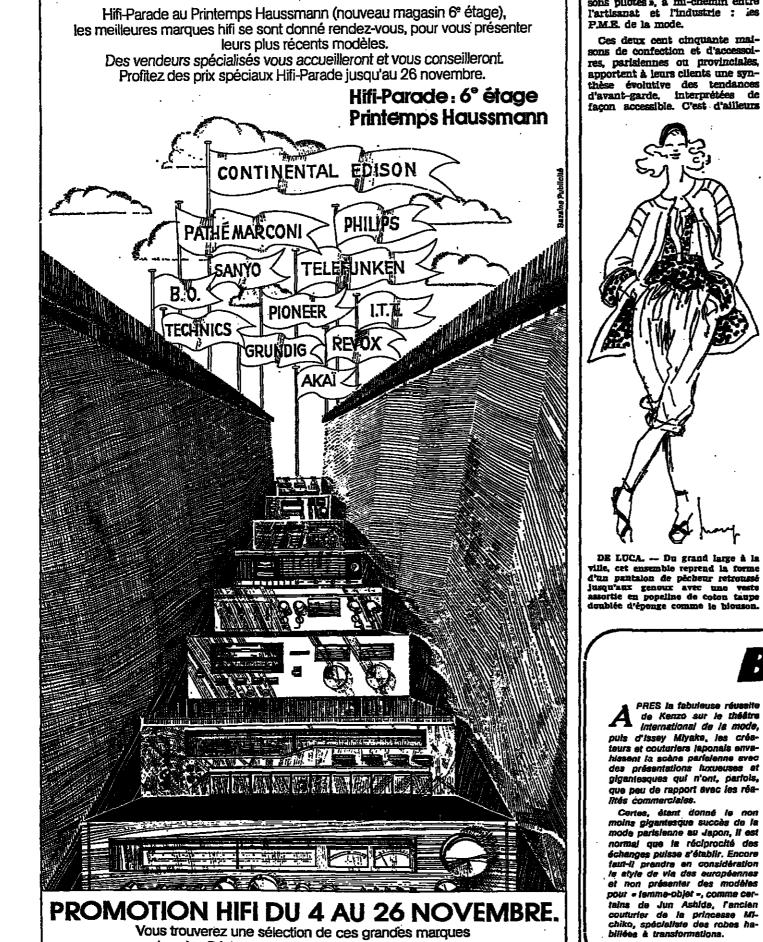



dans les Printemps Nation, Parly 2, Vélizy 2, Italie.



MAJIMOROWLER

**FLONDON** 

GAGNE

YAMAMOTO. - Robe en a

coton à fleurs en camaien

taille rehaussee et manele

nous enchante toujours a

imprimes Souleiado sur ir

gers de jerseys ou rolle

ton. Des mousselines et

connés de sole à l'indien

montés en jupes comps

la ligne Zoa de la chang

gine, en cotons d'inspirate

coupés en robe douces a fin

adolescentes des modés

Sants succédanés de ing

jamas ou chemises de 1

gai et frais, en fibrarm

NATHALIE MONT-S

TARIARM. - B. M. C. C.

Boa, pour sa part, ést

Marinelli, de Nice, confe

deux fonlards

sur un jupon noir ani.

DU 5 AU 13 NOVEMBRE

# KIT AU C. N. I. T.

qui va se tenir du 5 au 13 novembre, se tourne de plus en plus vers la décoration de la maison. Alors qu'à l'origine elle permettait aux bricoleurs de découvrir les nouveautés en matière d'outillage électrique (notamment les perceuses), elle est désormais boudée par les principaux fabricants de ces matériels : négligeant la clientèle particulière au profit de leurs revendeurs, ils préférent exposer au salon professionnel du Quojem Curieuse orientation uisque c'est, tout de même, le bricoleur qui achète et utilise cet outillage et à qui il serait utile de le faire connaître.

Le bricolage est un phénomène économique important : les Français ont consacré 8 milliards de francs, en 1976, à l'achat de matériels et matériaux de toutes sortes pour aménager leur intérieur.

murale et de revêtements de sol. Mais un nombre sans cesse croissant de bricoleurs n'hésitent plus à entreprendre la réfection de leur installation électrique ou sanitaire. Le travail du bois a egalement de plus en plus d'adeptes. l'accroissement des ventes de bois au détail et de scies électriques en témoigne,

Ce que recherchent les brico-- hommes et femmes dans un saion de ce genre, c'est l'explication donnée par un technicien (sur une machine ou un produit) ou l'apprentissage d'un « coup de main » qui facilitera leur travail. Une cinquantaine d'exposants se sont engagés auprès des organisateurs (décus les années précédentes par des promesses non tenues) à faire des démonstrations (de percement,

à chaque usage. Les outils essentiels pour le travail du bois sont : la sele circulaire,

utilisée pour couper en long des planches ou des madriers, et

la scie sauteuse, qui permet les

découpes les plus sinueuses, dans du contreplaqué par exem-

ple. Un bricoleur qui entreprend l'aménagement de son apparte-ment, et qui dispose d'un

budget suffisant pour son équi-pement, peut envisager l'acqui-

sition d'une perceuse et d'un

bloc moteur sur lequel il adap-tera les accessoires de son choix.

Les MACHINES DITES « INTR-

GRALES » sont des outils spé-

déterminé : scie sauteuse, scie

circulaire, rabot, ponceuse vibrante. Les performances des

e intégrales o permettent des travaux quasi professionnels.

Pour aménager on restaurer une

maison individuelle, les travans de menulserie, voire de char-

pente ou de confection de meu-

bles, nécessitent un outiliage perfectionné qui sera facilement amorti.

exécutant un travail

Claire Raulin

cialisés à moteur incorporé

outil

ver l'information objective ou l'initiation recherchée.

du kit », qui groupera trente-cinq exposants dont l'activité principale est le « kit ». Ce mot magique concerne tout ce qu'on peut monter sol-même (jouets, luminaires, bateaux, maisons...), l'économie étant d'autant plus substantielle que le travail est long et minu-tieux. Deux vedettes sont annoncées dans cette section du « kit » : le premier catalogue de vente par correspondance uniquement consacré au « kit » (des vêtements au chauffage central) et un petit ordinateur familial pour programmer la « gestion » de la maison ou créer des jeux de société (Eurocomputer-shop).

dens le domaine de l'outillage exposé au salon. Pour les petits travaux de soudure, le « Turbokit s de Camping-gaz international comprend un chalumeau à brancher sur butane ou propane, un brûleur à deux positions (1850° et 1400° C), un brûleur à pointe fine pour le travail des petites pièces et un brûle-pein-ture pour le décapage du bois ou du métal. Pour des soudures plus importantes, le brasage du laiton ou le découpage de tôles, le premier poste à oxygène sous pression, conçu pour les bricoleurs, fonctionne avec une petite bouteille d'oxygène (rechargenble) et une cartouche de butane ; ce poste léger, présenté dans un conteneur à poignée, est vendu 850 francs avec une buse débitant 60 litres/heure (« Oxypack », l'Air liquide). Une scie sauteuse électrique permet des coupes, droites ou sinueuses, d'une grande netteté grâce à un système spécial d'accrochage de la lame, maintenue par deux étriers mobiles (« Multicut », Cuanillon).

\* Salon du bricolage, palais du C.N.I.T., La Défense. Du 5 au 13 no-vembre, tous les jours, de 10 h. à 19 h., le mardi et le jeudi, jusqu'à 22 h. Entrée, 8 francs.

# L'ACTE DE TISSER

L'un des livres les plus complets et enrichissants sur le tissace vient de paraître sous la signature de Jacques Anquetil, Fonda-teur, en 1965, de la Maison des métlers d'art, ce tisserand chevronné sait communiquer son enthousiasme pour la matière textile. Ce volume de grand format est le premier d'une ency-clopédie des métiers d'art qui présentera les diverses techniques manuelles en associant l'homme son métier et ses créations. Après un historique fort documenté du tissage, la préparation des fils et armatures est commentée, avec l'appui visuel de photos et croquis. C'est un livre plein d'enseignements pour les tisserands, amateurs ou professionnels, et une découverte pour les néophy-

A TOUS PROBLÈMES D'ÉCLAIRAGE



ready-made electric 38, rue Jacob, 75006 PARIS.

Parmi les travaux les plus cou-

Bei

Toute l'habileté d'un bricoleur

ne pourra passier l'insussisance de son outillage. Selon la na-

ture — et l'importance — des travaux qu'il entreprend, son

choix se portera sur des types

différents de matériel électro-

portatif.

La PERCEUSE est l'outil de

base, même pour un bricoleur occasionnel. Indispensable pour

percer des trous dans le métal

ou le bois, elle doit être à per-

cussion pour travailler dans le

béton : Au mouvement rotatif

de l'outil s'ajoute la frappe

répétée de petits coups pour enfoncer le foret dans ce maté-

Le moteur de la perceuse peut également servir à entraîner dif-

férents accessoires pour poncer, scier ou raboter. Toutefois, la vitesse d'entraînement n'est pas

tonjours suffisante pour obtenir

Le BLOC MOTEUR est. pour

cette raison, souvent préféré pour y adapter divers outils, car

sa puissance et sa vitesse de

rotation (réglable par un varia-

teur électronique) permettent d'avoir une machine convenant

Dominique Jegou

EXPOSITION DE PIÈCES UNIQUES TISSÉES A LA MAIN

7 novembre au 5 décembre de 10 h. à 19 h.

MAISON ALPES-DAUPHINE, 2, PLACE DU THEATRE-FRANÇAIS

**COLEFAX AND FOWLER** 

**OF LONDON** 

Les grands spécialistes du Chintz

ont traversé la Manche

pour installer leur Chintz-Shop

téléphone 325.66.64/70.65

pour ceux qui sont en avance sur leur temps

RÉFRIGÉRATEUR + CONGÉLATEUR

"NO FROST" (circulation d'air froid ventilé)

TBF 21 R

Magasia d'exposition, 11, piace de la Porte-Champerret. — PARIS (17º)

GARANTIE 5 ANS per contrat longue durée

CENERAL ELECTRIC

Réfrigérateur + congélateur avec fabrique

Le TFF 24 R comporte également un distributeur d'eau glacée.

Entièrement "nofrost" circulation d'air froid ventilé supprimant le dégivrage.

Autres modèles avec ou sans fabrique

de glace.

Plusieurs coloris - Capacité de 416 à 668 i

AMERICAN HOME 65, avenue d'Iénz. -- Paris-15:

PALAIS DE LA MACHINE A LAVER 208 bis, rue de Faub.-Saint-Denis, 26, bd de Strasbourg. — PARIS-10\*

et distributeur de glace en cube ou pilée

TFF 24 R

Congélateur

froid ventilė supprime le dégivrage

FRANCO-AMERICAINE DU FROID 183, av. du Maine. — PARIS-144

45, rue de la Pompe. — PARIS-16+

armoire "no frost"

La circulation d'air

● Capacité 440 litres.

2, rue de Furstenberg, Paris 6°

rlau extra-dur.

#### Les vedettes

OICI que revient, pour la rants, on peut citer la peinture collage, pose de cloisons, de douzième fois, le Salon du (des murs et des meubles), la parquets, etc.) et à donner des bideless Cotte expression pose de papier peint, de tenture conseils d'aménagements. Une « carte-programme », remise gratuitement, indiquera aux visiteurs où, dans l'enceinte du Salon, trou-

هكذا من الأصل

Autre innovation : le « village

### Oxygène

Peu d'innovation, cette année,

Quelques nouveautés en ma tière de fixations, parfois diffi-ciles à réaliser sur certains supports. Un pistolet à colle, fonctionnant à l'électricité, débite en continu des bâtonnets de colles spéciales pour fixer des câbles électriques sur du béton, des galons sur de la tenture murale (Rocagraf). Pour fixer (et démonter) rapidement des lambris sur des murs ou du plafond des pattes en métal s'agrafent sur des tasseaux minces ou directement sur le platre ou le placoplatre (« Fixette », Synteko). Pour faciliter la pose de tissu mural sur des parols qui ne sont ni planes ni lisses, des plaquettes de blocage de profilés se clouent, s'agrafent ou se collent au mur (Agrippine).

JANY AUJAME.

# **BIBLIOGRAPHIE**

\* Le tissage, éd. Dessain et Tolra-Chêne, 120 france.



# TROUVAILLES

Maison

### Chasse aux calories

Si, en France, on n'a pas de pétrole... on ne manque pas de matériaux isolants, et c'est bien pratique. On oublie parfois qu'une paroi mai Isolée, derrière un radioteur, risque d'absorber une bonne partie du rayonnement thermique émis par celui-ci. A partir d'un matériau d'isolation par réflexion, fait d'un film plastique métallisé collé sur une mousse polyester (voir le Monde du 16 juillet 1977), des panneaux réflecteurs viennent d'être créés, à poser derrière des radiateurs de chauffage central, des radiateurs à gaz ou des convec-teurs muraux électriques. Ces panneque légers, de 0,60 × 0,40 m. sa fixent sur la mur --- face métal lisée vers le radiateur de bandes adhésives. Ils peuven gussi sa collet, se clouer ou s'onro fer et ils se découpent facilement pour recouvrir toute la surface du mur située derrière le radiateur Le sachet de dix panneaux, conve nant à l'isolation de cinq radia teurs de dimensions courantes coûte 80 F.

\* e Trisilor >, société Seler, 8, rue da Roctoy, 75010 Paris, qui indiqua ass revendeurs à Paris et en pro-vince.

A la coque

L'œuf à la coque, un peu boudé en ville, retrouve le charme de sa simplicité pendant les fins de semaine campagnardes. Pour le servir. au petit déjeuner ou au diner l'orfèvretie W.M.F. vient de créer différents styles de coquetiers. Le plus classique, en acier, a sa soucoupe incorporée de forme ovale, pratique pour y déposer la pétite cuillère à œuf. Plus élégant pour la table du diner, le coquetier à soucoupe hexagonale est en verre moulé translucide; la rigueur de ses pans coupés met en valeur la forme parfaite de l'œuf (18,50 F). Tout nouveaux, les coquetiers thermocogues permettent, enfin, de déauster bien chauds les œufs apportés sur le plateau du petit déjeuner. Ces coquetiers sont en plastique de couleur vive (jaune, orange, vert); doublés de polystyrène et munis d'un couvercle bien Isolé, lui aussi, ils conservent à l'œuf cuit à point toute sa choleur.... et sa saveur. Ils sont vendus

\*W.M.F., en vente dans les grands magazins et boutiques d'orfévrerie de table. Gadget

# Simple comme du bois

Le bois naturel ne cesse de faire des conquêtes. Il va maintenant égayer le coin de travail, des enfants ou des parents, avec une collection dessinée par Marc de Champeaux dans un esprit de simplicité décontractée. Pour s'éclairer, une lampe de dessinateur qui s'accroche au rebord du bureau est faite de deux fines lattes articulées, réunies par une grosse vis-popillon. L'ampoule s'emboîte dans un petit bloc de bois parallélépipédique et orientable (207 F). Côté accessoires, il y a un cube de bois évidé qui sert de porte-crayons et des blocs-notes en papier quadrillé rouge ou bieu, serrés ou sommet par une baguette et deux vis-papil-lon : 32 F le modèle carré de 13 cm. de côté et 66 F le modèle

# \* Oggetto, 6, rue de l'Arbalète 75005 Paris.

# Bien dormir sur un bon canapé



plus petit canapé-lit pour 2 personnes, soit 1,62 m pour 140 de couchage. Prix à partir de 3.800 F

Une boutique très spécialisée en canapé-lit s'est ouverte à Saint - Germain - des - Près. Parmi un grand nombre de modèles, nous avons choisi cette semalne

**LA GUERANDE** 

e La Boutique du Canapé-lit : 13 bis, rue de Grenelle, PARIS (70) - 548-33-52,

### pianos hamm 135 à 139 rue de Rennes Paris 75006 Près de la Gare Montparnasse Tél. 544-38-66 vous proposent aussi les pianos RAMEAU

*héritier de la tradition française* 

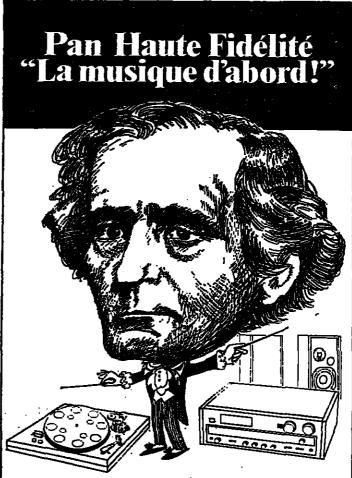

"Pour mon requiem, j'ai inventé la stéréo".

. de la musique... chez Pan, nous concevons les chaînes Haute-Fidélité avec le même soin qu'un chef d'orchestre rassemble ses musiciens pour interpréter une œuvre. ... de l'espace... afin de faciliter le choix de ses clients, Pan a agrandi son magasin du 11, rue Jacob. Avec ses 3 auditoriums "Pan-rue Jacob" se consacre desormais à la haute-fidélité.

des prix... tous les grands noms de la Haute-Fidélité, BO, Technics, Sony, Linear Speaker, Cabasse, etc. vous sont proposés à des prix et des services très concurrentiels,

> Pan Disques | Disques.Cassettes 176, bd Saint-Germain 75006 PARIS

Pan Haute-Fidélité Haute-Fidélité. Télévision, radio-cassettes 11, rue Jacob, 75006 PARIS





Qui n'a jamais rêvé de savoir faire de la musique sans l'apprendre? Avec l'orgue électronique "Orchestron Singer" tout devient facile. Une touche à enfoncer et vous jouez du violon ou du piano, une autre, vous dirigez tout un orchestre. Tout cela sans aucune notion de solfège : la méthode Singer, conçue avec des partitions spéciales, vous permet de jouer dès les premiers instants vos mélodies préférées.

Avec "l'Orchestron Singer", il n'est pas trop tand pour vous offrir les satisfactions d'un virtuose. Faites de votre famille une famille de musiciens.

ORCHESTRON SINGER: LE PLAISIR DE LA MUSIQUE SANS LES TRAÇAS DU SOLFEGE.



Sans engagement de ma part, j'aimerais recevoir votre documentation sur les "Orchestrons Singer" ainsi qu'une invitation à un cours gratuit. Nom

> SINGER 27, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Adresse

Visitez les magasins : ●27, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ●88, rue de Rivoli, 75001 Paris ◆Centre Commercial Rosny II • 80, avenue Edouard-Vaillant, 93500 Pantin • Centre Commercial Belle Epine Centre Commercial Parly II ● Centre Commercial Cergy-Pontoise.

des modèles unde taille. isns ces colin tens done. sous de malcarrures se confort des et l'ampleur s en somme à taille mares à fronces. arié de l'imturtout pour Stir. faisant es de coron, ಟ್ಲಾ ಈ ಜೀ-

Los lainezes

5 en entrée

se the impri-

l'aspect des norvelé par cots sellor intern

: beaucoup Long detra les parleis re is paiette ngue le attr Tat mers attylijuges fromper-tuniques is there en STREET MONTES

SCALE SOUR a atte Dehe-poutdiere 15011.69 5012 2012 1505 25 L-2000 B) 00.000 Prev a Name

a rendance ್ವ- <u>ರಾಭ್ಯಕ್ಷಿಗಳ</u> ACTO RECES.

reac of the management ta le mar un element

2章代(1997) 

.j==== 1 appear at the #457-21<sup>73</sup> 282 7785  $z_{ij} \in \mathcal{S}^{(i)}(\mathbb{R}^n)$ 

12 to \$2.70

2 AT 6 

 $(\sigma_{i}^{(i)},\sigma_{i}^{(i)})^{-1}$ 

Pour tous ceux dont la photographie est un outil de travail ou un moyen d'expression le photographe spécial 32° SALON maintenant en vente PARIS et BANLIEUE dossier MOTEURS 24×36 et les nouveautés du salon 212 pages : 12 F — 189, rue St-Jacques 75005 PARIS

Dernière offre aux tarifs de 1977

# LE MONDE ET L'HISTOIRE EN DIAPOSITIVES

Nouveautés ou rééditions GRECE, CHATEAUX de la LOIRE 40 F la série de 50 vues avec brochure-commentaire. PROVINCES FRANÇAISES, PAYS D'EUROPE, D'ASIE, D'ORIENT, D'AMERIQUE, TABITI, BETES, VOLCANS, etc. Doc. et 2 vues c. 4 timbres FRANCLAIR COLOR 68630 BENNWHIR.

# PHOTO-REVUE

La première et la plus technique des revues photographiques fran-cuises. Numéro spécial

### loutes les nouveautés

du Salon En vente B F dans les klosques

SALON DE LA PHOTO ET DU CINEMA, Porte de Versalles, Hall 1 - Allée A - Stand 23 (du 5 au 13 novembre)

SPECIAL 32° SALON

Toutes les nouveautés 200 pages - 32 en couleurs - 10 F Participez au GRAND JEU CONCOURS

**50000 F DE PRIX** En vente chez tous les marchands de journaux 189 RUE ST-JACQUES - 75005 PARIS - TEL. 033.40.90





# Photo-cinéma

### Salon Levées de rideaux au

Porte de Versailles, les Paris. fabricants de produits photographiques et cinématographiques présenteront au trente-deuxième Salon international de la photo et du cinéma l'ensem-ble des matériels qu'ils mettront sur le marché français vers la fin de l'année ou début 1978. Plusieurs tendances très nettes marquent l'évolution des productions actuelles.

Dans le domaine des appareils photographiques, tout d'abord, l'effort des grandes firmes porte essentiellement sur les modèles 24 × 36, qu'ils soient reffex ou à télémètre. Dans les deux cas, on assiste à un recours de plus en plus large aux circuits élec-troniques dans les systèmes de réglage de l'exposition du film et des vitesses d'obturation (Canon AE 1, Fujica ST 901 et AZ-1, Hanimex 35 EE, Minolts XD-7, Nikon F 2 AS, Olympus OM-2, Rolleiflex 35 OE...).

Les appareils les plus récents et les plus prestigieux sont équipés d'une cellule au silicium pour la mesure de la lumière. Par rapport à la cellule au sulfure de cadmium, employée jusqu'ici (et qui l'est encore surtout sur les appareils les moins coûteux), la cellule au silicium a des avantages importants. Elle est d'une plus grande sensibilité et sa réponse aux luminations, même faibles, est instantance. De plus, elle ne possède aucune mémoire, phénomène consistant à garder un faible courant électrique rémanent dans le circuit après une exposition à la lumière, ce qui lorsqu'on fait deux mesures successives, fausse la deuxième durant quelques secondes.

La cellule au silicium present en revanche, l'inconvénient d'être relativement coûteuse, car l'énergle électrique qu'elle libère est ai faible qu'il faut l'amplifier par le truchement d'un circuit élec-tronique très sophistiqué pour pouvoir l'employer dans le système de mesure. Aussi, sur des appareils de prix moins élevés que les grands reflex, les fabricants montent-ils un autre type nouveau de cellule, à base d'arséniure de gallium. Il offre les mêmes avantages que l'élément au silicium, est un peu moins sensible mais coute moins cher parce que libérant plus de courant, il n'a pas besoin de systeme amplificateur (Nikon FM, Pentax M, notamment)...

# Simplifier ou compliquer ?

La quantité de circuits intégrés appareils de conception très récente est élevée. Elle permet de multiplier les possibilités des sys... tèmes automatiques de réglage. Ainsi, la firme allemande Rollei avait-elle présenté, à la Photokina de Cologne, il y a un an, le Rolleiflex SL 2000, appareil électronique dont le posemètre réglait aussi bien le diaphragme que l'obturateur alors que, jusqu'ici, seul l'un de ces dispositifs est sous le contrôle des cellules, l'autre étant préalablement choisi par l'opérateur. Le Rolleitlex SL 2000 ne sera pas disponible avant l'été prochain. Entre-temps, un second appareil offrant ces nouvelles possibilités, le Minolta XD-7, aura vu le jour. Il sera présenté pour

la première fois au Salon de

L'augmentation des circuits électroniques et des fonctions d'un appareil ne va pas sans critiques. Sous prétexte de simplifier la tache du photographe on la complique parfois. La multiplication des systèmes de mesure et de correction de cette me-sure sur un même appareil laisse perplexe l'utilisateur amateur peu habitué aux subtilités des techniques qu'ils offrent. De plus, si cette électronique n'est pas de très haute qualité, elle risque fort d'être fragile. Aussi, certaines grandes marques, sacrifiant à la simplicité et à la fiabilité, se contentent-elles de constructions plus simples, mecaniques, tout en adoptant un posemètre à base de silicium ou de

cas du dernier Nikon, le FM). Les 24 x 36 reflex les plus récents sont tous des compacts (poids, de 500 à 700 g avec objectif standard) : Fujica AZ-1, Mamiya NC 1000 S, Minolta XD-7 et XG-II, Nikon FM, Pétri MF-1 et Ricoh XR-1). La plupart reçoivent un petit moteur électrique qui assure l'entraînement du film et l'armement de l'obturateur.

Les 24×36 non reflex, qui possedent un viseur à cadre lumineux, conservent une bonne place sur le marché. Tous sont comptacts, au point d'être plus petits, parfois, qu'un appareil miniformat du

film conditionne en chargeur). Ce système, précisons-le au passage, n'a connu aucune progression l'an dernier et ne tiendra pas une très grande place au Salon.

Parmi les derniers 24 x 36 compacts, le Konica C 35 AF, qui sera exposé au Salon, attire tout particulièrement l'attention : c'est le premier appareil comportant un dispositif de mise au point automatique de la distance. Comme un appareil traditionnel. le Konica C 35 AF possède un télémètre à coîncidence : d'un sujet, il forme deux images décalées lorsque la mise au point n'est pas réalisée et ces images se superposent lorsque cette mise au point est parfaite Surcet appareil, toutefols, les deux images ne sont pas observées par l'œil, mais sont recueillies distinctement par deux cellules : le courant produit par gallium (tel, est par exemple, le chacune d'elles est d'intensité différente quand les images sont décalées (et donc différentes) et de même intensité quand elles viennent en coîncidence. Les circuits électriques sont montés en opposition afin de n'utiliser qu'un courant différentiel pour régier le dispositif de déplacement de l'objectif.

### Moteur discret

Parmi les 24 x 36 télémétriques, il faut encore mentionner le nouveau Leica M 4-2 à optiques interchangeables, dont la commercialisation doit intervenir dans les système 110 (appareil procurant prochaines semaines. Dérivé du des images 13 x 17 mm sur du M4, il en conserve les caracté-

ristiques une certaine compacité (14 × 7.5 × 3.5 cm nu), mais est concu pour être employê avec un moteur au fonctionnement sikn

#### La piste de compensation

D'importantes nouveautés seront encore présentées dans le domaine du cinéma sonore super-8, essentiellement pour la projection et le montage des films ayant reçu un enregistrement a la prise de vues. En particulier, on pourra voir de nouveaux projecteurs permettant de modifier la bande sonore initiale en faisant appel à une seconde piste sur la pellicule (piste de compensation); Beaulieu S 777, Bauer T 600, Braun Visacustic Stéréo, Sankyo 800 Stéreo... Nous n'insisterons pas sur cette tendance que nous avons dėjà largement commentée (le Monde du 24 septembre der nier).

Peu de nouveauté, enfin, en madeux (et les seuls) absents du Salon; seule la firme 3M prifilms en couleurs, d'une part pour le cinéma super-B (une émuls de 40 ASA et une de 160 ASA toutes deux en chargeur muet), d'autre part pour la photo (une négative de 400 ASA qui prend place près de la Fujicolor 400 et de la Kodacolor 400).

ROGER BELLONE.

# **Philatélie**

FRANCE : « Guillaume de | FRANCE : Retraits. Machault ».

Pour la sárie des « Personnages célèbres », la troisieme valeur de l'année sera dédiée à Guillaume de Machault (aers 1800 - 1377) poète at compositeur; la vente générale est fixée pour le 14 novembre.

1 F + 0.20 F, brun Van Dyck, vert olive et vert-noh. Tirage : trois millions d'exemmillions
plaires.
Dessin et gravure d'Eugène
Lacaque Imscion taillel'iers Ateliars



A PARIS

poraire installé, dans le cadre du XXXI° Salon philatélique d'automne, à la Maison des centraux, 8, rue Jean-Goujon, Paris-8°. — Oblitération « P. J. ».

— Le 12 novembre, de 8 h. à 12 h., à 1a R.P., 52, rue du Louvre, Paris-ivet au buresu Paris-41, 5, av. de Saxa, Paris-7°; de 10 h. à 17 h., au Musée postal, 34, bd de Vaugirard, Paris-15°. — Boîte aux lettres spéciales pour l'oblitération « P. J. ».

— Les 12 et 13 novembre, de 9 h. à 18 h., au bureau de poste temporaire ouvert à la salle des fêtes de Machault (Ardennee). — Oblitération « P. J. ». — Le 12 novembre, de 8 h. à 12 h. aux lettres spéciale pour l'obliteration e P. J. ».

Les deux bureaux temporaires auront le même timbre à date.

Parmi les timbres de la série des « Régions » émis cette année, deux seront retirés de la vente des le 18 novembre : 2,40 f. Bretagna ; émis les 19-21 février 1977 : 2,75 F. Rhône-Alpes ; émis les 22-24 février 1977 : 24 février 1977.

ANDORRE: Retraits de timbres Deur imbres seront retires de la vente des guichets philatéliques en même temps que dans les Vallèes, le 18 novembre :

— 1,60 f. « Centenaire de la première Halson téléphonique ». \_\_\_1.26 F, « Bicentenaire des Etats-Unis ».

> LA SOCIETE DES AMIS DU MUSEE POSTAL

La société fut créée en 1947; elle groupe schuellement huit cents membres. Elle a pour but de soute-nir et ancourager l'action du musée. Les adhésions peuvent être adres-sées au Musée postal, 34, boulevard de Vaugirard, 75/31 Paris Cedex 15.

Bureaux temporaires

① \$3000 Bordeaux (parc des expos), du 27 oct. au 10 nov. — XVIII\* Exposition du confort ménager et du IX\* Salon de la radio et de la télévision ⊙ 59000 Lille (Foire internationale), du 4 au 13 novembre. — Exposition « les Charmes du passé ».

34899 A vignon (chambre de commerce), les 5 et 6 novembre. —
Trants-cinquième anniversaire de la Société philatélique vauclusienne provençale.

⊙ 31000 To u lo u se (bibliothèque universitaire, 109 bis, rue Vauque-lin). le 8 novembre. — Centenaire de l'abbé Breuil.

⊙ 88660 Amiens (musée de Picar die), le 11 novembre. — « Deuxièm guerre mondiale ». © 69006 Lyon (palais Saint-Jean, avenue Adolphe-Max), les 11, 12 et 13 novembre. — Cinquième exposition nationale des timbres de la libération. Nº 1509

FRANCE : Série - Croix-Rouge ». La série annuelle de la Cruiz-Rouge se compose, comme de cou-tume, de deux valeurs avec surtare. Elles seront également émises en carnets groupant quatre figurines de chaque (prix: 9 F). Vente géné-rale la 28 novembre.

ale le 28 novembre. 0,89 F, + 0,20 F, bien hirondelle et couge : « Santon de Provence »





1 F - 0.25 R vert-noir et rouse Santon de Provence » (femme Tirages : quatre militons d'axem-plaires de chaque et cinq cent mille

Dessins et gravures de Pierre Béquet (d'après Graille). Imprimés en taille-douce dans les Ateliers du Timbre de France.

La mise en vente anticipée:

— Les 26 et 27 novembre, de 9 h. à 18 h., par le bureau de poste temporaire ouvert à la Chambre de commerce, La Caneblère, à Marseille Oblitération e premier jour sen rouge:

— Le 26 novembre, de 8 h. à 12 h., au bureau de Marseille R.P. — Boite aux lettres spéciale pour l'oblitération e premier jour s.

Expositions philatéliques

Expositions philatéliques

au palais des Congrès.

A LA ROCHE-SUR-YON, du 11
au 13 novembre, au Centre socioculturel.

ADALBERT VITALYOS. ADALBERT VITALYOS.

- (PUBLICITE) -

# INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

ALESIA

AUBERGE DU PETIT TONNEAU, 51. rue Halle (14°), 331-49-10. F/dim. Sp. perigourd. Déj.. din. Rep. aff. La BONNE TABLE. 42. rue Friant. S39-74-81. Douze spécialit. poissons.

BONNE-NOUVELLE LE HOMARD A LA CREME, 18, rue d'Rauteville, 770-11-05, F.dim., lun.

BUTTE MONTMARTRE BEAUVILLIERS, 52 rue Lamarch. rés, 254-19-50. Cadre personnalisé trecettes créées et retrouvées.

CHAMPS-ÉLYSÉES Rue Pierre-Charron Nº 56 JOSEPR. 359-63-25. Cuisine française traditionnelle.

Avenue des Champs-Elysões N° 142 COPENHAGUE, 1= étage FLORA DANICA sur son agréable jardin. ELY. 20-41.

Nº 5 ELYSEES MANDARIN, 225-49-73. Entrée cinéma Paramount. 1º étage, tous les jours.

CHERCHE-MIDI TAVERNE BASQUE, 45, rue du Cherche-Midi, 6c, 222-51-07, Menu spée, Torro 38 F. P. dim, soir et lundi.

CLICHY-BLANCHE LA CLOCHE D'OR, 3, rue Mansart, 874-18-88. Déj., din., soup. jusq. 4 h. ÉTOILE

surrert tous les jours

de 10" à 19"

LE RUDE 11, 3v. Gde-Armée, 500-13-21. F. dim. le soir meau 30 F t.c. FAUBOURG MONTMARTRE

Rue du Foubourg-Montmartre N° 1 LE SIMPLON, t.l.J., 824-51-10. Spéc. Italiennes et pates (raiches, N° 12 AUBERGE DE RIQUEWHER, 770-62-39. Déjeuners, Diners, Soup. GARE DE L'EST

DOUCET EST. 8, r. 8-Msi, 206-40-82 ARMES DE COLMAR, 13, r. 8-Mai-1945, 208-94-50, Spécial, alsaciennes,

GARE DU NORD TERMINUS NORD, 23, rue Dunker-que, 824-48-72. Spécial, aisaciennes.

GARIGLIANO LE CORSAIRE, 1. bd Exelmans, \$25-53-25. Le rest, du 16°. Cuis, qual. Mets copieux. Cadre agréable. Sa table de h.-d'œuvres a volonté. Men. 45 F (s.c.) et sa carte at, ses spéc.

GRANDS BOULEVARDS

FLO, 63, Fg-St-Denis, 770-13-59, F. ulm. Jusqu'à 2 h. mat. Pole gras frais 21.50 F.

LES HALLES CAVEAU P .- VILLON, 64, rue Arbre-Sec. 238-10-92. On sert jusq. 0 h. 30. AU COCHON D'OR, 31, rue du Jour, 238-38-31. Ses grillad., son beaujol.

Rue Etienne-Marcel Nº 19 CHEZ PIERROT (ex-Montell) même cuisine, 508-17-64,

Nº 13 ALSACE AUX HALLES, CEN. 74-24, Jour et nuit, Spéc. rég.

INVALIDES

CHEZ FRANÇOISE, Aérogare des Invalides. 551-87-20. Permé lundi, Vente de foie gras à emporter. NUIT DE ST-JEAN, 29, r. Surcouf, 551-61-49. F. D. Cassoul, coq au vin.

MABILLON LA FOUX, 2. rue Clément (6"). P. dim. 325-77-66. Alex suz fournesux.

LE CHALEUIL, 4, rue l'Arcade, 265-53-13. Spéc. de terrines et poissons. MARAIS

GRILLE du MARAIS, 13. r. Turenne 272-02-49. Cuis. pet. Fermé d'm.

MONTPARNASSE CHEZ HANSI, 8, place du 18-Juin, 548-96-42. Gde brasserie alsacienne. AIBSA Fiis, 5, rue Bainte-Beuve, 548-07-22. T. fin couscous. Pastilla. Fermé dimanche et lundi.

Boulevard da Montparn Nº 9 bis ATOSSA, SEG. 68-63, Mé-choul roti charbon de bols dans MUETTE

LA ROTONDE DE LA MUETTE 12, ch. de la Muette, 16. 288-20-95. CARREFOUR ODÉON

LA MENANDIERE, 12, rue Eperon 033-44-30, Dej. Din. aux chandelles OPERA PIEERE, place Gallion, OPE. 87-04, P/dim. Spec. Sud-Ouest. Menu 59 P et carte.

OPERA-COMIQUE

LES NOCES DE JEANNETTE, 24, r. Payart (2°), 742-05-90, Cadre 1860, Menus S0 et 72 F. PALAIS-ROYAL

OSAKA. 183. r. St. Honoré, 280-68-91 Spécialités japonaises jusqu'à 23 h. CIEL DE PARIS, 36° étage Tour Montpatnasse, 538-52-35, Jusq. 2 h. mat. Rest. panoramiq. Spécialités. Carte à partir de 80 F tt compr. Réceptions jusqu'à 250 personnes sur l'étage.

PLACE PEREIRE N° 3 DESSIRIER, maltre écailler. Jusqu'à 1 h, du matin. 754-74-14. T.l.j. Poissons, grillades, ses spéc.

PORTE DE BAGNOLET L'EUF ET LA POULE - NOVOTEL. Ports de Bagnolet, 858-90-10. Vingt recettes d'œuls. Poule au pot et volailles fermières, 68 P, vin. calé et service compris.

RÉPUBLIQUE RESTAURANT 44 Super menu 28 F L.C., 44, bd Voltaire, 700-90-79.

SAINT-AUGUSTIN LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne, 522-23-62. Cassoul. 35 F. Conf. 35 F.

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

GUY. 6, rue Mabilion, ODE, 87-61. Brésillen de 20 h. à 2 h. du matin. LA CROUBETE, 39, r. de Seine, 67, 633-21-39. Jusqu'à 3 h. du matin. LA PETITE CHAISE, 36, Tue de Grenalle, BAB, 13-35. Menu 30 F. LE MUNICHE, 27, rue de Buci, 67, 633-63-69. Choucroute. Spécialités. LE PETIT ZINC, 25, rue de Buci, 67, ODE, 78-34. Huit. Poiss. Vin pays.

SAINT-GEORGES Rue Soint-Georges N° 35 TY COZ, 878-42-95. Tous les poissons. Fermé le dimanche.

SAINT-MICHEL L'ALSACE A PARIS, 9. pisce Saint-André-des-Aris, 8°, 326-89-35, LA COCHONNAILLE, 21, rue de la Harpe, 633-96-81. Son assiette 13 F. LAPEROUSE, 51, q. G.-Augustins, 326-88-94. Men. Déj. 70 F. Din. 190 F JACQUES CŒUE, 6, pl. St-Michel. 326-81-13. T.l.j. Spécial, suiv. saison.

TERNES AUB. DOLOMITES, 38. r. Poncelet, 17°, 227-94-56. Spéc. poissons, aloil... LE GAUCHO, 18 bis. r. P.-Demours, 17°, 380-3844, ses grill. brésiliennes. Fermé lundi.

**YAUGIRARD** TY COZ, 333, rue de Vaugirard, 828-42-89. Cula bretonne et coquillages. LA TAVERNE ALSACIENNE 288, r. de Vaugrard. 828-80-90. Une des meilleures choucroutes de Paris.

VILLIERS EL PICADOR, 80, bd Batignolies, 367-28-67. F, mardi soir. Mer banq-jusqu'a 100 couv. Paella, zarzuela.

" RUI

**Environs** de Paris

HALLES DE RUNGIS GRAND PAVILLON, 686-98-84. Pols., crust., fruits mer. Ouv. lun. F. d'm.





المرواء والمراسيق المراد

III

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

14

P. 15













MANTENSON. the same of the sa 'intensité dif-

# La piste de compe<sub>hia</sub>

D'importantes nouveau ront encore présentes domaine du cinema sone per-8, essentiellement pop. jection et le montage de ayant reçu un enregista la prise de rues. En pri on pourra voir de non jecteurs permettant de la bande sonore initiale en appel a une seconde pine pellicule (piste de compete Beaulieu S 777, Bauer To Visacustic Stereo, Sain Stéréo... Nous n'insistem sur cette tendance que no déja largement (le Monde du 24 septemb

Peu de nouveauté, enfa. tière de surfaces sensible vrai qu'Agra et Kodak ser deux (et les seuls) abs Salon; seule la firme la sentera une gamme rice films en couleurs, d'une pele cinéma super-8 (une e de 40 ASA et une de le elemetriques, toutes deux en chargen. d'autre part pour la phri négative de 400 ASA qu place près de la Pujicolo: de la Kodacolor 400

ROGER BELLS

Nº 1509

FRANCE : Serie ... Bouge .. La série annuelle de Ha serie annuelle de la Bouge se compose, comme tume, de deux foleurs and Elles seront également en marnets groupant quate : de chaque (prix : 8 5 ) Vinthe 'e 28 novembre.

0 89 F. - 0.20 F. bleu him
rouge : Santon de Pr s de timbres. 0 au



1 F - 0.25 F. vert-neit &: Timages : Quatre milita.

plaines de chaque et est : planes de chaque et con or rarrett.

Since et la la lacture et grouves de Beguet (d'après Graule, la sentiment et grouves de Beguet (d'après Graule, la sentiment et France)

Tombre de France

La mise en vente anticle de rarrett de la combine de la sentiment et la combine de la sentiment et la combine de rarrett de la Combine de la combine de rarrett de la Combine de la co

Expositions philatelic A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

ADALSERT VITALE

SAINT-GEORGES Ruc Spint-Georges NEC SCHOOL STATE SAINT-MICHEL A STATE A PARTY OF A STATE OF THE STATE OF T A COMPANY OF THE CAMER OF THE C TERNES

O D DOZ MITES

O DO DOZ MITES YAUGIRARD

# Plaisirs de la table

# Ca bouge chez les anciens

►EST, il y a blen longtemps, la culsine du « papa » Noël, les rillettes de saumon et le poulet roti a l'estragon. Noël a pris sa l'A.R.C., mais par excellence. La retraite, Les Marronniers ont voiel curieusement installée dans rajeuni, les rillettes de saumon figurent toujours à la carte.

fort, une sole aux morilles, un steak aux olives, la selle d'agneau aux pommes carladaises (qu'il vaudrait mieux écrire carladéses. puisque du Carlades), et une brioche au chocolat. Pour le fond. Restent les plats du jour, et je régale d'une andouillette « diplômée », d'un pied de porc et la fricassée de poulet aux cèpes grillé, d'un fromage frais de chèvre en faisselle. Les Marronniers, en tenue d'hiver, ont un autre charme qu'aux lampions mets. Les charlottes et le grand de fete de l'été en ce quartier dessert de Charlotte réjouiront provincial encore. Du moins, les

qualité et l'accueil bon enfant.

avec Marc Allegret, que j'ai nette? Oul, la Jeannette du on les aime. découvert Les Marronniers. Petit Périgord, à la porte d'Asnieres. La Jeannette qui fit courir tout Paris, une dame d'Arc avant un restaurant d'hôtel (les Francais n'alment pas les restaurants d'hôtel!), et un peu à l'abri de Gilbert, patron et cuisinier, y la clientèle « vraic ». Un cadre ajoute une mousseline de roque- spacleux, élégant, dans lequel cette petite bonne femme est un peu perdue. Excellente occasion d'aller la retrouver, l'entourer, Je me suis régalé de poireaux à la crème, d'une omelette aux cèpes, de son (ameux rognon de veau catalan (entier, avec fondue de tomates (raiches). Le cassoulet

seront pour une autre fols. Charlotte, l'adorable fille de Jeannette, est chargée des entreles gourmandes. A signaler, à produits restent de la meilleure midi, une « table expresse » avec menu à 50 F tout compris, faisant

Vous souvenez-vous de Jean- appel à des plats bourgeois comme der un « vin du patron », le mer-

حكذا من الأصل

J'al annoncé l'arrivée d'un nouveau chef au La Boétie, et du défi qu'il lançait aux habitues, leur permettant, sur simple coup de l'il matinal, de commander leur menu du déjeuner. La nouvelle carte du « club », animé par Micheline Cost, montre qu'avec lul la maison a trouvé le misinier qu'on attendalt. La soupe de sardines, le fevilleté aux poireaux et aux crustacés, les œufs au plat Louis Oliver, les rillettes d'anguilles, le gigot de lotte aux mounjettos (haricots blancs), le turbot à la mousse d'ail doux, la côte de veau aux avocats l'aiguillette de canard à la menthe fraiche (peut-être faudrait-il dire qu'il s'agit d'un magret?), pré-cèdent les desserts que l'on connaît (ah! la séduisante tarte chaude !).

Et al vous étes en fonds et en verve, n'hésitez point à comman-

veilleux château-lafite!

« sincères et typés » et de rarisbetteraves, des suprêmes de perd'anguille aux pruneaux ou les saint - jacques à la crème d'our-

LA REYNIERE.

★ La Table d'Astor : 11, ru d'Astorg, 75008 Paris, tél. 266-56-56. ★ Lu Bostle : 62, 47, des Champs-Elysées, 75008 Paris, tél. 225-07-45. ★ Bessière : 97, avenue des Ternes 75017 Paris, tél. 380-10-60.

L'étonnant M. Bessière, qui sait mêler en sa carte des vins de rares et inattendus vins de pays simes boutellles (sans oublier de vieilles eaux-de-vie), enrichit sa table mise à l'heure de la chasse avec un salmis de faisan sauce carpe, un râble de lièvre aux de chevreuii aux cerises, en attendant les bécasses. Mais j'aime débuter le repas par la matelote

★ 53 bis, boul, Arago, 75014 Paris tel. 707-58-57.

# 3,25 dollars, ketchup compris...

dans les annres ou versa le comportement sexuel des Américains se répercute au lourd'hui sur leur vie alimentaire. L'Amérique moyenne achetés au supermarché et ceux a de tout temps emangé pour vivre », et s'est blen gardée du contraire : il est de mauvais ton, outre-Atlantique, de prendre du plaisir à table, et même de parier de plus de temps pour aller au de nourriture. La part de son restaurant. Ce phénomène n'est revenu que l'Américain dépense pour sa table est inférieure de moitié à celle du Français. Mais de la mentalité, des valeurs et tout cela est en train de changer. des habitudes du «style de vie» A l'heure actuelle, l'un des secaméricain. Il existe, blen sûr, à Newteurs les plus florissants de la vie commerciale américaine est celui York, à San-Francisco, à Chicades restaurants. En 1970, sur dollars dépensés en aliments, I dollar allait au restaurant; en 1976, c'est 1 dollar sur 3 qui nais, italiens et autres. Mais ce n été dépensé « pour manger dehors ». Le chilfre d'affaires des restaurants fut l'année dernière

vont au restaurant trois fois par L'a hédonisme rampant » a mis

Le nouveau restaurant de Michel Oliver

59. boulevard du 26 Frs 3 nors-dœuvre auch Montparnasse-Paris 6° 26 Frs 3 piets auchoix

Rive gauche

de 87 milliards de dollars. Cha-

que jour, cent trente deux mil-liens de familles américaines font un repas au restaurant, et

cinquante millions de familles

multiples. La femme, employée et libérée, n'a plus le temps ni l'envie de vaquer à ses fourneaux. L'écart entre le prix des aliments qu'on se fait servir tout cuits au restaurant s'est amenuisé. D'une facon générale, les classes moyennes disposent de plus d'argent et donc pas de conjoncture : il résuite d'un changement structurel

go, quelques excellents restaurants français, sans parlet des restaurants de haut luxe chinois, japone sont pas les bistrots superchies qui ont principalement bénéficié de la cruée vers les menus ». L'engquement actuel des Américains pour les restaurants a profité surtout aux chaines de snacks, et autres e jast foods », tels que Mc Donald ,Wendy. Marriot ou Pizza Huts. La pièce de résistance de la cuisine américaine sur le pouce est toula conscience calviniste au rebut jours le hamburger. Dans la mmant les tudes gastronomiques d'un nom-pizzas, les poulets panés à la bre croissant d'Américains qui manière du Sud, le chili-con-

**OUVERT JOUR ET NUIT** 

SES FRUITS OF MER SA CRATINÉE SES MUSSON

4. Bd DES CAPUCINES -073.47.45

parking Paramount & 30 m.

MARIUS et JANETTI

FUUS LES FRUITS DE NER et toutes les spécialités provençales 4, av. George-V ELY. 71-78, BAL 84-37

A L'OPÈRA LE

café

ment ». Pour en rehausser le gout, le client peut les noyer indifféremment — et souvent mets seront arrosés, comme il se dolt, de Coca, de ginger ale ou de blère.

mais certaines chaînes tentent pas ses mots : Toute cette pid'améliorer le cadre où le client dispose en moyenne de sept à dix minutes pour avaler son repas (il faut faire place au suivant). Elles agrémentent parfois les tables de chandelles (même à l'heure du déleuner) et font revêtir aux serveuses des tenues < sexy », qui auraient l'inconvénient, selon une recente étude, de détourner l'attention du client de ce qui doit rester son objectif principal, c'est-à-dire le hamburger flanqué de frites trânant sur son assiette en carton.

### Menus sur ordinateurs

Prix d'un repas moyen : 3,25 dollars. Sur sa qualité, les avis sont partagés. Julia Child, calse font autorité aux Etats-Unis, refuse de condamner le en veulent pour leur argent ». carne, et différentes « spéciali- Big Mac (triple hamburger) servi Les raisons socio-économiques de tés » mexicaines, plats qui peu- dans les Mc Donald : « Il n'a pas

TERMINUS

824.48.72 NODD

SON BANG D'HUITRES

63, rat da fg-St-Dagis - 779-13-58 (F. dis-

16, rue du Fg-Saint-Denis Paris 10°

Reservation 770 12 06

compagnent sont bonnes et le tout est praiment bon marche, s Dans l'entourage de Jean Meyer, simultanément - de flots de un nutritionniste réputé, on s'inmoutarde et de ketchup. Ces quiete du manque de valeur nutritive de la majorité des repas proposés dans ces restaurants. G à Mimi Sheraton, responsable de Le décor laisse à désirer, les la rubrique gastronomique du installations sont rudimentaires, New York Times, elle ne mache

> tance, c'est de la m...! » Le secret du succès de ces chaines tentaculaires réside dans la standardisation, procédé qui permet de réduire les frais. La programmation s'effectue par le truchement d'ordinateurs, au quart de gramme près : le poids de la viande, le nombre de frites ou de champignons, la durée du repas, le temps mis à le commander et à le servir. l'achat quotidien des produits, tout cela roule comme sur une chaîne de montage. Une chaîne de quatorze restaurécemment ouverts à Nev

dispose de deux cuisines is ses, installées dans la ca-World Trade Center, où s'aire rent, once cents employes, out peu vent, selon les besoins, être affectés à diverses tâches, et achète chaque jour exactement 8 000 kilos de viande de bœuf. 1 500 livrés de viande de canard, 25 000 kilos de légumes et trente-cinq douzaines

d'œufs de cailles. Le palais américain est moins exigeant (c'est un euphémisme) que la plupart des palais euro-péens. Des millions d'Américains ont pris l'habitude de ne plus manger ce que leur prépare leur maman ou leur épouse. Loin de faire is fine bouche, ils sont dans l'ensemble ravis d'ingurgiter la nourriture dont les restaurateurs les ont jugés dignes...

LOUIS WIZNITZER,

# **Brocante**

### Les deux sœurs

T . E village de Passy, dont on tronve trace dans une nom de Passiacum - terre de Pacius, — fut longiemps habitė par des laboureurs, des vignerons, des tulliers, des cultivateurs. En 1672. la transformation en paroisse indépendante du hamenu de Passy, jusque-là rattaché à l'église d'Anteuil, marque le début de sa prospérité et de son accroissement. L'essor fut lent (mille habitants en 1700, mille sept cents en 1800) et. à la Révolution, le village comportait moins de dix rues, le reste n'était que sentiers. La population ayant augmenté plus rapidement au dix-neuvième siècle (deux mille trois cents habitants en 1807, dix-sept mille cinq cents en 1856), il fallut bientôt organiser des transports, entre cette région de la capitale et le centre de Paris.

La construction du chemin de fer d'Auteuil en 1854, puis du chemin de fer « américain », qui sulvait les quais, et du chemin de fer de ceinture, en 1862, devait, avant la mise en service, en 1867, des bateaux-mouches, considérablement améliorer les liaisons entre la capitale et son village annexé.

De nos jours, la place de Passy est le centre d'un important quartier commercant très animé. A deux pas de là, voici la rue Vital restée très représentative des petites voies tranquilles de ce seizième arrondissement qui, bien que de plus en plus rogné par le béton, conserve encore par certains aspects un charme désuet

#### Petits formats seulement

Voilà sept ans que Dominique et Christiane Chagnaud ont pris la succession de « Au 28, rue Vital » (la raison sociale de leur boutique) et celle de deux antiquaires, sœurs elles aussi. L'atmosphère, ici, est très provinciale. Beaucour de personnes âgées extirpent de leurs vitrines et de leurs souvenirs quelque bibelot précieux pour aller le proposer, en allant faire le marché, à l'antiquaire jeune, aimable et compréhensive, qui sachant qu'une partie des objets qui emplissent l'appartement devenu trop grand leur seront ains! apportés petit à petit.

Dominique Chagnaud, qui compte parmi ses clients beaucharte datée de 1250, sous le coup de professionnels — c'est de Passiacum — terre de toujours bon signe, — nous a montré, le jour de notre visite, une marchandise variée, sans prétention, mais de bonne qualité, à des prix honnêtes. Dans cette boutique , toutes les étiquettes sont visibles, ce qui, maigré la loi, n'est pas toujours le cas i

Il y a toujours un bon choix d'argenterie : couverts dépa-reillés et en séries, un peu de platerie et opeiques pièces de forme. Les plats coûtent a 3 000 F. les timbales XIXº 200 à 300 F. les ronds de serviettes 50 à 100 F. Nous avons vu beaucoup de coffrets à tous les prix (un modèle en palissandre, au décor fleuri, en marqueterie, capitonné, 750 F). Pour les collectionneurs, à noter un coffret en marqueterie de paille, décoré avec des attributs de musique, au prix de 450 F.

Les services de verres valent entre 800 et 1 500 F. selon la qualité et le nombre de pièces. Une vitrine est réservée aux bijoux : montres de gousset (500 à 900 F), épingles de cravate (autour de 200 F), chaines de cou (300 F environ), médailles (120 à 250 F), bagues (à partir de 200 F). Toujours un petit lot d'ombrelles et de cannes de collection (100 à 200 F en movenne: quelques piètrois pièces anglais 650 F).

L'exiguité du magasin contraint ses propriétaires à une sélection de meubles de petit format : table de nuit en bois naturel de style Louis XV (650 F), console XIXº siècle, au dessus de marbre (2000 F), barbière (1300 F), petit salon de style Louis XV (un canapé deux places, deux chaises un seul fauteull) à 3 200 F, table bouillotte à restaurer (750 F), encoignure (1400 F), étagère d'angle, affichée à 450 F. Beaucoup de tableaux aussi : gravures de toutes sortes à partir de 50 F, tolles bucoliques autour de 500 F.

De la bonne brocante, ce qui n'exclut pas quelques pièces

ELVIRE VALOIS.

★ Tous les jours, sauf dimanche et lundi matin, de 10 heures à 12 h. 15 et de 14 h. 30 à 19 heures.

# j'élève votre porc au pays basque

et vous le livre en jambons, confits, saucisses, etc. préparés comme autrefois.

C'était une pratique courante jadis au Pays Basque. Je reprends la formule et vous propose votre porc en provisions : jambons passés au saloir et séchés à l'air, conserves préparées selon de vieilles recettes familiales, sans l'ombre de conservateur ni de colorant.

Le porc entier (2 jambons, 4 ventrèches, 4 pieds, 74 boîtes contenant confit, saucisses, boudins, pâté, saindoux) : 1.370 F ttc franco domicile. Le demi-porc : 770 F. Livraison toute l'année. lean Chahagno, Iratzia, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port.



code postal ville \_\_\_\_\_ M 77
demande à Jean Chebagno, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port de Jul adresser la documentation



# Vente directe en entrepôt vinicole

A Paris, à 10 minutes de l'Etoile, des dizaines de milliers de bouteilles venues de tous les vignobles de France et de l'étranger.

Des vins élevés et mis en bouteilles par les propriétaires récoltants. Des vins qui vous sont proposés par caisses

de 6 ou 12 bouteilles, sans intermédiaire, sans frais de distribution.



EXTRAIT DU TARIF AU 1<sup>et</sup> OCTOBRE 1977 BORDEAUX - Rouges CHATEAU BEL AIR - Bordeaux AC 1974 7,00 F tic CHATEAU MAZERIS-BELLEVUE AC 197413,30 F ttc Canon Pronsac-CHATEAU PAVIE AC 197332.20 F ttc 1er Grand Cru St-Emilion BOURGOGNE SAINT-AUBIN CÔTES DE BEAUNE Domaine Roux Pere et Fils AC 1974 16,80 F ttc CHAMBOLLE MUSIGNY

Cave Michel Modet AC 197528,70 F ttc CAHORS, SAVOIE, PROVENCE, VINS DE PAYS, CHAMPAGNES, ALCOOLS, etc...

LES VIGNOBLES. Entrepôt Ney Calberson. 215 rue d'Aubervilliers. 75018 PARIS. Tél. 202.80.88 (poste 3233). Ouvert du Lundi au Samedi de 10 h à 19 h. Parking couvert gratuit devant l'entrepôt.

# Rive droite

A partir du 7 novembre le restaurant TY COZ de la rue Saint-Georges sera ouvert tous les lundis (seul jour de fermeture le dimanche)

FRUITS de MER, FOE FRAIS, VINS de PAYS

LE FURSTEMBERG \*\*\*\*

Le Muniche Man

ES, COQUILLAGES, SPÉCIALITÉS

25, rue de Buci + Paris 6

8, GRANDS-AUGUSTINS, 326-75-96 Un nouveau chef de grand talent propose une cuisine légère et savoureuse dans un cadre authen-tique du 17e siècle.

F. dim. Parking 27, rue Mazarine

«La côte de bœuf »

Cuisme du Patror Spécialités françaises Cadre intime

4, rue Saussier-Leroy, Paris (17°) Fermé samed) soir ét dimanche

SA FABULEUSE UNIVERSITATION SAUTES SAUTES LA DELICIEUX JARRET DE PORC. CONFIT d'OIE POMMES SAUTES LA DELICIEUX JARRET DE PORC. CONFIT d'OIE POMMES SAUTES LA DELICIEUX JARRET DE PORC. © Sa FABULEUSE CHOUCROUTE →

MAÎTRE - ECAILLER RESTAURATEUR 9, place Pereire. Paris 17º - 754-74-14

les huîtres et le gibier

BRASSERIE DE L'EST (FACE GARE DE L'EST) KANTERBRAU rue du 8 Mai 1945 - 10° - 687.00.94 - DE 58 OU MATHL A 24 DE MATIN

# Jeux

### échecs N' 734

(Finale da Tournol des Jeunes de la R.S.F.S.R., 1977) Blanes : S. IONOV Noirs : V. KOUPOROSOV Défense ouest - indienne.

A) La continuation principale de la c Défense ouest-indienne ». Si 7.... d5; 8. Cé5, Dc8 (ou 8..., c6; 9. é4 | on 8..., Cb-d7; 9. cxd5, éxd5; 10. Ds4 ou encore 8.... Cé4; 9. cxd5, éxd5; 10. Cxé4, dxé4; 11. Dc2, f5; 12. Fé3, Ca5; 13. Ta-cl); 9. cxd5 |, éxd5; 10. Fg5, c6; 11. Tc1 avec avantage aux Biancs. Une antra idée ne semble pas non plus satisfaisante : 7.... Dc3 à cause de B. b3. d5 (st 8... c5; 9. d5!); 9. cxd5, éxd5; 10. Fb2, Cb-d7; 11. Tc1, Dd8; 12. Cé5. Si 7..., c5; 8. d5! et si 7..., Fb4; 8. Cb1! Quant

# Un nouvel espoir

à la suite 7..., d8, il est clair qu'elle abandonne aux Biancs le contrôle de la casé ét, 'thème stratégique de la c Bérense cuest - indianne ».

b) 8..., d5 est peu joné mais ne paraît pas mauvais. Si 9. çxd5, Cxc3!; 10. Dxc3. Fxd5.
c) Et non 9. Og5 à cause de 9..., Cxé2+1. 

que 10... d5; 11. dxc5 suivi de 12. cxd5!
g) On a souvent tenté 11. b3, Ff6! (et non 11... Cd7; 12. Fb2, Cf6; 13. d5!, é5; 14. Cxé5!, dxé5; 15. d6, Fxg2; 16. Dx65, T68; 17. dxe7, Dx67; 18. Dxe7, Txe7; 19. Rxg2, Txé2; 20. Fxf6, gxf6; 21. Td7! comme dans ls partie Petrossian-Karpor, 1976, pl 13. d5!, éxd5; 14. cxd5, C68; 15. é4!); 12. Fb2, De7; 13. Dc2, Cp6; 14. é4, g6; 15. d3. Cb4; 16. Fxf6, Dxf6; 17. Dd2, é5 et les Nots passeront à la contre-attaque sur l'aile R par ff-f5 (Vaganyan-Karpor, 1976). Le coup du texte passe également pour plus énergique que la suite 11. Dd3, Cc6; 12. Ff4, Ff6; 13. Dxc5, Dxc5;

nouvel espoil

14. Dbl. Dcs; 15. Fg5, Fc3; 16. Fd2,
17. Fg5, Fd8, nulle (Sangui18. If 17. Fg5, Fd8, nulle (Sangui18. It réponse emacté à 11. Ff4 est
19. peu claire. Ecarter la D de la
20 colonne d pour la placer sous le
clousge du F-D par 11... Dc7 reste
douteux comme Zaitzer 12 décon17. Cxd4: 12. Cxd4 Fx(2). é5
17. Cxd4: 12. Cxd4 Fx(2). é5
17. Cxd4: 12. Cxd4 Fx(2). é5
18. Troisiémement, la suite 11... Dc7!
Troisiémement, la suite 11... Dc7!
Ge menacer aussi bien 13. dxc5
que 13. Cg5. Quatrièmement sur 11...
Cd2 les Hianes prennent l'avantage
par 12. dxc5l, Cxc5: 13. Céi, ce
qui est plus précis que 13. bc, Cd4
(cui 13... Ff6; 14. Pc5, Cd4; 15. Dc3,
Dc7: 17. Fc5); 14. Dc3, Tc5; 15.
Ta-cl, d5 et la partie se termina
par la nullité (Tal-Gulko, 1976).
Enfin, si 11... Cc6: 12. d5l, Ff6:
13. dxc6!
13. dxc6!
14. macce de gagner le plou d6.
15. 15. bc4, Cc5; Ffc; 15. Dc5;
16. Cc5! ou 15... Cc5: 15. Dxc5;
16. Cc5! ou 15... Cc5: 16. cxd6,
Db6: 17. Ta-cl, loi 18. Pc5, Da5:
18. Cc6! 17. Ta-cl, loi 18. Pc5, Da5:
19. Cxd4, Txd6; 20. Fxc6, Fa5:
21. Cxd4, Txd6; 21. Fxc6, Fa5:
21. Cxd4, Txd6; 22. Fxx7, Txd1; 23.
Dxc7 et Zaitzew gagna au cinquantième coup.

m) Les Hancs achèvent la phase
de l'ouverture avec un net avantage
n) Une erreur positionnelle qui

n) Les Hancs achèvent la phase
de l'ouverture avec un net avantage
n) Une erreur positionnelle qui

n) Les Hancs achèvent la phase
de l'ouverture avec un net avantage
n) Une erreur positionnelle qui

n) Une erreur positionnelle qui

n) Les Hancs achèvent la phase
de l'ouverture avec un net avantage
n) Une erreur positionnelle qui

# Clin d'œil-

# «My sweet potato»

OMME chaque année depuis trente-deux ans, la petite ville d'Opelousas, en Louisiane, a élu puis fêté pendant quatre jours la reine de la patate douce. L'évenement est passé inapercu en Europe où la pomme de terre ne suscite pas de compétition en matière de charme féminin.

Cependant, Mile Marigold, fille d'un gros fermier, est une ravissante créature dont les mensurations, même évaluées en inches et en pouces - le système mètrique n'a pas le monopole des tailles fines. — ont de quoi susciter la jalousie des Parisiennes les plus racées. On se demande vraiment si la yam - c'est ainsi que les Cajuns appellent cette pomme de terre longue, lisse, à chair orangée et sucrée - contient autant de calories et d'unités d'hydrates de carbone que nos patales de la Haute-Loire ou des Flandres mises à l'index par tous les réglmes amincissants.

Ce sont, paraît-II, les Indiens qui initièrent les colons français

à la culture de la patate douce, laquelle devint vite un mels apprécié. A telle enseigne qu'aujourd'hui encore dans cette paroisse de Louisiane quand un garçon veut se montrer aimable avec sa belle, il l'appelle « my sweet potato », ce qui est sans doute l'équivalent

Elue donc et pourvue d'un prince consort, Mile Marigold, dladème en tête, a présidé la gigantesque parada donnée en son honneur, et à laquelle elle avait convié toutes les reines des environs. La reine de l'andouille et celle de l'écrevisse, la reine noire d'Opelousas, Grace Hamilton, la reine blanche d'Opelousas, Renée Dohmann, la reine du sucre, la reine du coton, la reine du melon d'eau, la reine du gumbo - soupe acad.enne aux crevettes - et quelques autres reines et princesses, beautés blanches ou noires portant souvent de jolis noms français hérités d'ancêtres acadiens : Chelly Dupré, Roxane Duché, Jackie Hymel, Dolle Duplantier, Char-

La parade, auprès de laquelle nos défilés du 14 julilet paraissent ternes comme des corrègés de pensionnaires, dura trois heures, pendant lesquelles la grand-rue d'Opelousas devint une scène pour opérette à grand spectacle.

Tandis que les marchands de barbe à papa, de Coca-Cola, de ballons, de drapeaux, de chewing-gum et de sandwichs faisalent de bonnes affaires, Joe Powers, le maire, dens sa Cadillac noire enrubannée comme un cadeau de Noël ouvrait le défilé, souriant, le geste large, attentil à offrir à ses électeurs une image de marque saine et satisfaisante, tout comme le chef de la police. M. Collins. dit - Cochise -, ou le procureur général, William Gusta.

Le shérif et ses policiers motocylistes chevauchant des monstres blancs hérissés de phares tournoyants, de trompes nickelées, d'antennes, et pourvus de fontes gamies de fusils à répétition. ouvraient à coups de sirènes la voie au cortège hétéroclite, joyeux,

Puis, vinrent les marching-bands des universités, les représentants des loges maçonniques, des cavaliers venus des ranchs, des fermiers sur leurs tracteurs tirant des chars dont la patate douce, le coton, le riz, l'orange, la canne à sucre, inspiraient les décors ; et encore d'autres cavaliers, texans ceux-là, coiffés de feutres rouges et montant des mustangs, des molo-pompes jaunes inattendues chez les pompiers ; des jazzmen adolescents, couverts de sueur, mais possédés par le rythme; des scouts, des fillettes noires vêtues d'argent, gracieuses; des sapeurs-pompiers allongés sur les capots des Chevrolet et des Buick, des motocyclistes acrobates, des clowns cyclistes, des violoneux acadiens, et encore des majorettes sautiliantes, et d'autres demoiselles noires en maillots argentés, tambours-majors d'une plastique irréprochable ; puis de nouveaux chars fleuris tirés par les jeeps du 256° Engineer Regiment de la garde nationale.

Bref, toute la Louisiane américaine et acadienne, campagnarde et sophistiquée, défilant par 90º (Fahrenheit) pour la plus grande gloire de la sweet potato et sa propre autosatisfaction.

MAURICE DENUZIÈRE.

### La revanche de la mineure bridge Nº 730

Il est parfois difficile de choi-sir entre la manche à Sans Atout ou dans une mineure. Mais, dans la donne suivante, il était plus facile de faire onze levées à 



E. don. Pers. vuln.

Ouest (qui avait contre l'ouverture de « 1 🌩 » de Sud) a entame le roi de plque, comment Bianchi a-t-il gagne CINQ CARREAUX contre toute défense ?

Réponse : Il a pris avec l'as de pique, a donne deux coups d'atout (roi et dame de carreau) et a rejoué le 6 de pique du mort. Ouest a pris le 8 avec la dame et a contredame de carreati et a l'ejude le 6 de pique du mort. Ouest a pris-le 8 avec la dame et a contre-attaqué le roi de trèfle pour l'as de Bianchi, qui a rejoué le 10 de ne Biancini, qui a rejoue e lo de pique et a coupé du mort le valet de pique. Il a ensuite utilisé le 9 de pique afranchi (pour défausser le cœur perdant du mort), et il n'a perdu en tout

Ouest entama le roi de pique pris par l'as. Le déclarant tira le roi de carreau, constata la mauvaise répartition et rejoua pique pour le valet de pique de Garozzos qui contre-attaqua le roi de trèfle resté maître, puis le valet de trèfle. Comment Goldman auraitil pu gagner TROIS SANS ATOUT & 864

Réponse :

Goldman crut bon de laisser passer le valet de trèfle dans l'espoir que Ouest continuerait trè-fle, mais Garozzo fit la dame de pique et rendit la main au décla-

plque et rendit la main au déclarant par le quatrième pique. Goldman réalisa alors as dame de carreau et la dame et l'as de cœur, soit huit levées en tout.

Pour gagner, il aurait dû prendre le vulet de trèfle au second tour à trèfle et rejouer pique. Ouest n'aurait pas pu tirer son 10 de trèfle (sans libèrer le 9) et il aurait continué pique, mais Est aurait été obligé de jeter son troisième trèfle (pour conserver le roi de cœur troisième), et le déclarant serait alors monté au mort pour la dame de carreau ♥ V ♦ A 10 - ♥ R: ♦ V 9

**4** 97

passe 1 & Voici une des donnes du Grand passe 2SA Prix 1976, le tournoi par équipes passe passe... de quatre de ce Festival. Voici une des donnes du Grand

♥ 10 4 3 ♦ A 10 7 3 N OE S ♥87 ♦ RD52 ♣ DV9863 ▲ A R·3 ♥ A D 9 6 5 2 ♦ ¥ 9 🌲 52

Ann. : O. don. Tous vuln.

Ouest Nord Est Sud

P. Ticci Sharif d'Alelio Sussel P. Ticci passe contre passe 2 \tilde{\psi} passe 4 \tilde{\psi}... passe 1SA

Ouest ayant entamé la dame de pique. Sud a pris avec l'as et a rejoué aussitôt l'as de cœur et cœur. Comment Patrick Sussel a-t-il gagné QUATRE CŒURS contre toute défense ?

Note sur les enchères : L'ouverture d'Ouest est parti-culièrement faible car, même en competant la distribution et en donnant une plus-value aux honneurs concentrés à pique, on n'arrive même pas à 13 points. A l'autre table, du reste, Ouest

pique et a coupé du mort le valet de pique. Il a ensuite utilisé le 9 de pique affranchi (pour défausser le cœur perdant du mort), et il n'a perdu en tout que la dame de pique et le valet de carreau.

Salle jermée:

Ouest Nord Est Sud Garozzo Lawrence Bellad. Goldm.

passe 1 & Voici une des donnes du Grand

Voici une des donnes du Grand

N'avait pas ouvert.

Sur « 1 & s. Rst a passé, car la main de son partenaire (qui joualt le Système de Précision) ne pouvait pas avoir 16 points (sinon il aurait ouvert de « 1 & s).

La suite des enchères est norbre à Marbelle, à l'hôtel Melia des champions italiens.

Voici une des donnes du Grand

Voici une des donnes du Grand

Voici une des donnes du Grand vaut 9 points.

PHILIPPE BRUGNON

# La montée des jeunes

moins, en France, depuis 1975 ; stagnation obstinée des enjeux - donc des recettes, - auxquels les inventions sonhistiquées – voire biscornucs — du PMU, comme le « super couplé », ne parviennent plus à imprimer que de faibles et éphémères soubresauts : l'atmosphère, à l'enclosure est à la morosité, malgré l'éclat

s b o d e f g h

Fg5, Cg1 et h2, Pf6, g7, h6, h5.
Les Blancs jouent et jont mat

SOLUTION DU PROBLEME Nº 733 K.H. AHLHEIM

et d2. Noirs: Rb2, Ts3, Fs1, Ps2, s4, b3, b7. Mat en huit coups.

07. Mat en huit coups.

1. Fh?!!, b6; 2. Té5!!, Rc1;
3. Té4+, Rb2 (et non 3.... Rxd2;
4. Cf3 mat); 4. Cf3, Rc2; 5. Ch4+!, Rb2 (et non 5.... Exd2; 6. Cf3 mat);
6. Cg6!!, Rc2; 7. Cé5+, Rb2 (Rxd2);
8. Cc4 (Cf3) mat.
Seul le sixième coup des Blancs explique l'étomnant et superbe coup critique I. Fh?

CLAUDE LEMOINE.

« Probleemblad », 1973. Blanes : Rb4, Tç5, Fd3, Cd4, Pb5

en cinq coups.

BLANCS (5) : Rg2, Tb4 et f2, Dg4, Pf7. NOIRS (10) : Rh8, Tf8 et h7,

O'ATORZE pour cent de purDans l'immédiat, ledit Frantoute petite victoire d'avance :
sang à l'entraînement en cois Boutin est en train de 100, pour 99 à Paquet et 90 à
moins, en France, depuis conquérir la première place au Freddy Head : et. avec le désengaconquérir la première place au Freddy Head; et, avec le désengaclassement annuel des entralneurs, place qu'occupait d'une Monde du 29 octobre), il aura façon apparemment indéfectible, probablement, dans les semaines à de puis quinze ans. François venir, moins d'occasions de victoi-Mathet. Celui-ci possède encore res que son jeune rival. quelques points d'avance si l'on L'intéressé — qui, en fait, ne inclut dans le classement les vic- paraît pas l'être tellement - semtoires en provinces : il est présent sur tous les fronts ; chaque la marche du temps. Voilà sept dimanche matin, une kyrielle de ans, parelliement menacé (à l'épovans partent de sa cour en direc-que, par Freddy Head), on l'avait tion de Lyon, Amiens, Le Croisé-

# Quand Saint-Martin fait le pont

batailles secondaires.

Mais si l'on ne considère que remportées dans des épreuves sur lesquelles fonctionne le P.M.U. le challenger possède déjà six bonnes longueurs d'avance sur le champion en titre: quatre-vingt-quinze victoires, le 2 novembre au ma-François Mathet.

ans ». Il ne se passe pas une journée où un représentant de la maison n'en gagne une et François Boutin a connu la réussite rare de remporter à la fois le Critérium des pouliches avec Torona et le Grand Critérium avec Super Concorde, double succès qui signifie qu'il possède dans son écurle la meilleure pouliche et le meilleur poulain de deux ans. L'objectif 1978 du poulain est déjà fixé : le Derby d'Epsom. Pourtant, les pistes anglaises ne doivent pas rappeler que de bons souvenirs au jeune entraîneur : sa carrière y avait trébuché, l'an dernier, après la révélation, faite par le Jockey-Club britannique, effectues sur un de ses chevaux avaient été positifs.

Chez les jockeys aussi, bouleversement de la hiérarchie habituelle : Philippe Paquet, qui est le jockey de François Boutin, est en train de conquérir sa première a cravache d'or a aux dépens d'Yves Saint-Martin. Mercredi matin, celui-ci n'avait plus qu'une

venir, moins d'occasions de victoi-

vu, le dernier jour des courses de Laroche, Moulins, etc., alors que plat, aller se mettre en selle à François Boutin néglige ces Marseille, pour essayer d'y remplat, aller se mettre en selle à porter deux victoires qui lui eussent conservé son sceptre (il avait échoué). Cette année, aucune réaction semblable ; on a même vu, lundi, Saint-Martin les victoires « nationales », celles « faire le pont » et laisser la place libre à Paquet, qui en a profité pour remporter une victoire de plus.

The first of the second second

a on the make seems

Active the Active

The second se

Services Services Control of the Con

HANGE CONTRACT

The state of the s

The state of the s

Sous la forme du pommeau d'une cravache (car seule cette partie de la fameuse « cravache » est enrobée d'une feuille de métin, contre quatre-vingt-neuf à tal), l'or ne fascine finalement que les regards encore peu habitués à son éclat. Les autres le La percée est particulièrement préférent en lingots.

nette dans les courses de « deux les grands inckers »

Les grands jockeys mis à part, les lingots sont, actuellement, ce qui manque le plus au monde des courses. L'association des propriétaires de chevaux de course au galop vient de tenir une conférence de presse alarmante, mettant notamment en cause la gestion de la Société d'encouragement. Les gains en France des chevaux nes à l'étranger ont tendance à diminuer (22.13 % au 2 octobre contre 27,5 % en 1976) mais ceux des chevaux entraînes hors de nos frontières ont doublé par rapport à l'an passé. Le public boude. Quelques chiffres : 87 millions et demi d'enjeux au tierce du 23 octobre contre 92 pour la course correspondante de que deux contrôles anti-dopage 1975 ; 56 millions pour un récent quarté d'Enghien contre 62 et 59 millions dans les courses cor-respondantes de 1975 et 1976.

LOUIS DÉNIEL

N.-B. — Cetts chronique était composée lorsque nous a steint is doulioureuse nouvelle de la mote Roger Poincelet (le Monde du 3 novembre). Nous évo que rons la semaine prochaine, le souvenir du semaine prochaine, le souvenir du « professeur », qui fut aussi un smi.

# dames

Nº 53

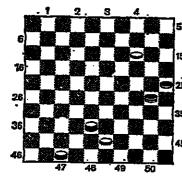

# Leçon de stratégie



RADIO-TÉLÉVISION

# Weet potato

angée depuis trente-deux ans, la petite angée cepuis memeneus ans, la petite la Louislane, a élu puis têté pendant qualte la patate douce. L'événement est passé incre patate douce l'événement est passé incre par la company de l patata douce. L'évenement est passe intre de terre ne suscite pas de compétition : CHAINE I : TF 1

cette pomme de terre longue, 11539, à che l'initiat autant de calories et d'unitée d'hydrate patates de la Haute-Loire ou des Flands tes ladiens qui initièrent les colons liane. tes lactens que interent les coions lang.

18 douce, laquelle devint vite un mets apprés,
iourd'insi encore dans cette paroisse de lac-

polato r, ce qui est sans doute l'équivele CHAINE II : A 2 rvue d'un prince consort, Mile Marigold, la vie: 18 h. 25, Dorothée et ses amis: 18 h. 40, C'est isidé la gigantesque parade donnée en la vie: 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres: la vie: 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres: 19 h. 45, Jeu: Duvrez l'œil: 20 h., Journal. double et celle de l'écrevisse, la reine des des en sident, réal. O. Boissol, avec M. Constantin, sucre, la reine du coton, la reine du coton de cot source, la reine du coton, la reine du ma nbo - soupe acadenne aux crevettes

et princesses, beautés blanches ou noire 21 h. 35. Emission littéraire : Apostrophes. Is noms français hérités d'ancères acadia, par B. Pivot. (Alors, ces Français en 40 ?)

Duché, Jackie Hymel. Dolle Dublemie. de laquelle nos défiles du 14 juillet paraisses mèges de pensionnaires, dura trois home prand-rue d'Opelousas devint une scéne por

rchands de barbe à papa, de Cora-Cola, c SCEAU, de L Bergman (1956), avec M von Syte chewing-gum et de sandwichs faisalemt down C. Biornstrand, B. Ekerot. N. Poppe, B AnPowers. le maire, dans sa Cadillac fort deux des controlles de Noël ouvrait le défilé, politique de Noël ouvrait le défilé, politique sous-titrée. N.)

à olfric à ses électeurs une limage de mange out tourne le cher de la police. M. Columne de cher de la police. M. Columne le cher de la police de la poli iciers motocylistes chevauchant des monste

hares tournoyants, de trompes nickelig ) de fontes garnies de fusils à répetite irènes la voie au cortege hétéractie, joist

rching-bands des universités, les représentat des cavaliers venus des ranchs, des ferme t des chars dont la patate douce, le come CHAINE I : TF 1 ne américaine et acacienne, campagnarde; garo) ; 21 h. 30, Série : Le riche et le pauvre ; 30° (Fahrenheit) pour la plus grande c: 22 h. 20, Boxe : championnat du monde poids priore autosatisfaction.

MAURICE DENUIZIÈE: 2015.

MAURICE DENUZIÈRE

TACE ALL - د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2'2" Sentiale. Probablement dans to sense CHAINE III : FR 3 12.2 wille de and parentement menati falls a dicer- ofte, par Predig Halis, or in

Companie of the macronary court des compa-ore work of the place are mixture and state-24 TO MATERIAL DOLL MEDICE ST. CHAINE 1: TF 1

LOUIS SENIEL IM.

10 h., Emission destinée aux travailleurs immigrés : Spécial Mosaïque : 10 h. 20, Mosaï-que : 18 h. 55, Documentaire : Les grands fleuves,

reflet de l'histoire. (L'Amazone, reprise de l'emission du 4 novembre) ; 17 h. 50, Espace musical : Symphonie n° 5 -, de Schubert (avec l'English Chamber Orchestra sous la direction

de D. Baremboim) et Symphonie n° 95, de Haydn (avec le B.B.C. Symphony Orchestra sous la direction de J. Pritchard): 18 h. 45, Spécial DOM-TOM: 19 h., Hexagonal (Nancy 77; Fes-tival mondial du théatre): 19 h. 55, Spécial sports: 20 h. 5, Cheval, mon ami.

20 h. 30, L'homme en question : Alice Sapritch : 21 h. 30. Classiques du cinéma suédois. de G. Sahlberg.

Documents d'archives consacrés aux grands cinéaates du cinéma muet, Victor Sjostrom et Mauritz Stiller.

Wauritz Stüler.

21 h. 30, Classiques du cinéma suèdois :
22 h. 30, FILM (cinéma de minuit) : LA
LETTRE ROUGE, de V. Sjostrom (1926), avec
L. Gish. L. Hanson, H. B. Walthall, K. Dane,
M. Corday. (Muet. N.)

Au diz-spitème siècle, dans un and de monocratic dispose de la Tribune libre de FR 3, à 19 h. 40.

— M. Renè Lèvesque, premier ministre du Quèbec, est l'invité du journal de TF 1, à 20 heures.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

— Le monocratic dispose de la Tribune libre de FR 3, à 19 h. 40.

— M. Renè Lèvesque, premier ministre du Quèbec, est l'invité du journal de TF 1, à 20 heures.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

— Le monocratic dispose de la Tribune libre de FR 3, à 19 h. 40.

— M. Renè Lèvesque, premier ministre du Quèbec, est l'invité du journal de TF 1, à 20 heures.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

— Le monocratic dispose de la Tribune libre de FR 3, à 19 h. 40.

— M. Renè Lèvesque, premier ministre du Quèbec, est l'invité du journal de TF 1, à 20 heures.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Au dix-septième siècle, dans un village de la Nouvelle-Angleterre, une jeune lemme, qui a eu un énfant en l'absence de son mari, est marquée d'une lettre infâmante. Dans cette adaptation du roman de Natha-niel Hauthorne, Sjostrom a retrouvé les milleux paysans et puritains de sa période suédoise. Un très beau film.

# FRANCE - CULTURE

20 h. 5, Poésie ininterrompue ; 20 h. 40, Atelier de création radiophonique ; c le Roi Midas a des oreilles d'âne », de J.-M. Fombonne ; 23 h. Black and blue.

# FRANCE - MUSIQUE

#### CHAINE !!! : FR 3

VENDREDI 4 NOVEMBRE

nous et Histoire de France : 19 h. 5. Emissions regionales : 19 h. 40. Tribune libre · Association pour la démocratie : 20 h. Les leux.

Si vous désirez poser des ques-

20 h. 30. Magazine Vendredi... Special infor-ation (deuxième volet : A la Une) Enquête

Le vendred: 23 septembre 1977 dans la réduction de huit fournaux, agences de presse et télévisions. Un four pris en hasard : comment traite-i-on l'information? Com-

21 b. 30. Serie documentaire : Les grands Neuves, reflets de l'histoire. (L'Amazone.) 22 h. 25. Journal.

18 h. 30, Peuilleton : «Martin Eden», de Jack London, adaptation D. Chraibi, réalisation J. Rollin-Weisz : 19 h. 25. Les grandes avenues de la science

#### FRANCE - MUSIQUE

### SAMEDI 5 NOVEMBRE

22 h. 45, Journal.

the ceux-lk, coiffés de feutres rouges a first minister de sueur, mais posséx 13 h., Journal; 13 h. 35, Les musiciens du soir; couls, des fillettes noures vétues d'arga 14 h. 10, Restez donc avec nous...; à 14 h. 15, propompiers allongés sur les captis à L'homme qui valait 3 milliards; à 15 h. 15, Spides motorpolitées aprobates, des come deman; à 15 h. 45, Chéri Bibl (rediff.); 16 h. 55, cadiens, et encore des majorelles saufillants d'amis; 18 h. 40, Magazine auto-moto; 19 h. 15, nable, pus de nouveaux chars fleurs te bien i raconte; 20 h., Journal.

20 h. 30, Variétés: Numéro un (Claude Noupe américaine et apagienne, campagnards, garo); 21 h. 30, Série : Le riche et le pauvre;

La grand emous d'un moduse pour une très feuns e femma sans qualité » Après e Jean de la Lune », la seconde incursion de Mercel Achard dans ce qu'il nomme la « poèsse comique ».

22 h. 40. Magazine : Téléfoot.

23 h. 40. Journal.

Tribulations africatnes et sud-africatnes d'un « desperado » victime d'une machi-nution.

Apec MM. Pierre Mendés France (a Liberté, liberté chèrie »). Henri Amourouz (a la Grande Hiatoire des Prançais sous l'occupation »). Robert Beauvois (a le Demi-Julis), Jacques Duquesne (a la Grande Triche »). Arthur Conte (a Le 1= janvier 1940».)

valler entame une partie d'ernecs avec la mort. Un conte médiéval dans lequel Ingmar Bergman fit passer ses interrogations et ses doutes d'homme moderne. Plastiquement superbe.

CHAINE II : A 2

11 h. 45, Journal des sourds et des malentendants; 12 h., Emission pédagogique; 12 h. 30, Magazine : Samedi et demi ; 13 h., Journal ; 13 h. 30, Hebdo chansons, hebdo musiques ;

13 h. 30, Hebdo chansons, hebdo musiques;
14 h. 10, Les jeux du stade; 17 h. 10, Des animaux et des hommes (le mouton); 18 h., La
course autour du monde; 18 h. 55, Jeu: Des
chiffres et des lettres; 19 h. 45, Jeu: Ouvrez
l'adi; 20 h., Journal.
20 h. 30, Série: Les rebelles (deuxième
partie: La gueuse), d'après J.P. Chabrol, réal.
Freday Head: et l'écure d'après 2 h. 5, Polémique: Le dessus du
Freday Head: et l'écure Villessan plano contest, par J.-Ch. Averty.

Monde du 20 servers (le 23 h. 30, Journal.
Trabablement des servers

18 h. 45. Pour les jeunes : Les travaux d'Herni l'an l'antière de l'an

18 h. 45. Pour les jeunes : Des livres pour

tions précises à F. Mitterrand, G. Marchais et R. Fabre, regardez l'émission « Tribune libre » ce sóir à 19 heures 40 sur FR3.

et réal. Fr Chardeaux

ment so fait la « une » des journaux? Le langage et le rôle social du journaliste, les pressions des « institutions ».

moderne; 20 h., La silence de Dieu, pas Lazare Kobrynski, réalisation Alain Barroux; 21 h. 30. Musique de chambre; 22 h 30. Entretiena avec... Cheng-Tcheng; par C. Budetot; 23 h., Pestival d'Avignon 1977; Paul Klee, de C. Raillard (rediffusion).

18 h. 2. Musiques magazine; 19 h., Jazz time; 19 h 35. Kicsque: 19 h 45. Amoureuse et auerriere: 20 h 20. Echanges (ranco-allemands. en direct de Sarrebrück. Orchestre amphonique du Sudwestfunk dir Zdenek Macai, avec Martin Ostertag; e la Occchina s. ouverture (Portner): « Concerto en si mineur » (Dvorak); « Cinquième Symphonie » (Beethoven); 22 h 30. France-Musique la nuit.

### 20 h. 30. Téléfilm : Le dernier professeur de danse, de G. Boszormenyi et L. Gyarmathy.

Les élèves de l'école de danse de Janos Balogh ne révent plus de langos, de valses et de polonaises, le monde change et le bal du « maître » se tormine mai. Derrière quelques aspects de la vie quotidienne hongroise,

21 h. 30. Documentaire : Maeva ou la Polynésie, de J.-P. Mirouze. 22 h. 30. Journal.

### FRANCE - CULTURE

14 h., Poèsie: 14 h. 5, Les samedis de France-Culture... « Le pasteur J.-P. Oberlin ou la valiée de la Bruche »; 16 h. 20, Le livre d'or : Mario Marsis. J.-S. Bach, Couperin: 17 h. 30, Pour mémoire... Antonio Machado, par M. Ruyssen, avec Jean Cassou. Claude Esteban, C. Couffon... Textes lus par L.-C. Sirjacq. F. Girard, J. Bollery, réal. J. Couturier (rediffusion): 19 h. 25, Communauté radiophonique : Roman Jakobson, le linguiste du monde occidental: 20 h. Science-fiction: L'homme démoil, d'A. Bester, avec B. Lavalette, P. Olivier, A.-M. Coffinet, réal. H. Soubeyan:

Une intrigue policière à la Attch manipulation des sons radiophoniques. 21 h. 30. Disques; 21 h. 55. Ad lib, avec M. de Breteuil; 22 h. 5. c La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-raisin », divertissement de B. Jérôme.

# FRANCE - MUSIQUE

13 h 30. Chasseurs de son stéréo; 14 h., Disco-thèque 77 : La critique des auditeurs; 15 h., Jeunes solistes, en direct du studio 118 : 15 h. 45. Discothè-que 77 : Vient de paralite : 16 h. 30. Groupe de recher-ches musicales de l'INA; 17 h. 33, Sélection concert; 17 h. 40. Hommage à Maria Callas : « la Sonnambula » (Beillin):

20 h. 5, Jour J de la musique; 20 h. 30. Pestival international de Donaueschingen... Orchestre symphonique de Sudwestfunk, dir. E. Bour : « Standpunkte » (V. Globokar). avec S. von Osten, A. Nicolet, M. Portal, K. Heitz; 22 h. 30. Prance-Musique la nuit; 23 h., Jazz forum; 0 h. 5, Effractions.

# DIMANCHE 6 NOVEMBRE

9 h. 15, Emissions religieuses et philosophiques; 12 h. La séquence du spectateur; 12 h. 30, Bon appétit; 13 h. Journal; 13 b. 20, C'est pas sérieux; 14 h. 15, Les rendez-vous du dimanche; 15 h. 30, Série : Gorri le Diable; 16 h. Tiercé; 16 h. 5, Vive le cirque!; 16 h. 50, Sports première; 17 h. 40, Téléfilm : Ma mie Rose, de M. Ressi, réal. P. Goutas, avec G. Casadesus, Cl. Jade, Cl. Giraud.

Une grand-mère, engagte comme : babysiter » par un jeune couple au bord du divorce, joue les conseillers matrimontaux e miracles ».

19 h. 25, Les animaux du monde (le puma); 20 h. 30, FILM; DIABOLIQUEMENT VOTRE, de J. Duvivier (1967), avec A. Delon, S. Berger, S. Fantoni, Cl. Piéplu, P. Mosbacher. (Rediffus.)

Un homme, devenu amnésique, est soigné par sa Jemme (qu'il ne reconnait pas) dens

20 h. Journal.

20 h. 30. FILM: DIABOLIQUEMENT VOTRE, de J. Duvivier (1987), avec A. Delon, S. Berger, S. Fantoni, Cl. Piéplu, P. Mosbacher: (Rediffus.)

Un homme, devenu amnésique, est soigné par sa femme (qu'il ne reconnait pas) dans un châteus isolé. Des souvenirs lui reviennent d'une autre personnalité, et il se sent menacé de morit.

22 h. Série documentaire: L'Afrique convoitée (première partie: Marx ou le capital?), prod. D. Reznikov.

23 h. Journal.

capital ?), prod. D. Reznikov.

23 h. Journal.

CHAINE II: A 2

10 h. 30, Emissions pédagogiques (A propos des femmes: Retrouvailles? -): 12 h. 10, Toujours sourire: 18. Science publique; 13 h. Journal; 13 h. 25, La lorgnette; 14 h. 25, Ces messieurs nous disent: 15 h. 40, Série: Sur la piste des Cheyennes; 18 h. 5, Contre-ut; 19 h. Stade 2; 20 h. Journal

20 h. 30, Musique and Music: 21 h. 50, Série documentaire: Enquête sur la santé mentale d'un pays au-dessus de tout soupçon (troisième partie: Les hommes à la tâche), par D. Karlin.

Ceux qui travallent en usine et les autres, les a irrécupérables » d'un centre d'aide au travalt.

0 h. 5, Journal.

CHAINE III. 14 h. S. La Comédie-Prançaise présente : e les Roma-nesques ». d'Edmond Rostand ; 15 h. 55. Centenaire de la phonographie... Les rôtes de Maria Callas ; « Norma », de Beillin ; 17 h. 30. Escales de l'esprit ; 18 h. 30. Ma non troppo ; 19 h. 10. Le cinéma des cinéastes ;

13 h. 35, Premier jour J de la musique (Klughart):
14 h., La tribuna des critiques de disques : « Symphonie
hérolque » (Beethoven): 17 h., Le comcert égoiste
de B. Ringeissen (Wagner, Ravel, Poulenc, Mozart,
Brahma, Stravinski, Eesse): 19 h., Musique du Moyen
Age et de la Rennissance; 19 h. 35, Jazz vivant;
20 h 30, Festival de Donaueschingen... Orchestre
symphonique du Sudwestfunk, dir. E. Bour, avec
B. Guy, contrebasse : « Diapason ». canon à 13
(Schnebei). « Eos pour contrebasse et orchestre »
(B. Guy), « Ruf, pour orchestre et bandes magnétiques » (Nunes); 22 h., France-Musique la nuit: à
23 h., Les chambres de la musique (pas de chambre
pour Mozart... mais le tragique et la galeté).

C'était donc cela les Jeux

# Merci, monsieur Jullian

Olympiques ? Ceux que Pindare mit en vers, assemblements panhelléniques où des dizaines de milliers de citoyens, toutes origines contondues, célébraient au stada, sous les auspices de Zaus, l'union sacrée de la force et de l'adresse, de la beauté et de l'intelligence, du corps et de l'esprit ? Ge n'était donc que cela, deux ou trois pugilats, des corps ar-boutés entrevus dans une nudité vite vollée, quelques centaines de figurants recrutés dans farmée grecque, Jean Marais et Georges Marchal en meitres à lutter, précepteurs musclés opérant sur des pupilles dociles leur maieutique corporelie, Jean Topart, des perles au tront pour la note homosexuelle et l'athiète, ce héros de la Grèce cłassique, vrai - Monsieur muscle - contant distraitement Heurette à ses moments perdus, aussi ouple de caractère que large

Les restes d'une scolarité où l'on fétait, je crois, des jeux à

l'Antique, expliquent sans doute qu'on ait eu jeudi soir sur Antenne 2 quelque mai à accommoder, à adapter à son imaginaire les images de Michel Subiela Pour vaincre à Olympie. Mais on ne tardait pas à s'incliner : en ne visant pas la reconstitution, le réalisateur n'a pas sombré dans le péplum télévisuel. En préférant aux contre-plongées sur des trontons en carton-pâte des panora-miques sur les côtes du Péloponnèse, il a substitué à l'apparet une splendeur simple. Le roman de Maurice Genevoix, dont est tiré ce télé-film, eurait ou donner lieu à une glorilioation suspecte de la vaillance au combat, de

L'idéal olympique ? Un peu d'une époque, plutôt son histoire et sa légende, resserrées aux dimensions du gros plan, celles du petit écran.

l'honneur de vaincre, Michel Su-

biela a su également l'éviter,

Une contraction du même type s'opère dans les Repelles, de Jean-Pierre Chabrol et Pierre Badel, autre réussite d'Antenne 2.

proposée, celle-là, au grand public du samedi soir, autre preuve que la politique d'auteurs d'images — préconisée par Marcel Julian des son arrivée à la présidence de la société n'a pas fait long feu, même si elle a mis longlemps à porter ses truits. Il laut une espèce de courage, de non-conformisme, pour programmer, face au sobre Richelieu de la première chaîne. cette ode plutôt baroque à la beauté masculine (même si le nom d'un academicien figure au générique). Il en a failu davantage pour commander et soutenir, malgré des avis contraires dans l'état-major même de la chaine, des enquêtes sur « La que Daniel Karlin crut un temps — îl nous l'a dit lui-même — ne pas pouvoir mener à bien. Sans la tânacité de Marcel Jullian, les émissions, selon le réalisateur. n'auraient pas existé. Donc Marcel Jullian sait être tenace.

ANNE REY.

# Une sélection pour le week-end

# NOUGARO CHEZ LES CAR-

NOUGARO CHEZ LES CAR-PENTIER.

Pour se changer un peu les idées, après un funeste « Spécial Dalida », Claude Nougaro pendant une heure à « Numéro un » crie sa musique panique avec ce lyrisme dans le geste et le mot que certains — à tort — lui reprochent. Il a invité Diane Dufresne. (Samedi, TF 1, 20 h. 30.) SUITE DES - REBELLES -

L'affaire Stavisky a laissé des traces, même à Clerguemont, dans le bassin minier des Cévennes, théatre de la trilogie de Jean-Pierre Chabrol et Pierre Badel dont on attend avec impatience cette seconde « époque ». (Samedi, A 2, 20 h 30.)

### • REICHENBACH EN POLY-

NESIE. Les du Pacifique sont, comme on sait, de petits paradis qui — avantage supplémentaire font toujours partie de nos départements d'outre-mer. François Reichenbach y a transporté, sur fond de musique exotique, sa caméra à effets. (Sarnedi, FR 3, 21 h. 30.)

FRIQUE DES DIR GEANTS.

Première partie d'une sèrie de quatre enquêtes de Dominique Reznikoff et Henri Fraise sur le continent noir : rivalités des grandes puissances au Congo. au Zaire, au Mali, en Côte-d'Ivoire. Seuls, les hommes d'Etat s'expri-ment. (Dimanche. T.F. 1, 22 h.)

#### • TOUS LES HOMMES A LA TACHE.

Les ouvriers d'une papeterie grenobloise connaissent dans leur emploi les difficultés de la crise. emploi les difinctités de la crise.

A leur témoignage, recueilli par
Daniel Karlin sur les conseils de
Tony Lainé, répond celui des travailleurs d'un centre d'aide au
travail. Parmi eux, ceux que l'on
dit « débiles profonds ». Tous
« hommes à la tâche ». Tous
frères. (Dimanche 6, A 2, 21 h, 50.)

OPOUR OU CONTRE SA-PRITCH. Etre lemme sans être belle. Etre actrice sans compter parmi les stars : Alice Sapritch dans le rôle difficile de son propre personnage, mise en question. (Dimanche, FR 3, 20 h. 30.)

# TRIBUNES ET DEBATS

tobre, sur France-Inter. 2 12 heu-

res.

— M. René Lévesque, premier ministre du Québec, est le rédacteur en chef du journal inattendu de R.T.L., à 13 heures.



**MAGNETO-CASSETTE?** Pour en savoir plus renvoyez catte annonce avec vos nom el adresse à NAKAMICHI-FRANCE Bureaux et Auditorium Sébastien-Mercier, 75015 PARIS de finale du Tournoi de Paris.

# **LETTRES**

# Le Grand Prix de l'Académie française à Camille Bourniquel pour «Tempo»

Première des récompenses littéraires de la saison, le Grand Prix du roman de l'Académie fran-caise a été attribué jeudi 3 novembre à Camille Bourniquel pour son roman Tempo (Julliard Edit.). L'Académie a choisi de consa-crer plus que de découvrir. Agé de cinquante-neul ans. Camille Bour-niquel s'est acquis un public très fidèle à sa facture d'écrivain clas-sique et délicat. Le Loc, en particulier, l'a imposé en 1964 par ses jeux de mémoire assez proustiens, bien que ce roman lui ait valu bien que ce roman lui ait valu une récompense moins importante, c'est souvent ainsi, que Sélmonte ou la Chambre impériale (Médicis 1970). On le connaît aussi par le Blé sauvage (1955), les Abois (1957), l'Eté des soltudes (1960), et ses contributions à la revue Esprit, dont il a été directeur littéraire.

Tempo raconte l'histoire d'un

Tempo raconte l'histoire d'un champion d'échecs, dont le pro-priétaire d'une chaine suisse de

grands hôtels fait, tout jeune, son héritier, à la suite d'un échec et mat mémorable. En fond de tableau, le roman restitue l'ambiance des palaces de l'entre-deux-querres et leur faune fantasque. Mais le personnage du champion qui refuse d'aller en finale mondiale et qu'une fil-lette bat implacablement, comme naguère il a écrasé son bienfai-teur, illustre le partage de toute destinée entre le hasard et la volonté.

On a parlé de Nabokov, à cause du cadre où ce dernier vient d'achever sa vie. et d'une sorte de réalisme en trompe-l'œil. à clin d'œil. Mais Bourniquel mêle, à son roman d'intrigue et de climat, des éléments de mythologie et de pure poésie, dans une prose constam-ment tenue comme aime à les distinguer l'Acadèmie. — B. P.-D.
(Voir l'article de B. PoirotDelpech dans le Monde du 9 septembre 1977.)

# **SPORTS**

# AUTOMOBILISME

## Le déficit du circuit de M. Paul Ricard atteint 4,3 millions de francs

De notre envoyé spécial

Le Castellet. — M. Paul Ricard a donné, mercredl 2 novembre, des précisions au sujet de l'avenir du circuit qui porte son nom et dont le maintien en activité serait menacé pour des raisons financières. Selon M. Ricard, le déficit du circuit atteindra en 1977 4.3 millions de francs, c'est-à-dire beaucoup plus que les années pré-4.3 millions de Francs, c'est-a-dire beaucoup plus que les années précédentes. C'est M. François Chevallier, directeur du circuit, qui avait le 27 octobre, sur consigne, semble-t-il, de M. Ricard, attiré l'attention sur une situation qu'il iuse alarmante.

juge alarmante.

puse alarmante.

Des propos de M. Paul Ricard il ressort que le cri d'alarme paraît avoir été lancé pour que la société Ricard, et éventuellement le holding, le groupe Pernod-Ricard, alent bien présent à l'esprit qu'en aucune manière M. Paul Ricard ne couvrira personnellement le déficit. En somme, M. Ricard, qui est, depuis plusieurs années, à la retraite, envoie la balle dans le camp des deux sociétés et les laisse juges d'estimer si l'existence du circuit, du fait de ses retombées publicitaires, vaut ou non une subvention financière accrue. Si M. Paul Ricard ne rencontrait pas toute la compréhension qu'il souhaite, le projet de transformer les installations du circuit en appartements et en centre de en appartements et en centre de en appartements et en centre de loisirs prendrait corps, encore que pour l'instant personne n'accorde beaucoup de crédibilité à cette éventualité, qui semble avoir été imaginée pour renforcer l'argumentation du propriétaire du circuit à l'écord des baillaurs de cuit à l'égard des bailleurs de fonds. Le seul point qui pourrait, en cas de crise, faire évoluer la

JEUX OLYMPIQUES « LA FRANCE N'A PAS LES

### MOYENS D'ORGANISER LES COMPETITIONS », estime M. Paul Dijoud.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat à la jennesse et aux sports, a exprimé, le 2 novembre, sur R.T.L., ses réserves sur les candidatures françaises (1) à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1984. « Les Jeux olympiques cottent très cher, a-t-il dit notamment. L'expérience de Grenoble l'a recourse Alors alucieux stations. prouvé. Alors, plusieurs stations françaises ont posé leur candidature pour les prochains Jeur olympiques. Le gouvernement examine cette question. Il n'y a pas, pour l'instant, de décision arrêtée, et le pour d'onne seulement mon et je vous donne seulement mon sentiment personnel. Mon senti-ment personnel est que, dans l'état actuel des moyens l'inanciers dont nous disposons, le coût d'une telle opération n'est pas à notre portée, et nous devons, au con-traire, nous concenirer, réunir tous nos efforts et exclusivement sur la preparation de nos propres athlètes à ce genre de compéti-tion, laissant à d'autres pays qui TENFIS. — L'Américain Jeff
Borowiak, vainqueur de son compatriote Rick Fisher (6-2, 6-3), le Sud-Africain Byron candidate aux Jeux olympiques.

compairiote Rick Fisher (6-2, 6-3), le Sud-Africain Byron
Bertram, qui a battu le Danois
Jan Elstrom (6-1, 6-4), et
l'Italien Corrado Barazzutti,
qui s'est imposé face à l'Anglais
John Lloyd, se sont qualifiés,
le 3 novembre, pour les quarts
de finele du Tentroid de Paris

Logic (Courchevel, Méri-(1) Les deux candidatures (le Monde cu 2 novembre) seralent celles de Chamonix-Mont-Blane et des Trois vallées (Courchevel, Méri-

..... .<u>.</u>.

# ARTS ET SPECTACLES

### LE JOUR DU CINÉMA

#### Pour une consonne redoublée.

Le cinéaste sénéaalais Sem bène Ousmane proteste contre l'interdiction de projection dont son dernier film. Ceddo. est victime au Sénégal. Selon lui, la distribution de Ceddo dans son pays aurait en fait été autorisée par la commission de contrôle cinématographique, à la condition — qu'il précédet par un pré-générique avertissant les speciaieurs de l'historicité du thème : l'opposition du peuple sénégalais au stècle dernier à certaines de pénétration de l'islam.

En fait, ce qui motiverait l'interdiction actuelle de pro-jection au Sénégal, alors que le film est terminė depuis prės d'un an et a même déià été présenté à l'étranger dans plusieurs manifestations cinématographiques (le Monde du 7 mai), ce serait le rejus du cinéaste de modifier, dans le générique comme dans les sous-titres en français, l'orthographe utilisée pour la transcription du mot « ceddo » qui, selon les autorités, doit s'écrire avec un seul e d » au lieu de deux. Le mot signifie a les gens du dehors » ceux qui opposèrent une résistance suiidaire aux musulmans venus

les convertir. Cette querelle quelque peu byzantine pour des observateurs étrangers trouve son origine dans des textes officiels effectivement adoptés l'an dernier et portant transcription du wolof, langue d'abord orale. Pour les autorités, et notamment pour le président Senghor, agrégé de grammaire, le redoublement des consonnes doit être banni dans la plupart des cas, alors que pour de nombreux intellectuels senegalais il n'en est rien. Comme tous ceux qui contestent les vues présidentielles en la matière se réclament presque tous de l'opposition, la dispute linguistique a, dès le départ, pris un tour politique. — (Corresp.)

### Le Festival

### à travers Paris.

En liaison avec l'AFCAE (Association française des cinémas d'art et d'essai), le Festival cinématographique de Paris offre, dans diverses salles parisiennes d'art et d'essai, des programmations originales, Raymond Queneau et le cinéma au -Yorker. Jacques Prevert e le cinema au studio Logos, des hommages à John Cassapetes (avec des films inédits) au Jean-Renoir, et à Abel Gance au Studio 28. Le cinéma Le Seine présente l'essentiel de l'œuvre de Marcel Hanoun, cependani que le Centre Georges - Pompidou, à l'écart du cinéma classique, propose un choix absolument exceptionnel de films récents de l'avantgarde américaine : Jonas Mekas (Lost, Lost, Lost), Michael Snow (le Neveu de Rameau), Ernie Gehr, Paul Sharits.

# LIDHEC

# à nouveau menacé.

Association règie par la loi de 1901 mais dépendant de l'Etat pour son fonctionnement. l'IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques), à la veille de la rentrée 1977, se troupe confronté aux mêmes problèmes que les années précédentes : manque de locaux permanents (le bail qui le lie à l'INA s'achève dans treize mois), insuffisance du budaet. inchangé, mais en régression si l'on tient compte de l'inflation. Jean Douchet, lié par un contrat provisoire à l'IDHEC. et qui devait succèder à Louis Daguin à la direction des étuconfirmée. A l'IDHEC, on craint que l'Etat ne prenne des décisions unilatérales

# Pour les enfants.

La création prochaine d'un centre de disfusion de sums pour enjants a été annoncée par M. Michel d'Ornano, ministre de la culture et de l'environnement, le 2 novembre. M. d'Ornano a déclaré qu'il avait l'intention de promouroir « une politique globale de l'audio-visuel répondant à sa emande des familles et des enfants », et que ce centre aurait à jouer « un rôle d'incitation auprès des salles de cinéma des ciné-clubs et des organismes de télévision ».

# Cinéma

# La révolution récrite par Chris Marker | LA VIE DEVANT SOI, de Moshe Mizrahi

Le cinéma peut donc récrire l'histoire, documentaire et fiction inséparables, « Le fond de l'air est rouge > peut commencer,

Les deux temps de la première partie, intitulée « les Mains fragiles », décrivent la montée de l'espoir, les luttes qui vont changer la face du monde dans les années 60, « Du Vietnam à la mort du Che », puis « Mai 68 et tout ça ». Nul besoin de caricaturer, d'accentuer le trait, de rajouter un quelconque commentaire « off », prononcé par l'auteur souverain au-dessus de la mêlée : les faits parlent, et, au propre, les voix mêmes de ceux engagés dans cette action, qu'il s'agisse de militaires américains expliquant la technique de la guerre au Vietnam en vrais « pros » aui accomplissent leur « job », ou de militants allemands, français, américains, ou encore de maquisards latino-amé-

.Chris Marker, tout en effleurant la révolution culturelle chinoise de 1966, détache naturellement deux personnalités qui vont donner son sens véritable au film, axer la réflexion : « Che » Guevara et Fidel Castro, leur pratique et leur théorie de la révolution cubaine. Le « Che » crève l'écran des tee-shirts et des posters, revit, Fidel > s'explique inlassablement. Tout le reste du récit, à travers les révoltes faussement triamntes ou simplement écrasées de 1968, reprend cette contradiction

la révolution?

coupées », ainsi divisée par l'auteur, « Du printemps de Prague au programme commun » et « Du Chili à — quoi au fait ? », présente les défaites successives du mouvement révolutionnaire, et d'abord l'intervention soviétique à Prague, la caution que lui apporte un Fidel Castro réticent (cette décision n'a aucun fondement légal, mais le camp socialiste avait le droit de préserver son intégrité, explique en substance Castro), la lutte solitaire de Roger Garaudy à l'intérieur du parti communiste français. Les moments bouleversonts se succèdent dans ce qui est certainement le sommet du film : outre Prague 1968 et Roger Goraudy, le retour sur le procès Slansky filmé en direct, les dé-

# Un miroir tendu

monstrations d'amitié de Mao Tse-

toung et de Lin Piao, du président

français Georges Pompidou et de

Mme Mao à Pékin, la chute de

de Gaulle abandonné de la droite

qui l'a soutenu, l'enterrement de Jan Palach.

Jean Elleinstein, Jorge Semprun, tentent à plusieurs reprises, face aux caméras video, d'analyser le phénomène stalinien. Chris Marker revient à sa patrie révolutionnaire, l'Amérique latine, a Douglas Brava combattant isolé dans les maquis vénézuéliens, à Salvador Allende faisant très lucidement le sacrifice de sa vie, à Fidel Castro pour qui désormais « tout se résume dans le parti », images dramatiques d'une révolution trahie, et d'abord ceiles de Beatriz Allende parlant tondamentale : peut-on survivre à à Cuba en 1973, quelques jours après le putsch chilien : Beatriz Allende dont le suïcide à Cuba,

confirme la fin d'une « illusion lyrique », justifie le message du « Fond de l'air est rouge ».

Epreuve pour le spectateur : on ne peut absorber quatre heures durant tant d'histoire malaxée, torturée, remise perpétuellement on ne va pas vers la fin du monde. Interpréter ainsi le film serait en l'œuvre de Chris Marker devient un peu comme un miroir tendu à notre conscience ; non la conscience humaniste traditionnelle. mais une conscience active. C'est faut bien appeler le progressisme de Chris Marker et de quelques outres, retrouve son sens. C'est ici surtout que le cinéma s'affirme aujourd'hui comme l'outil possible presque indispensable, de connaissance, de remise en perspective de tant d'espoirs décus, de tant de trahisons.

L'image, le son, ne vont jamais de soi : cinéma direct, télévision, video, babilient à tort et à travers. Une autre lecture s'impose. Le monde ainsi découvert, ou redécouvert, peut avoir un sens : dans une interview au journaliste amé ricain Richard Roud - et Chris Marker n'aime pas parler à tort et à travers, - le cinéaste, s'il affirme que « rien ne peut plus être comme avant », précise qu'il a voulu (par son film) « rendre au spectateur, par le montage, « son » commentaire, c'est-a-dire son pou

« Le fond de l'air est rouge es un très grand moment cinémo, en même temps qu'il refraichira bien des mémoires.

LOUIS MARCORELLES.

- Etre tendre, ce n'est pas une maiadle. » C'est ce que dit Mme Rosa su petit Mohamed, dit Momo. Mme Rosa, qui est juive et que ses terreurs noclumes ramenent à Auschwitz. Mme Rosa qui, au temos de sa belle jeunesse, - se délendait avec son cul - et qui maintenant, - devenue si triste qu'on ne voit même plus qu'elle est moche », élève dans son trois pièces de Belleville des de tapineuses. Momo adore Mme Rosa, et Mme Rosa adore Momo, son contident, son petit homme. Entre eux pas de problèmes (sinon celui de la naissance de Momo, à propos de laquelle Mme Rosa refuse de s'expliquer). Une histoire d'amour qui se perd dans les plus lointains souvenirs de Momo. Et à laquelle même la mort de Mme Rosa ne pourra mettre fin

du roman d'Emile Alar était du pour l'essentiel à son langage. Langage emprunté au monologue intérieur de Momo et qui en reflétait (de manière très concertée et très élaborée). la naïveté, le débraillé grammatical, les pataquès et les japsus saugrenus. Le style de ce gavroche de la Goutled'Or en faisait un cousin de Zazie.

Pour Moshe Mizrahi, réalisateur de la Vie devant soi, la facilité eût été de conserver, grâce à un commentaire en voix - off -, cette richesse et ce pittoresque verbal. Craignant peut-être que le procédé ne lasse le spectateur. Mizrahi a préféré la nar-

ration objective et le réalisme des \* Capri, Paramount - Marivaux, Jean - Cocteau. Paramount - Odéon, Paramount - Elpsées. Publicis-Champs-Elysées, Paramount-Calaxie. Para-mount-Orléans, Paramount-Montpar-nasse. Convention - Saint - Charles, Murat, Paramount-Malliot, Moulinmots. On le regrette dans la m répliques et où, ainst dénuti toire perd à la fois de son originale

L'écrasante autorité de Sim

Signoret à qui suffit un plis paupière, un tremblement des nour exprimer les nostalgles, le de son personnage, la centille jeune Samy Ben Youb. l'extravan d'un folklore populiste derrière les rer le succès du film. Nous amuse et nous touchent les rapports d gamin et de M. Hamil, marchand de tapis promu éducateur, dont l'esprit brumeux confond la Coran et l'œum de M. Hugo: avec le bon docten Katz, toujours prêt à secourt Mme Rosa: avec Mme Lola, un ancie boxeur devenu - travestite - au box de Boulogne. Et quand approche le nent comment ne pas sant sa norne se serrer? Mme Rosa es maintenant sur le point de mourit. Momo l'aide à descendre dans son - trou juif -, allume le chandeller sept branches, lui fait réciter « prières. Puis il commence à la veller Oubliant le temps, oubliant la mon près du cadavre de sa vieille ami

la poéste du livre. Mais tout n'es pas de cette vigueur et de cette que lité. Trop souvent le récit glisse dans la platitude. Et la voix de

JEAN DE BARONCELLI.

# Théâtre

# «LA MANTE POLAIRE», de Rezvani

Catherine II (Maria Casarès), l'impératrice r o u g e, meurtrière de son épous, autocrate éclairée, admire fort la philosophie des lumières et les propos des philosophes. En Russie, elle fait brûler les livres et déporter leurs auteurs. Elle tient le peuple pour un « tas de gélatine » et perpètue le servage A l'autre hour du ie servage. A l'autre bout du pays, un illuminé dostolevskien, Pongatchey (Richard Fontana) manipule en toute innocence ce peuple superstitieux. Ses paroles insensées font naître une légende christique, dont s'emparent de cyniques cosaques en révolte. Ils font de Pougatchev le tsar ressus-cité. Ils en font leur emblème jusqu'au moment où, voyant leur cause perdue, ils le trahissent et le livrent. En France, le peuple secoue ses chaînes. La révolution frappe Catherine comme une tra-

hison de la philosophie. Rezvani voit l'histoire avec une nalveté pesante qui écrase les problèmes. Il ne met en contradictions que des symboles et si vagues qu'ils peuvent s'appliquer à n'importe q.o.i. Il amalgame des notions douteuses, sans tenir compte d'aucune réalité — ni compte d'aucune réalité — ni historique, ni politique, ni philo-sophique. Les serfs sont les ou-vriers russes du dix-huitlème siècle et les intellectuels, aujoursiècle et les intellectuels, aujour-d'hui comme hier, des irrespon-sables à tendance masochistes. Quant à Catherine, il la fait par-iler avec un accent allemand, puisqu'elle est allemande, en in-versant le genre des mots (le versant le genre des mots (le masculin devenant féminin et vice versa) puisqu'elle est double, femme-empereur, amante-tueuse. Sur une trame aussi lâche, une suite de sketches rapides d'un comique brutal aurait pu trouver une efficacité. Mais Rezvani lance des flots de paroles en tirades redondantes, qui stagnent dans l'air comme des nappes de brouil-lard. Il théorise à perte de temps iard. Il théorise à perte de temps sur la douleur du pauvre monde écrasé, sur l'impulssance des grands et des petits à diriger leur destin (à faire l'histoire), sur l'espoir d'un avenir imprévisible. Et l'on s'étonne devant un tel poujadisme et l'on s'ennuie parce m'il ne se passe tien. On enviroit qu'il ne se passe rien. On croirait assister à un feuilleton intermi-

assister à un feuilleton interminable dont l'action ne s'enzage
jamals, dont les personnages n'ont
aucune consistance.

Un feuilleton que Jorge Lavelli
met en images sulfureuses, dans
un décor (dû à Ezio Frigerio) de
grilles, de cages, de fenètres aux
volets ed fer, de trappes. Un décor
gris usine, où s'avance par intervalles le petit théâtre de Catherine, un lit d'or taché. Le domaine de son pouvoir et de son maine de son pouvoir et de son épouvante. Elle y apparaît, e vieille poupée » emprisonnée dans un carcan d'or, coiffée d'une tiare de pacotille, entourée de momies printes, appuyées sur les crilles en hisis. Des courties es des grilles en biais. Des courtisans, des chiens couchants La tout est dit sans mots, avec une force nette, enorme. Si Lavelli avait taillé dans la pièce, l'avait reconstruite. prise a contrario. Il en aurait fait une fresque barbare, violente, macabre. Mais il lui est resté fidèle. Maigrè le jeu en distor-sion, en outrances sardoniques qu'il demande aux comèdiens. Maigrè le talent de Maria Casa-

rès, de Roland Bertin (son fils une larve sournoise) de Richard Fontana, de Raymond Jourdan (Diderot), malgré tout le talent de Lavelli nous ne voyons que des images d'Epinal. Elles sont belles, raffinées, ironiques, mais ne font pas oublier la lourdeur de la pièce, au contraire.

COLETTE GODARD.

\* Théatre de la Villa, 20 h. 30.

# **Murique**

# «STAR CHILD» ET «TOMBEAU D'ARMOR»

### sous la direction de Pierre Boulez

Le temps n'est heureusement plus où Pierre Boulez vilipendait l'Orchestre de Paris, sa concep-tion anachronique, ses effectifs pleins de « bois mort » et le « salmigondis » de ses programmes (le Monde du 12 septembre 1970). Onze jours avant le concert qui

qui, de l'honnêteté font un devoir

Seget est de cenx-là. Les années ont passé; il n's cessé

de tourner, visitant systèmatiquement chaque ville des Erats-Unis souvent pour

des cachets médiocres. Sa volonté de

vancre, non pour l'argent mais pour sa

passée grace aux venues phénomenales de son double album (Live Bullet) enre-

gistré en public. Bob Seger est devenu

La voix d'airain forte et rauque

l'énergie constamment renouvelée, Bob

Seger dévoile une émotion et une sen-

sibilité non feintes. Et s'il « sonne

comme un Noir, c'est qu'il connaît le blues pour l'avoir vécu réellement. Sa

le tock et le rythm and blues; elle est sauvage et chaleureuse. Son groupe, le Silver Bullet Band, est une locomotive

qui « swingue » à perte de vitesse et dessine le reliet des compositions avec

précision. A partir de là Seger est capa-

ble d'embraser des salles de canquante

Une force invincible. Le lende-

mille personnes en offerne seulement son

main, comme pour s'excuser, il jouera dans un petit club devant deux cents

speciateurs et le show sera aussi intense. Malgré le succès, il a su réserver son

corus au rock and roll et se souveni

de ceux qui venzient le voir lorsqu'il

luttait pour se farte entendre. Jeudi soit, avec lui, le Pavillon de Paris à l'Hip-

podrome, porce de Puntin, s'est offert

dans le cadre du

ALAIN WAIS.

FESTIVAL DE LILLE

du 26 octobre au 7 décembre

"Le Compositeur dans la Cité"

"Les Métamorphoses " -

9 concerts, dont 2 créations :

PIERRE HENRY

Renseignements : BUREAU DU FESTIVAL DE LILLE (Tél., (20) 52.89.53)

ie est le reflet de ses amours :

e star en Amérique.

# Bob Seger au Pavillon de Paris

Detroit (Michigan), ville ouvrière où l'ennui est le compagnon détestable de thaque instruct, où rien ne se passe jamais, garde le privilège d'avoir inventé les groupes les plus intéductibles du rock, les plus violents. Cest également le bercesu du 171bm and blues, grâce à la firme Motown (une vérimble usine à « tubes » dans ce domaine musical) qui y tient son siège. Bob Seger a fait ses classes dans la banlieue, à Ann Arbot, Il s'est produit dans les clubs qui vou-laient bien l'accueillir chaque soir à n'importe quelle heure.

Les gens de la ville le connaissent tous, ils l'out vu heureux ou triste, ils ont assisté à ses meilleurs concerts quand les murs tremblaient et la sueur coulait ; aux pires aussi, lorson'il était trop saoul pour trouver le micro. Pour cela surtout, Bob Seger est l'enfant chéri de Detroit, le meilleur ami de tout le monde. Il chante depuis quinze ans et les groupes qui ont défilé derrière lui ne se comptent plus. Il est des créateurs

**Variétés** 

# Doc Watson

grandi dans une communauté monte-gnarde où la vie des gens était un peu différente, où l'on n'avait pas beaucoup d'argent sans savoir qu'on était pauvre, il y avait toujours la cave pleine de choses à manger, il y avait les bois, les collines, les reunions avec tes voisins. Découverr au début des années 60, Doc Watson est un brillant guitariste (er aussi un bon joueur de banjo et d'harmonica er un chanteur à la voix simple, chaude : il chante nocummen sans accompagnement une superbe ballade tres gaelique d'allure) qui est riche de la tradition musicale blanche améri-caine : la musique county dans ses divers aspects : hillbilly, bluegrass, bal-lade, gospel blanc, etc. Doc Warson joue, chante suivan

spontane, né il y a près de cinquante-cinq ans en Caroline du Nord, qui a

simplement son a feeling ». Il donne encore deux concerts au Studium ce vendredi à 18 h. 30 et 21 h. CLAUDE FLÉOUTER.

marquera le dixième anniversaire de cet ensemble par la création de la Messe de l'aurore de Marcel Landowski, l'Orchestre a brillé de mille jeux jeudi soir sous la direction de Boulez dans un programme difficile de « Passage du XX" siècle», le festival de l'IRCAM, qui comportait, avec le Premier Concerto pour piano de Bartok, rarement joué, deux premières auditions françaises.

Le Palais des congrès (fort bien garni) s'imposait pour Star Child de l'Américain George Crumb (1998) soste constrain de l'armé (1929) noste ozotorio ( : trentecinq minutes qui nous fait passer des ténèbres de la mort à la lumière séraphique, avec un riche orchestre et un chœur d'enfants dirigé par quatre chels, les trom-pettes de l'Apocalypse dispersées dans la salle et deux ensembles célestes perchés tout en haut, de part et d'autre, au fond de la

saue. L'œuvre ne manque pas de charme, mais parait bien naive. charme, mais parait bien naive.

Dans l'ombre, une longue sonorité de gong prolongée par les
contrebasses, des archets frottes
sur les cymbales ou quelque autre
corps sonore, établissent un climai mystérieux; puis les cordes
commencent à tisser l'entement
une temes aut concertée beste une trame aux sonorités bartokiennes (celles de la fugue de la Musique pour cordes), qu'elles ne cesseront de répéter tranquillement presque jusau'à la fin, quel que soil le tempo des autres GTOUDES

groupes. Une soprano à la voix de cristal précieux (Deborah Cook) vient chanter le Dies Irae en pelites vocalises balancées ou en harmo-nieuses mélodies à larges écarts, qu'imite et ornemente son « sosie », le trombone solo aux sonorités étranges et parfois cocasses, que le critique de Time comparait aux « cris d'un cétacé malade placé dans la boue de la préhistoire ».

Après cette première partie, plus mélancolique que sinistre, poict les terreurs de l'Apocalypse : gémissements des trombones, rouements de grosses caisses, cuivres sonnant et caisses claires battant dans un tempo de galop rapide, qui nous jont espérer que Boulez

s'attachera un jour aux fresques plus tragiques et complexes des symphonies de Chostakovitch. Les trompettes s'égosillent à travers la salle comme des coqs ingénus, les voix des enfants du chœur de Paris (direction Roger de Ma-gnée) moutonnent joyeusement en petites psalmodies détonnantes autour de la voix jubilante de la soprano, les quatre chejs s'emloient à faire apparaître alissements polyrythmiques des groupes les uns sur les autres, la battue rapide de Boulez semble qui a tendance à trainer, jusqu'à ce qu'au a ciel » de la salle les violons évoquent les instruments des anges. Tant d'innocence et de jolie musique émeut, mais Crumb fait un peu songer à un aquarelliste perdu uns une tresque.

On attendait avec intérêt Tombeau d'Armor II, suite d'une cuore créée à Royan l'an passé ile Monde du 27 mars 1976), qui a confirmé le talent exceptionnel d'a harmoniste » et d'orchestra-teur de Giuseppe Sinopoli (1946). All la g e s de sonorités rares, chaudes et mystérieuses, pouvoir d'évocation de ces vues fondants, de ces alternances rapides de paysages idylliques et d'actions violentes sans cesse renouvelées pourtant, on regrette de ne pas saisir davantage un véritable développement à travers ce études d'orchestre d'une superbe

Le Premier Concerto (1926) de Bartok offrait, en revanche, l'exemple d'une œuvre mervelleusemple à une œuvre merceu-leusement écrite, apparemment déconcertante, voire décousue, mais en réalité subtile, svelle, sans redondance, changeant sans cesse de tempo, toute en métamorphoses rapides qui enchan-tent l'esprit. Moins libéré el tent l'esprit Moins uvere triomphant que le deuxième, moins tendre et poétique que le troisième, ce premier concerto ést d'une grande rudesse, avec une percussion qui mariète comme une forge, et l'instrument reçoit une charae dunaminue qui une charge dynamique qui annonce souvent la lameuse Sonate pour deux planos et percussion (de même l'adminuble montée magique de l'andantel. Mais à travers ceite pugnacité. CES formules obstinées et trédices ces formules obstinées et trépi-dantes, passent jugitivement de précieuses effluves lyriques, des boufiés de fierté et d'enthou-siasme, des rumeurs de féte, emportées par une sorte de délire atraloire

Daniel Barenboim y déchai nait une chergie superbe, appuyée sur une technique riche, abrupte, mais exempte de toute séche-resse, en parjaite entente avec la

JACQUES LONCHAMPT.

Jean Tallaron, peintre travalllant à Lyon, collaborateur depuis plusieurs années de l'association iyonnaise Travail et Culture, vien de mourir à la suite d'un accident a route survenu le 1= novembre

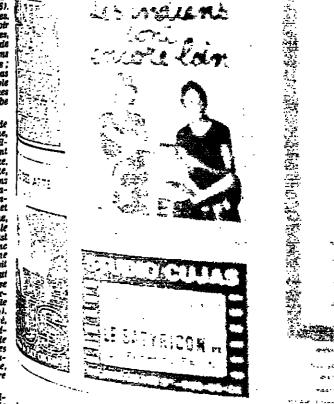

41 ga ...

Control of the second s

CCC NAMES

هكذا من الأصل

CHAILLOT

Mama de New York Cie Elizabath Swados

Nightclub Cantata

Meilleur show musical Off-Broadway (Obic Award)

Une des soirces les plus rafrai-chissantes, les plus chaiourouses,

les plus amicales qu'on puisse pas-ser actuellement a Paris. Un joil

Salle Gémier, Jusqu'au 13 novembre (727-81-15)

Tour FIAT, La Défense 6

Tions les jours de 10h 30 à 2hh . Junie les 26 april pre, 3 a 8 nevembre

**WOODY ALLEN** 

ST-MICHEL VO

du 26 octobre au 9 novembre 1977

(P. Marcabru, e le Pigaro »).

# IANT SOI, de Moshe Miz

riest pas une images au pouveir et mots. On le regrette dans le committee la commit où la musique, la cocassare ne subsistent que ne suosiairii que canç : répliques et où dies : rédulte à la simple alleute card à la faie alleute měnení á Auschau temps de sa toire perd à la fois de son c delendait avec ntenant, - deveet de son intensile dramatine ) volt mēme plus L'écrasante autorilé de élève dans son Signoret à qui suffit un plisse Belleville des s. Momo adore paupière, un tremblem ne Rosa edore

r-était dû, pour

ait fde manière

s élaborée), la

de la Goutte-

sin de Zazie.

à un commen-

cette richesse

bal. Craignant

de ne lasse le

préfere la nar-

résiisme des

pour exprimer les notes ebonsautes at Linebnizape 5. ent, son patit de son personnage, la lens jeune Samy Ben Youb, l'eos is de problèmes sance da Momo, tie Mme Rosa 7. Une histoire d'un folklore papuliste deni se dissimule la misère du p se disambule la moste ou rei Momo, devraient cepace rer le succés du film. Nous dans les plus le Morno. Et à et nous touchent les nous gamin et de M. Hamif, man-tapis promu éducaleur, de 1 de Mme Rosa tennoliomà slov prometry contoud to College de M. Hugo; avec le bo igage Langage Katz, toujours prat a seue mierieur de Mme Ross; avec Mme Lola e. boxeur devenu - travestile de Boulogne. Et quand rammalical, les denouement, comment ne R saugrenus. Le sa gorge se serrer? Mme t maintenant sur le point de Moreo l'aide à descendre 2 - trou juil . allume le che sept branches, lui fait no régilsateur de facilité eût été prières. Puis il commence à b.

près du cadavre de sa ve A ces moments-ià, le lisla poésia du livre. Mais to int - Marivaux, 19un: - Odéon, Picis-Champs-laisaic. Para-lun: - Montpar-sint - Charier pes de cette vigueur et de z lité. Trop souvent le réch gle la platitude. El la voix é décidément nous manque

MBEAU D'ARMOR,

Pierre Boulez

dispersion residentials

Oubliant le temps, oubliant

recroquevillé, lui le pati

JEAN DE BARONO



MARIGNAN - CLICHY PATHE - GAUMONT RICHELIEU RIO OPÉRA - GAUMONT CONVENTION et dans les meilleures salles de la périphérie

LIEAN LOUP DASADIE YVES ROBERT Dallar & JEAN-LOUP DABADE



U.G.C. MARBEUF - SAINT-ANDRE-DES-ARTS - 14 JUILLET BASTILLE - 14 JUILLET PARNASSE

BRIGITTE FOSSEY. LOU CASTEL JEAN SOREL **Enfants** du Placard GEORGES MARCHAL

A PARTIR DU MERCREDI 9 NOVEMBRE-CS ORCEST SEE ALREGAND on whi JEAN ROCHEFORT. • CLAUDE RICH ... JACQUES DUFILHO ... DE CRABE-YAMBO 



transcription s'attachera un jour amplier tragiques et comp e de Morcel symphonies de Chostaka r faite transcription s'égosilent in Actif sous la la salle comme des conn ant un mo-les voix des enfants data l'Essage de Pana idirection Rogré 1121 al de guest moutonnent ma titudi de gase) moutonnent man lui, alce le en petites psalmodies dim cripina de cultur de la coir union soprano, les quatre chim ploient a faire appant con Crinib con Crinib con crente trin patier con les quatre de ganna poient a faire appant proupes les uns sur les man pariois confredre une a qui a tendance a training con quatre de la si con contredre une a qui a tendance a training con qui con contredre une a con contredre un the musique eneut, mailiait un pen songer à mi-miliate perdi una una fi

minimate de la constant de la consta

JACQUES LONCHANG

The second second is the second secon

PALAIS DES ARTS 102, bd Sébastopo!

STUDIO SAINT-SÉVERIN

ACTION LAFAYETTE

OLYMPIC ENTREPOT

film de Barbara Kopp

SAINT-GERMAIN HUCHETTE SAINT-LAZARE PASQUIER OLYMPIC ENTREPOT



STUDIO CUJAS à 14 h - 16 h 25 - 18 h 55 21 h 20 LE SATYRICON vo PUBLICIS CHAMPS ÉLYSÉES • PARAMOUNT CHAMPS ÉLYSÉES • PARAMOUNT MARIYAUX • CAPRI GRANDS BOULEVARDS • PARAMOUNT MAILLOT • PARAMOUNT MONTPARNASSE
PARAMOUNT ORLÉANS • CONVENTION SAINT-CHARLES • STUDIO JEAN COCTEAU • MOULIN ROUGE • PARAMOUNT OBÉON • PARAMOUNT GALAXIE • LES 3 MURAY C2L Versailles - PARAMOUNT La Varenne - PARAMOUNT Crty - PARAMOUNT ELYSÉES 2 La Celle St-Clond - BUXY Vol d'Yerres - ALPHA Arge MARLY Enghien - ARTEL Villeneuve - ARTEL Port Nogent - VELIZY 2

GEORGE-V

Simone Signoret: Grandiose! PIERRE BILLARD. LE POINT Sublime! JEAN-LOUIS BORY, LE NOUVEL OBSÈRVATEUR Bouleversante! ROBERT CHAZAL FRANCE SOIR Inoubliable! JACQUELINE MICHEL TÉLÉ 7 JOURS

AMES SAMY BEN YOUR - MICHAL BAT-ADAM - GENEVIÉVE FONTANEL - CLAUDE DAUPHIN musique de PHILIPE SARDE INSPERIÉNE PER VIRY GITUS. Editione des ALQUETTES.
Productions exécutif RALPH BAUM - LIMAPILIES PARS - EXERCISORIO (Databas per Waria-Colorido III).

UGC MARBEUF - STUDIO MEDICIS - OLYMPIC ENTREPOT

If her destities out out l'étaite prété. Su beaute, le santéenne de sinte, à part de tout ce qui su faill en france à forestier. L'Expre Caurier Echnont que des bankeurs d'agriture toutients.

Caurier Echnont d'agriture de Caurier des subflications des subflications des parties des confert des subflications des parties d'articles des parties des productions de la confert des subflications des parties d'articles des parties de la confert des parties de la confert de la confert des parties de la confert L'impreau film de Marés Belliuch

Traduction simultanée

DIX JOURS QUI ÉBRANLÈRENT LE MONDE d'après John Reed 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 23 - 24 Novembre à 20 h 15 / 12 - 13 Novembre à 15 h. ÉCOUTEZ MAÏAKOVSKI. Tableaux de la vie d'un poète

HAMLET de William Shakespeare 17 - 18 - 22 Novembre à 20 h 15.

**DE MOSCOU** 

PRIX DES PLACES : 40 F et 60 F - COLLECTIVITÉS-ÉTUDIANTS : 30 F

COMPAGNIE RENAUD BARRAULT

THEATRE DORSAY

création

L'EDEN-CINÉMA

de Marguerite Duras

mise en scène Claude Régy - scénographie Jacques La Marquet

musique Carlos d'Alessio - au piano Migael Angel Rondano

Madeleine Renaud - Catherine Sellers - Bullo Ogier Michael Lonsdale - J.B. Malartre - Axel Begonsslavsky en alternance

**HAROLD ET MAUDE** 

LA VIE OFFERTE

PETIT ORSAY LES LIBERTES DE LA FONTAINE

**PORTRAIT** mime

7, quai A.-France - tél. 548.38.53 et agences

à partir du 7 novembre

LOCATION - Au guichet du THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT 1. place du Trocadéro, 75116 PARIS. tous les jours de 11 h à 19 h (saul dimanches et féles).

THEATRE DANIEL SORANO VINCENNES - Tel. 374-73-74

4 5 DERNIÈRES »

GEORGE DANDIN de Molière Mise en scène Daniel Benoin





# **SPECTACLES**

Les salles subventionnées

Opéra, 19 h. 30 : Hommage à Serge Lifar. Comédie-Française, 20 h. 30 : l'Ecole des femmes. Chaillot, grande salle, 20 h. 45 : ia Mère (Festival d'automne). — Salle Gémier, 20 h. 30 : Night Club

Cantata.
Odéon, 19 b. 30 : la Roi Lear.
Petit T. E. P., 20 h. 30 : Risibles centre Pompidou, 19 h. : la Revue parlée : P. Quignard (littérature).

Les salles municipales

Châtelet, 20 h. 30 : Volga Nonveau Carré, grande salle, 21 h. : Nuova Colonia. — Salle Papin, 20 h. 30 : la Guerre civile. Théâtre de la Ville, 18 h. 30 : Julistte Gréco; 20 h. 30 : la Mante polaire.

Les autres salles

Aire libre Montparnasse, 20 h. 30 Nuita sans pult; 22 h.; Etolle t'es con. Atelier, 21 h. : le Faiseur, Athénée, 21 h. : Equus. Biothéâtre Opéra, 21 h. : Solness le

Attenera i d. . . caracas.

Biothétite Opéra, 21 h. : Soiness la constructeur.

Cartoucherie, Thétire de l'Aquarium, 21 h. : les Pâques à New-York. —

Thétire de l'Epée de bois, 21 h. : Madras. — Thétire du Soisil, 20 h. 30 : Devid Copperfield.

Centre culturel du Marais, 20 h. 30 : la Tentation de saint Antoins.

Centre culturel du Sc., 21 h. : le Rire de la faim : Laxis.

Centre culturel suédois, 20 h. 30 : Madémoiseile Julie.

Cité internationale, la Galerie, 21 h. : Hedda Gabler. — Grande saile, 21 h. : Toussaint Louverture. —

La Resserre, 21 h. : l'Avre.

Comédie Gaumartin, 21 h. 10 : Boeing-Boeing.

Comédie des Champs - Elysées, 20 h. 45 : la Bateau pour Lipaïa.

Daunou, 21 h. : Pepsie.

Edouard VII., 21 h. : Un ennemi du peuple.

Espace Cardin, 20 h. 45 : Aimira.

Edouard VII, 21 h.: Un ennem un peuple.

Space Cardin, 20 h. 45 : Aimira.

Fontaine, 21 h.: 1915.

Gaité-Montparnasse, 21 h.: Elles...

Steffy, Pomma, Jane et Vivi.

Galerie 35, 21 h.: Madame Lazare.

Gymnase, 21 h.: Arrête ton cinéma.

Huchette, 20 h. 45 : is Cantatrice chauve: is Leçon.

Il Teatrino, 20 h. 30 : les Ragionamenti.

menti.
La Briyère, 21 h.: Quoat-Quoat.
Lucrnaire, Théèire noir. 18 h. 30:
la Belle Vie; 20 h.: Penthèsilée;
22 h. 30: R. Wagner.
Madeleine, 21 h.: Peau de vache.
Marigny. 21 h.: Nini la Chance.
Mathurins, 20 h. 45: La ville dont
le prince est un enfant.
Michel, 21 h.: les Vignes du Selgneur.

CE SOIR

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Yendredi 4 novembre

Michodière, 20 h. 30 : Pauvre assassin. Moderne, 21 h. : Par-delà les mar-ronniers. Montparnasse, 21 h. : Trois lits

montparmasse, 21 h. : Trois lits pour huit.
Montfetard, 18 h. 30 : Phédre.
Nouveantés, 21 h. : Apprends-moi, Céline.
Céuvre, 21 h. : la Magouille.
Orsay, grande salle, 20 h. 30 : Harold et Maude. — Petite salle, 20 h. 30 : les Libertés de La Fontaine.
Palais-Royal, 20 h. 30 : la Cage aux foiles.

folles. Plaisance, 20 h. 45 : Out. Poche-Montparnasse, 20 h. 30 : Sigis-Porte Saint-Martin, 21 h.: Pas d'or-chidess pour miss Biandiah. Saint-Georges, 20 h. 30 ; Topaze. Studio Champa-Elysées, 21 h. : les

Théâtre Arcadie, 20 h. 45 : le Procureur. Théatre d'Edgar, 20 h. 30 : Sylvie

Théatre du Maine, 20 h. 30 : Victime du devoir ; 22 h. : Un oiseau dans ia vitre.
Théatre du Marais, 20 h. 30 : le
Cosmonaute agricole ; 22 h. 30 :
Jeanne d'Arc et ses copines.
Théatre de Paris, 21 h. : Pygmalion.
Théatre Paris-Nord, 21 h. : Christian
Denie

l'Ombre du conte.
Théâtre Présent, 20 h. 30 : les Derniers. — Amphithéâtre, 20 h. 30 : Comme il vous piaira.
Théâtre 347, 20 h. 30 : la Menagerie

Variétés, 20 h. 30 : Félé de Broadway. Les théâtres de banlieue

Aubervilliers, Théâtre de la Commune, 20 h. 30 : Goriolan.
Montreull, Studio-Théâtre, 20 h. 30 :
Trois p'tites vieilles et puis s'en vont.

th. ST-GEORGES

Saint-Deais, Théâtre Gérard-Philipe.
20 h. 30 : Peines de cœur d'une
chatte anglaise.
Sarfrouville. Théâtre. 21 h. : Una
Ramos (variétés).
Suresnes, Théâtre Jean-Vilar, 21 h. :
Pauvre assassin.
Vincennes, Théâtre Daniel-Sorano,
21 h. : George Dandin.

### Les cajés-théâtres

Au Bec fin, 20 h 45: le Motif;
22 h.: le Veuvage de ses artères;
23 h.: C'est pas toujours facile.
Blancs-Manteaux, 20 h. 30: Renaud;
21 h. 45: Au niteau du chou;
23 h. 15: Pierre Triboulet.
Café d'Edgar, L. 20 h. 15: Aubade à
Lydle; 21 h. 45: Popeck. —
II, 19 h.: Machine à fous;
22 h. 30: Deux Sulsses nu-dessus
de tout soupcon. de tout soupcon.

Café de la Gare. 20 h. 30 : Piantons sous la suie : 22 h. : Une pitoyable

Cour des Miracles. 20 h. 30 : Mireille : 21 h. 45 : Promage ou

dessert. Le Connétable, 20 h. 30 ; le Petit Prince; 22 h. : Lewis et Alice. Le Fanal, 18 h. 30 : Béatrice Arnac ; 20 h. 45 : le Président.

La Mema du Marais, 20 h. 30 : Que n'eau, que n'eau; 21 h. 30 : II était la Belgique une fois; 22 h. 30 : le Peplum en folie. La Mürisserie de Bananes, 18 h. 30 : Robert Wood, Jazz ; 22 h. 15 : Deux hommes en colère. Petit Bain - Novotel, 21 h. : Rectan-gle blanc; 22 h. 30; les Jumelles.

Petit Casino, 21 h. 15 : Du dac au dac ; 22 h. 30 : J.-C. Montella. Le Plateau, 20 h. 45 : la Nuit de noces de Cendrillon ; 22 h. : Green et Lejeune.

\*\*\*\*\*

newport\*

9-10-11-12 NOVEMBRE 21H

Aux Quaire Cents Coups, 20 h. 20 Clovis; 21 h. 30 : l'Autobus 22 h. 30 : l'Amour en visites. Le Selénite, I, 20 h. 45 : les Noces à l'envers. — H. 21 h. : les Bouss: 22 h. : Vos petites compagnes. Le Spiendid, 20 h. 45 : Frisson sur le secteur ; 22 h. 15 : Amours, coqui-lages et crustacés. Théatre de Dix-Heures, 20 h. A nous deux. J'arriveral blen à être de gauche.

Atre de gauche.

La Venve Pichard, 20 h. 30 : le Mystère de la petite marche; 22 h. : le Secret de Zonga.

Vieille-Grille, I. 20 h. 30 : Bernadetta Rollin; 21 h. 45 : Sollloques : 23 h. : Antenne 1000. — II. 22 h. : le Décret secret.

#### Festival d'automne

Voir aussi Les salles subventionnées. Trédtre des Amandiers (Nanterre, 20 h. 30 : Palazzo Mentaie. Salle Wagram, 20 h. 30 : Ch. Tyles. Trédtre Le Palace, 20 h. 30 : Locus

#### l.a danse

Palais des Sports, 20 h. 30 : Ballet soriétique sur glaca. Pavillon de Paris, 20 h. 45 : Chanh-et danses des révolutions russes. Centre Mandapa, 21 h. : Bharats. Natyam, danses sacrées de l'Inde. Centre Verdier, 20 h. 30 : Ballets modernes unusloue électronima.

Jass. pop'. rock et folk

Vieille-Grille, 18 h. 30 : Musiq Ensemble, Jazz; 23 h. : Gerandum folk; Gérard Dols et Bayon Sanvage. Centre américain, 21 h. : Echo da Bayon, folk.
Théatre Mouffetard, 22 h. 30 : Dau-nik Lezlo, Jean-Jacques Avenal.
Stadium, 21 h. : Doc Watson.

Eglise Saint-Germain-des-Prés, 21 h.:
les Solistes de la Camerata (Mozart, Beethoven, Schubert),
Eglise Saint-Roch, 20 h. 30 : Agrupacion Musica de Buenos-Aires,
dir. E. Geiego, et Cantate Tuper
Amaru. dir. E. Schage.
Amaru.
Hôtel Hérouet, 20 h. 30 : Simone
Escure (Bach).
Escure (Bach). Lucernaire Forum, 21 h.: Pierre Laniau, guitare classique (Bach et Villa-Lobos).

Villa-Lobos).

Palais des glaces, 20 h.: Clemencic
Trio (musique ancienne, du Moyen
Age au baroque).

Salie Gaveau. 18 h. 30 : Bernard
Flavigny (Schubert, Webern).

Salle Pleyel, 20 h. 30 : les Solistes
de Zagreb (Bach, Vivaldi).

THÉATRE JEAN-VILAR DE SURESNES

# **PAUVRE** ASSASSIN

CRÉATION DU GRENIER DE TOULOUSE

et 5 novembre, à 21 heurs ie 6 à 15 henres Pr des pl.: 20 F; étudiants: 16 F Location : 772-38-80 et 3 FNAC





iouez: 878.63.47 Pour une politique du rire VOTEZ et vous rirez!

\_PAGNOL



RENSEIGNEMENTS LOCATION O62 82 81 et dans les trois F.N.A.C. \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# DEUXIÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES DE L'AUDIO-VISUEL SCIENTIFIQUE

LES DEUXIÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES DE L'AUDIO-VISUEL SCIENTIFIQUE sont organisées par

LE SERVICE D'ETUDE. DE REALISATION ET DE DIF-FUSION DE DOCUMENTS AUDIO-VISUELS (SERDDAV) DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE (C.N.C.):

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CINEMATOGRAPHIE
SCIENTIFIQUE (ALC.S.):

LE CONSEIL INTERNATIONAL
DU CINEMA ET DE LA TELEVISION (CLCT.).

et la participation de ceux-ci:
LE COMITE INTERMINISTERIEL AUDIO-VISUEL SANTE
(A.V.S.):

SERBICE PROMICE:

Entrée libre.

Vendred! 4 novembre: 21 h.

MYSTERIEUSES MIGRATIONS DES MALAGASIES
(Japon).

L'INNE ET L'ACQUIS: L'ENFANT DE L'HOAME ET
L'ENFANT DE L'HOAME ET
(France).

Samedi 5 novembre:

Samedi 5 novembre:

RIEL AUDIO-VISUEL SANTE
(AV.S.):

L'ASSOCIATION UNIVER5 IT AIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (AUDECAM);

LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOOIQUE
(C.N.D.P.);

LE CENTRE AUDIO-VISUEL DE
L'EC OLE NORMALE SUPERIEURE DE SAINT - CLOUD:
LES CENTRES AUDIO-VISUELS
DES UNIVERSITES;

LE COMITE DU FILM ETHNOGRAPHIQUE (C.F.E.);

LA DOCUMENTATION FRANCAUSE;

£. .

avec le soutien des organismes suivants :

LA DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE SCIENTIPI-QUE ET TECHNIQUE (DORST) :

LE CEN T R E NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE (CN.C.) :

L'ASSOCCIA STANDARD SCIENTIPI-QUE CONTROL (DORST) :

L'ASSOCCIA STANDARD SE SEADES PUBlique.

Samedi S novembre : 15 h. 30 :

Documents hors compétion.

18 h. 30:

LE CANCER (Canada).

ATIENTION I VIBRATIONS...
(R.F.A.).

TU DOIS PLIER DEVANT LE CHENE (R.F.A.).

11 h.:

LES MALADIES VENERIEN-

h.: LES MALADIES VENERIEN-NES: RIEN A CACHER (Be)-Elquel. - SOUS LE SIGNE D'HYGIE (Pologne).

LE MONDE DE LA SCIENCE:
L'HYPERTENSION ARTEE I E L L E (Suèdo).

- L'INSTITUT DE CINEMATO-GRAPHIE SCIENTIFIQUE (I.C.S.):
- L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIO-VISUEL (INA):
- L'INSTITUT NATIONAL DE RE-CHERCHE PEDAGOCIQUE:
- LE SERVICE DU FILM DE RE-CHERCHE SCIENTIFIQUE

imanche 6 novembre : 21 h.

- CONDUITE SOCIALE DU
LOUP IBERLQUE (Espagne).

- LA DERNIERE PORET
(Italia).

- L'OCEAN PLANETAIRE :
DES RESSOURCES NON LIMITEES (Roumaple). Lundi 7 novembre : 21 h.
 PROFESSION : PROFESSEUR (Belgique).
 LA SITUATION DE LA MER DU NORD (Pays-Bas).
 LES DIX PREMIERES MINUTES, AVEC UNE METHODE DIFFERENTE (Pologne).

logne). Mardi 8 novembre ; 18 h. 30:
- UNE HEURE EN CELLULE (France).
- IL N'Y A QU'UNE BALTIQUE (Pologne).

QUE (FORGES).

1 h. DES PAMILLES COMME
THERAPEUTES (R.P.A.).
- L'HOMME DE PINCEVENT
(Suisse).

Mercredi 9 novembre : 18 b. 20.

— AU CENTRE DE LA MA-TIERE (France).

— LE DECLIN DE LA TERRE,
POUR QUAND ? (R.D.A.) COLLOQUE INTERNATIONAL : ASPECTS DE LA PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE

Salle des conférences du C.N.R.S. 15, qual Anatole-France, Paris (7°), Sur invitation. • Lundi ? novembre ; 9 h. 30 · 13 h. ; 14 h. 30 - 18 h. ; • CADRAGE ET MISE AU POINT ».

QUE: L'IMAGE FIXE
COMME MOYEN D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUES
L'ALAGE EST-ELLE OBJEC-

- LIMAGE EST-ELLE OBJECTIVE?

Mardi 8 novembre:
9 h. 30 - 13 h.; 14 h. 30 - 18 h.:
LA PHOTOGRAPHIE AU SERVICE DE LA RECHERCHE.
Exemple d'utilisation dans diverses disciplines.

Mercredi 9 novembre:
- 9 h. 30 - 11 h.:
QUELLE FORMATION PHOTOGRAPHIQUE POUR LES
SCIENTIFIQUES?
- 11 h. 15 - 13 h.:
PROORES SCIENTIFIQUE ET
PHOTOGRAPHIE: APPLICATIONS ET PROSPECTIVE.
- 14 h. 30 - 18 .:
LA PHOTOGRAPHIE: PROBLEMES DE LECTURE DE
DOCUMENTATION. D'ANALYSE ET DINCEKATION.

TABLE RONDE

TABLE RONDE INTERNATIONALE

LES EMISSIONS DITES SCIENTI-FIQUES SONT-ELLES LE SEUL MOYEN DE PROMOUVOIR LA SCIENCE A LA TELEVISION ? • Joudi 10 novembre : 10 h. - 13 h.; 14 h. 30 - 13 h. JOURNÉES INTERNATIONALES DU FILM SCIENTIFIQUE 1977

Salle des conférences du C.N.R.S.
15, quai Anatoie-France, Paris (\*\*).

• Séances publiques.

• Entré libre.

• Mercredi 9 novembre : 21 h.
SCIENCES DE LA VIE : BIOLOGIE ANIMALE ET VEGETALE (Chine, Grande-Bretagne, Japon.
Bulsse.)

 Vendredi II novembre : 21 h.
 SCIENCES HUMAINES.
 (Argentine, Franca, Grande Bretagne, Japon.) Banedi 12 novembre.:
18 h. 30:
- SCIENCES DE LA VIE: ME-DECINE ET PHYSIOLOGIE.
(Brésil, Chine, Etats-Unis.)

RETROSPECTIVE

DU CINEMA SCIENTIFIQUE Palais de la Découverte av. Franklin-Rossevelt. Paris (8°). • Séances publiques. Organisée par :

Organisée par :

- L'INSTITUT DE CINEMATOGRAPHIE SCIENTIFIQUE
avec la collaboration de .

- L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CINEMA SCIENTIFIQUE :

- LA CINEMATHEQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
- ET LE COMMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL DU FILM
SCIENTIFIQUE DE TOULOUSE.

Bamedi 5 novembre : 21 n.
 75 ANS DE CINEMA SCIENTIPIQUE EN ITALIE.

Dimanche 6 novembre : 14 h. 30
RETROSPECTIVE DU CINEMA
SCIENTIFIQUE CANADIEN

SEMIOTIGE FIXE
D'INFORCOMMUNIFIQUES
LE OBJECDE L'OCEAN ET DE L'ESPACE.

JOURNATION OF THE COMMUNIFIGUES
FIGUES

OF 18 b. : OF THE COMMUNIJOURNATION OF THE COMMUNIMATTERE ET RAYONNEMATTERE DE L'ESPHIQUE DE GOTTINGEN.

OFTUNE PASSES.

OFTUN

LA SCIENCE ET L'IMAGE Salle Jules-Perry (LN.R.P.), 29, rue d'Ulm Paris (5°). Séances publiques.

• Séances publiques.
• Séances publiques.
• Entrée libre.
Programmes de films proposés
par :

LE CENTRE AUDIO-VISUEL
DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAINT-CLOUD
C.A.V.).
(Vendred! 4 novembre : 17 h.).

LE COMITE FRANÇAIS DU
FILM ETHNOGRAPHIQUE ET
SOCIOLOGIQUE (C.F.E.).
(samed! 5 novembre : 17 h.).

L'INSTITUT NATIONAL DE
L'AUDIO-VISUEL (I.N.A.).
(ilund! 7 novembre : 17 h.).

LE SERVICE DU FILM DE RECHER CHE SCIENTIFIQUE
(S.F.R.S.).
(mard! 8 novembre : 17 h.).

LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
(C.N.D.P.).
(murcred! 9 novembre : 17 h.).

LE COMITE INTERMINISTERIEL DE COORDINATION AUDIO-VISUEL SANTE (A.V.S.).
(jeud! 10 novembre : 17 h.).

LE SERVICE D'ETUDE, DE
REALISATION ET DE DIFFUSION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS DU C.N.R.S. (SE.R.D.
D.A.V.).
ISAMMED! 12 novembre : 17 h.).

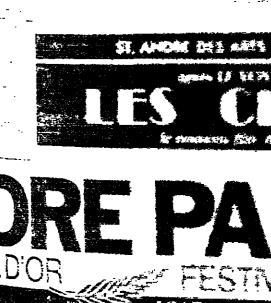

\$18 1 11 - 40

MAN PATHS Contacting water MUNLET FARMAGGE MUNTARE PASQUIER The walk sales with · 京山江中京北京 公本市 中華教育公司 COLISÉE DE LA ELYSEES LA COLA EVE GAUCHE 16718 AND LET PASSENCE 

LEPLUS BEAL FILLVILL WINER HERZOG 

Aux Quatre Cents Compt to 122 h. 30 l'Amont to vist. Le Selénite, I, 20 h 45 to treize and the selection and the select

Le Spiendid, 20 h. 45 : Prise diz-huit ans.
Secteur: 1 h. 15 : Prise diz-huit ans.
lages et crustace: Amount ques de la création ; 19 h. :
Théâtre de Dix-Heures, diz-huit ans.
L'avant-garde cinématographique de de gauche.

L'avant-garde cinématographique de de gauche.

Paris). La Venve Pichard, 20 h. 30 i. 30 l. le Secret de Aunga.
Vieille-Grille, I. 20 h. 30 : &
dette Rollin; 2: h. 45 :
loques; 23 h. Antenne i.
II. 22 h. : le Decret Secret

Festival Cautomne

erard-Philipe, cœur d'une

n h : Una Vilar, 21 h. :

uniel-Sorano.

บ : Pisntons มะ pitoyable

l'Impromptu Neo-Misteres du

3 h. 30 : Fromage cu

: ie Petit

: Rectan-

D. cod su Wentella

\* \* \*

SE 21H

**沪社** 

velnes

sus artères; sus facile. 30 : Repand; Aubade &

h 30 ; Que h 30 ; Que une fols; na folle

de Pavel KOHOUT Wike en scène : M. SARIN DI

CRÉATION DU

4 et 5 movembre, 3 21 bef

te 6 a 15 betres

CATION 7- ] = 51 . 20 F: .tuilastif F M A.C evation : Tru-fr-10 et 2 5%

Chaillot, 15 b. : Bouclette et carnaval des vérités, de M. L'Herbier; 18 h. 30, films d'animation; Des pas vers la Lune, Seven Arts, Homo Sapiens, de P. Gopo; 20 h. 30; They made me a criminal, de B. Berkeley; 22 h. 30; l'Ange bleu, de J. von Sternberg.

Voir aussi Les sailes subrens.

20 h. 20 : Palazzo Mentale
Théatre des Amandiers (22 h. 20 f. 20 h. 20 c. 21 h. 20 f. 20 f. 20 h. 20 f. 20

Vage.
Centre américain. 21 h. E. Bayon, folk.

Bayon, folk.

Théâire Mouffetard. 21 h. 3. Elysées. 8\* (359-49-34); v.f.: Panik Lazlo, Jean-Jacques and Elysées. 8\* (359-49-34); v.f.: Panik Lazlo, Jean-Jacques and Lagues a

ASS ENFANTS GATES (FT.): Impărial 2º (742-72-52), Baint-Germain-Villaga, 5º (633-87-59), Tempilera, 3º (272-94-55), Colisée, 8º (359-29-46), Montparnasse - Pathé, 14º (325-65-13).

(326-65-12), DITES-LUI QUE JE L'AIME (Fr.): Hautefauille, 6° (533-79-32), Montparnasse 23, 6° (544-14-27), Marignan, 8° (359-92-92), Gaumont Cpéra, 9° (073-95-48), Nations, 12° (343-04-67), Fauvette, 13° (331-58-88). GRENIER DE TOULOUS 58-88).

DUELLISTES (A., v.o.) : Marbeuf,
8º (225-47-19); v.f.: Calypso, 17º
(754-10-88).

(707-12-28), Paramount - Orleans, 14- (540-45-91), Paramount-Montparnasse, 14- (328-22-17), Magic-Convention, 15- (828-20-64), Passy, 16- (288-62-34), Paramount-Montmartre, 18- (606-24-25).

GLORIA (Fr.) : Paris, 8º (359-53-99), Madeleine, 8º (073-56-03).

Les films nouveaux

LA VIE DEVANT SOI, film fran-cais de Moshe Misrahi : Capri, 2° (508-11-89); Paramount-Marivaux, 2° (742-82-90); Jean-Cocteau, 5° (033-47-62); Paramount-Odéon, 6° (325-59-81); Paramount-Elysées, 8° (359-49-34); Publicis-Champs-Elysées, 8° (720-76-23); Para-mount-Galaxie, 13° (580-18-03), Paramount-Oriéans, 14° (540-45-91); Paramount-Montpar-n as 8 sc. 14° (328-22-17); Convention-Saint-Charles, 15° (57-33-00), Murst, 16° (288-99-75); Paramount-Maillot, 17° 99-75); Paramount-Maillot, 17-(758-24-24); Moulin-Rouge, 18-(508-34-25). MARCHE PAS SUR MES MARCHE PAS SOR MES IACETS, film français de Max Pecas (\*): Rio-Opéra, 2° (742-82-54); Gaumont-Richelleu, 2° (233-56-70); Marignan, 8° (359-92-22); Gaumont-Convention, 15° (828-42-27); Clichy - Pathè, 18° (522-37-41).

| Section | Comparing | Compar

LA MENACE (Fr.): Paramount-Marivaux, 2\* (742-83-90), Balzac, 8\* (358-52-70), Paramount-Opéra, 9\* (973-34-37), Diderot, 12\* (342-19-29), Paramount-Galaxie, 13\* (540-45-91), Paramount-Montparases 14s (278-27-17), Paramount

(073-24-37). D1derot. 12- (342-19-23). Paramount - Galule, 13- (340-45-91). Paramount - Montparnasse, 14- (328-22-17). Paramount-Mallot. 17- (758-24-24).

LE MILLE-PATTES FAIT DES CLA-QUETTES (Pr.): U.G.C. Opéra, 2- (351-50-32). Omnia, 7- (233-32-35). Rotonda, 6- (339-42-62). Ermitage, 3- (359-52-70). U.G.C. Opera, 2- (343-68-22). U.G.C. Danton, 6- (329-42-62). Ermitage, 3- (359-15-71). B a 12 a c., 3- (359-52-70). U.G.C. Gare de Lyon, 12- (343-61-59). U.G.C. Gare de Lyon, 12- (343-61-59). U.G.C. Gare de Lyon, 12- (343-61-59). U.G.C. Gare de Lyon, 13- (331-68-19). Mistral, 14- (539-52-43). Convention St-Charles, 13- (379-33-00). Images, 18- (522-47-84). Secrétan, (19- (226-71-33).

MOI, FLEUR BLEUE (Pr.): Res., 2- (238-83-83). Cluny-Ecoles, 5- (633-21-12). Bretagne, 6- (232-57-91). Normandie, 8- (339-41-18). Helder, p- (770-11-24). U.G.C.-Gobelins, 13- (331-60-19). Mistral, 14- (339-52-43). (331-60-19). Mistral, 14- (339-52-43). Magic-Convention, 15- (828-20-64). Clichy-Patho, 18- (522-37-41), Secrétan, 19- (206-71-33).

NE MORE TIME (A. v.o.): Action Christine, 6- (325-58-60). Hauteleuile, 6- (631-79-38). Marignan, 8- (359-82-82). Elysées - Lincoin, 8- (359-82-82). Elysées - Lincoin, 8- (357-90-81). (v.f.): Richelieu, 2- (261-35-43). Gaumont-Convention, 15- (828-42-27).

PARE PADBRONE (IL. v.o.): Clympic, 14- (342-67-42). v.f.: U.G.C.-Opéra, 2- (261-50-32).

LE POINT DE MIRE (Fr.): U.G.C.-Danton, 6- (329-42-62). Elysées-Cl-néma, 8- (225-37-90), Caméo, 8- (770-20-89), U.G.C.-Gotelins, 13- (331-66-19), Mirman, 14- (326-41). 19- (342-67-42). Elysées-Cl-néma, 8- (225-37-90), Caméo, 8- (770-20-89), U.G.C.-Gotelins, 13- (331-66-19), Mirman, 14- (326-41). 19- (342-67-42). Elysées-Cl-néma, 8- (225-37-90), Gaméo, 8- (770-20-89), U.G.C.-Gotelins, 13- (331-66-19), Mirman, 14- (326-47-19). Olympic-Entrepôt, 14- (542-57-42). Convention-Saint-Charles, 15- (578-33-00). Mirat, 16- (238-99-75), Secrétan, 19- (206-71-33).

Medicis, 5° (633-23-97), Marbeit, 8° (225-47-19), Olympic-Entrepht, 14° (542-67-42).

LE PASSE SIMPLE (Pr.): Montparnasse-Pathé, 14° (325-65-13).

SALO (It., \*\*, v.o.): Panthéon, 5° (033-15-04).

SI LES PORCS AVAIENT DES AILES (It., \*\*, v.o.): Vendéme, 2° (073-97-52), La Clef, 5° (337-90-90), U.G.C.-Danton, 6° (329-42-52), Biarritz, 8° (723-68-23), Elenventie-Montparnasse, 15° (544-25-02).

LE TOBOGGAN DE LA MORT (A., v.o.): Ambassade, 8° (359-19-08); V.f.: Berlitz, 2° (742-60-33), Montparnasse 83, 6° (544-14-27), Gaumont-Sud, 14° (331-51-16), Cambronne, 15° (724-42-96), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41), Gaumont-Gambetta, 29° (734-02-74).

UN AUTRE HOMME, UNE AUTRE CHANCE (Fr.-A.): Impérial, 2° (742-75-2), Climy-Palsec, 5° (032-07-76), Colisée, 8° (359-29-46), Athéna, 12° (343-07-48), Montparnasse-Pathé, 14° (326-51-3), Gaumont-Convention, 15° (828-62-27), Mayfair, 16° (523-27-68).

UNE JOURNEE PARTICULIERE (It., v.o.): Cluny-Ecoles, 5° (032-07-12), UGC-Danton, 6° (223-42-62), Marbeuf, 8° (225-47-18), Biarritz, 3° (723-68-23); V.f.: Est, 2° (236-83-33), Athéna, 12° (343-07-48), Saint-Ambroise, 11° (700-68-16) H. Sp., Bienvenue-Montparnasse, 15° (544-25-02).

ST. ANDRE DES ARTS Horaires film: 12 h - 15 h - 18 h - 21 h

après LE VOYAGE DES COMÉDIENS

UN PONT TROP LOIN (A., v.o.) : Galerie Point Show, 8° (225-67-29) ; V.f. : Richelleu, 2° (223-56-70). UN TAXI MAUVE (Fr.), Paramount-Marivaux, 2- (742-83-90). VALENTINO (Ang., v.o.) (\*\*) ; La Clef, 5\* (337-90-90) ; Biarritz, 8\* (723-69-23).

**SPECTACLES** 

(723-69-23).

VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE (Fr.): ABC, 2º (236-35-34); UGC-Opéra, 2º (251-50-32); Saint-Germain Studio, 5º (332-42-72); Montparname 83, 8º (349-44-17); Etmitaga, 8º (359-15-71); Marignan, 8º (339-92-82); Nations, 12º (342-94-57); Cammontsud, 14º (331-51-16); Cammona, 15º (734-42-96); Clichy-Pathá, 18º (522-37-41).

Les festivals

FESTIVAL CINEMATOGRAPHIQUE INTERNATIONAL DE PARIS, Ém-pire, 17º (766-59-19) (7.0.) : Camouñaga, La nuit tous les chats sont gris, Stay Hungry, Une voca-tion suspendue, le Voyage en Angleterre, Nishant. LES DIX PREMIERES ANNERS DU STUDIO DES URSULINES, 5° (033-39-19) (v.o.) : Solitude.

HOMMAGE A ABEL GANCE : Studio 28, 184 (006-36-07) : Mater Dolorosa. HOMMAGE A CASSAVETES (v.o.), Jean-Renoir, 9º (879-40-75) : la Bullade des sons-espoir. BAYMOND QUENEAU ET CINEMA: New-Yorker, 9-63-40): Gerralse.

JACQUES PREVERT ET LE CINEMA: Studio Logos. 5 (033-26-42): les Amants de Vérone. 26-421 : les Amants de Vérone.

LE CINEMA DE MARCEL BANOUN :
Le Seine, 5° (323-83-89) : 13 h. 45 :
Une simple histoire : 15 h. : Octobre à Madrid ; 16 h. 15 : l'Authemtique procès de Carl Emmanuel
Jung ; 17 h. 30 : la Vérité sur
l'imaginaire passion d'un inconnu ;
19 h. : l'Eté ; 20 h. 15 : l'Fliver ;
21 h. 45 : le Printemps ; 22 h. 15 :
l'Automne.
CINEMA DANE LE GUARDA.

CINEMA DANS LE CINEMA (v.o.), Studio de la Contrescarpe, 5º (325-78-37) : Wild Party.

POLANSKI (v.o.), Grands-Augustins, 6 (633-22-13) : le Bal des vam-WEENER HERZOG (v. o.), Quintette, 54 (033-35-40) : Aguirre, la colère de Dieu.

CONEDIES MUSICALES DE LA METRO-GOLDWYN-MAYER (v.o.), Action-Christine, 8° (325-85-78) : les Giris. — Action-La Payette, 8° (878-80-50) : la Belle de Moscou. J.-L. GODARD : Action-République 11° (805-51-33) : Sur et sous la communication, Tout va bien.

ALTMAN (v.o.), Studio Galande, S-033-73-71), 13 h. 45 : Buffalo Bill et les Indiens ; 16 h. et 22 h. · Trois Femmes ; 18 h. : California Split ; 20 h. : le Privé.

IIº FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'OPERA. Studio Marigny. & (225-20-74) : l'Enlèvement au sérall, la Norma, Tristan et Yscult. CHARLIE CHAPLIN (v. c.), Nickel-Ecoles, 5° (325-72-07) : Charlot sol-dat; le Pèlerin, Jour de paye.

LES GRANDS CHEES-D'ŒUVRE DU CINEMA SOVIETIQUE, France-Elysées, 8° (7:23-71-11), en alter-nance: Ivan le Terrible, la Ballade du soldat, Andrel Roublev, la Mêre, les Marins de Cronstadt, le Pre-mier Matire, le Torrent de fer, le Don paisible.

AU 8 NOVEMBRE/EMPIRE - 41 Av. de WAGRAM

VENDREDI 4 -

SÉLECTION OFFICIELLE : CAMOUFLAGE de K. Zanussi / POLOGNE 9h-13h30-20h

LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS de G. Zingg / FRANCE / 11 h - 15 h 30 - 22 h 1ere VISION EN FRANCE:

STAY HUNGRY de B. Rafelson / U.S.A. Salle Varna 17 h 45 - Mac Mahon 10 h - 12 h PANORAMA 77:

LA VOCATION SUSPENDUE de R. Ruiz / FR. / 10 h - 12 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h

PERSPECTIVES DU CINÉMA HONGROIS: LE VOYAGE EN ANGLETERRE de L Darday 10 h - 12 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h

REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN NISHANT / 9 h - 12 h - 15 h - 18 h - 21 h

SAMEDI 5

**SÉLECTION OFFICIELLE:** 

ELLES DEUX de M. Meszaros / HONGRIE / 9 h - 13 h 30 - 20 h

THE LAST WAVE de P. Weir / AUSTRALIE / 14 h - 15 h 30 - 22 h 1ere VISION EN FRANCE:

LA COURONNE DE SONNETS de Y. Roubintchik / URSS Salle Varna 17 h 45 - Mac Mahon 10 h - 12 h

PANORAMA 77: UNE SALE HISTOIRE de Jean Eustache / FRANCE

10 h - 11 h 30 - 13 h - 14 h 30 - 16 h - 17 h 30 - 19 h - 20 h 30 - 22 h - 23 h PERSPECTIVES DU CINÉMA HONGROIS: LE DIABLE BAT SA FEMME

ET MARIE SA FILLE de F. Andras / 10 h - 12 h - 14 h - 16 h - 13 h - 20 h - 22 h REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN :

SAMNA / 9 h - 12 h - 15 h - 18 h - 21 h

**DIMANCHE 6** 

SÉLECTION OFFICIELLE: ROSELAND de J. Ivory / U.S.A /9h - 13h 30 - 20h

WHO HAS SEEN THE WIND de A. King / CANADA / 11 h - 15 h 30 - 22 h 1ers VISION EN FRANCE:

ASCENSION de L. Schepitko / URSS Salle Varna 17 h 45 - Mac Mahon 10 h - 12 h PANORAMA 77:

LE DERNIER PRINTEMPS de H. Brandt / SUISSE / 10 h - 12 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h PERSPECTIVES DU CINÉMA HONGROIS:

FILM PORTRAIT de M. Sos UNE VIE TOUTE ORDINAIRE de L. Gyongyossy et B. Kabay 10 h - 12 h - 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h REGARD SUR LE CINÉMA INDIEN:

ANUBHAV de B. Bhattacharya 91-121-151-181-211 **HOMMAGE A ABEL GANCE / STUDIO 48** RAYMOND QUENEAU ET LE CINÉMA / NEW YORKER JACQUES PREVERT ET LE CINÉMA / STUDIO LOGOS

AVANT-GARDE CINÉMATOGRAPHIQUE CENTRE GEORGES POMPIDOU HOMMAGE A JOHN CASSAVETES / JEAN RENOIR LES 10 PREMIÈRES ANNÉES DU STUDIO DES URSULINES LE CINÉMA DE MARCEL HANOUN / LE SEINE

> 1st MARCHE INTERNATIONAL DU FILM DE PARIS au CLUB 13 et à LIRA FILMS DE 10 H A 20 H réservé aux professionnels

PRIX DES PLACES: 15 F / ÉTUDIANTS: 10 F 20 SÉANCES : 160 F 10 SÉANCES: 90 F

# PALME D'OR **FESTIVAL DE CANNES 77**

UN FILM DE PAOLO ET VITTORIO TAVIANI MARIGNAN PATHÉ (v.o.) - ÉLYSÉES LINCOLN (v.o.) - HAUTEFEUILLE (v.o.) - QUARTIER LATIN (v.o.) 14-JUILLET PARNASSE (v.o.) - 14-JUILLET BASTILLE (v.o.) - GAUMONT RICHELIEU (v.f.) SAINT-LAZARE PASQUIER (v.f.) - GAUMONT CONVENTION (v.f.) - ARTEL Rosny - CYRANO Versailles

GAUMONT COLISÉE (v.o.) - ÉLYSÉES LINCOLN (v.o.) - IMPÉRIAL PATHÉ (v.f.) - SAINT-LAZARE PASQUIER (v.f.) GAUMONT RIVE GAUCHE (v.o.) - P.L.M. SAINT-JACQUES (v.f.) - HAUTEFEUILLE (v.o.) - QUINTETTE (v.o.) 14-JUILLET BASTILLE (v.o.) - C 2 L Versailles - ARTEL Nogent



TIONALES

CACHARDAMIN DE LES-CACHARDAMIN DE LASTINGEN-POLICIE DE COSTINGEN-CALLANIE C'ALLANT GERPHI-QUE DE LA PAINLEVE. LA SCIENCE ET LIMAGE \$4.5 \tag{2.5 \tag{3.5 \tag{3. CENTIFIC ACCIDENTS TOTAL DE LANGE OF RE-

CHANGE OF MINISTER

30.00

ANNONCES ENCADREES OFFRES D'EMPLOIS IMMOBILIER AUTOMOBILES

24,00 5.00 20.00 20,00

REPRODUCTION INTERDITE

offres d'emploi

UN INGÉNIEUR D'ÉTUDES GISEMENT,

PROP. COMM. CAPITAUX

**AGENDA** 

formation Grandes Scoles. Formation com-plémentairs souhaités. Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs. Qu'elques années d'expérience si possible. DES INGÉNIEURS OPÉRATIONS DE FORAGE, formation Grandes Ecoles. Formation com-plémentaire souhaitée. Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (option forage-production). A défaut, quel-ques années d'expérience si possible. Robuste constitution physique.

ance de l'anglais indispensable pour ces Ecr. avec C.V. détaillé au Service Relations Sociales ESSO REP - B.P. Nº 7 - 33321 BEGLES

A. T. M.

Une filiale MEDISHIELD recherche un CHEF PRODUIT

pour implantation d'une nouvelle division en France

 Responsable de la distribution des produits orthopédiques DELORO. Lieu de travail : Paris, pouvant se déplaces dans toute la France.

 Grande expérience du « marché » orthopédique Envoyer C.V. & :

DESSINATEUR D'ETUDES

connaissances exigees
n industriel et poste M.T. pour
sjour NOUMEA environ 5 mois.
icrire: S.E.E.E. 21, rue Dierot, 92130 issy-les-Moulineaux,
à l'attention
de M. MANN.

Centre Paris, Sté dynami recherche

LICENCIÉ EN PROIT Aimant vie active Contrats commerciaux Libre immédiatement

Ecr. nº 3339, Publicité Réunie 112, bd Voltaire - 75111 Pari

HOMME DANYMIGHE

ble d'animer une équipe vente sur le territoire

venue sur le retritoire métropolifain. Env. C.V., photo et prétent à M. MOATTI, Sté R. Delhomme et Cle., B.P. 35, 75562 Paris Cedex 12

Importante Association de TOURISME SOCIAL tournée vers les leunes recherche

recherche

(ADR!

DOU' son service GESTION et
EQUIPEMENT du RESEAU.
Expér. demandée. Age 28 min
Formation : Institut Contrôle de
Gestion ou équivalent.
Rémunération à débattre.
Prendre rendez-vous pour
jand 3 sev. ou vendr. 4 nov.
en téléphonant au 251-84-03.

représent.

offre

Monsieur le Directeur Général, A.T.M. - B.P. 45 - 78310 MAUREPAS

IMPORTATEUR PROD .CHIM. INDUSTRIELS QUART. OPERA recherche CADRE TECHNICO-CCIAL bonne formation et minimum 5 ans expérience pour vente li-gne de spécialités à échelon na-tional. Angl. indispensable, autre langue étrangère souhaitable. Ecr. av. C.V. à J.-C. POULAIN 57, qual de Seine, 75019 PARIS qui transmettre.

IMPORTANT GROUPE TRANSITAIRE
RESEAU INTERNATIONAL
POUr situation d'access pour situation d'avenir dans groupe de premier pla cherche

CADRES COMMERCIAUX EXPÉRIMENTÉS

TRILINGUES SI possible, ayar bonnes connaiss. des marchés — AMERIOUE DU NORD — OU AMERIQUE LATINE — OU EXTREME-ORIENT — OU MOYEN-ORIENT — Adr. C.V. avac référ. et prétent no 4657 L.T.P., 31, bd 'Bonnes Nouvelle, 75002 PARIS qui trans DISCRETION ASSUREE.

URGENT. Important

organisme social recherche

COLLABORATRICE

pour sect. VAL-D'OISE, SEINESAINT-DENIS, pour 1 an, 25
ans minimum. Formation supérieure, relations publiques, promotion vente. — Ecrire avec

C.V. et photo sous nº 17.753 B,
BLEU, 17, rue Lebel,
94300 VINCENNES, qui transm.

SAFMAT recherche d'urgence pour son service après-vente domestique

UN TECHNICIEN

spécialisé fuel et gaz. Formation électromécanique. Références exigées. Ecr. ss nº 2.691 à
P. LICHAU S.A., B.P. 220,
75063 PARIS CEDEX 02 qui tr.

Société Conseil Formation

Recherchors pour poste esponsabilités dans roise INGÉNIEUR

secrétaires

de <u>directio</u>n Artiste de renommé internat. musetlar Montpernasse cherche

SECRETAIRE DIRECTION
Millingue exper. Franç./anglala.
Env. lettre menuoca avec C.V.
+ photo a C.G.P., B Sz. 14, r.
Jean-Merricz, 7008 PARIS. <u>Secrétaires</u>

> Société d'importation SECRÉTAIRE-STENODACTYLO Mingue anglais, pour trav varié. Env. C.V. et prétent. SCIE-DIMES, B.P. 33, 91122 PALAISEAU.

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
EXPERIMENTEE
Bonnes connaiss ansials pour
service technico-commercial.
Libre immédiatement.
Env. C.V., photo et prét. s/rét.
23 à Sié DELHOMME et Cle,
B.P. 25, 73562 Paris Cedex 12.

1) pour SERVICE GESTION

UNE SECRÉTAIRE

STENO-DACTYLO on niveau et confirmé nnelssence comptabli inances indispensable

UNE SECRÉTAIRE STÉNO-DACTYLO

Ecrire avec C.V. et prêtent Nº 34.579 Confesse Publicité 20, av. Opéra, Paris-les, q. fr.

capitaux ou proposit. com.

LE MONDE DES FLEURS
La plus grand chaîne de boutiques de fleurs et cadeaux des
U.S.A. étend ses activités dans
le monde. Un nombre limité de
sucursales multiples en franchise est ouvert à des candidais
sélectionnés. Pour interview et
informations complémentaires,
écrite à:
FLOWER WORLD
OF AMERICA INC.
J75 Park Avenue,
The Seagram Building,
NEW YORK N.Y. 10022 U.S.A.

représent. demande

J. H., 32 a., Algérien, cadre sérieux, tr. b. présent., longue exp. contacts hi niv., comm. équip., burx. Étud. He propos. de représentat. même produit ou autres en Algérie et Afrique. Firme (s) sérieuxe seulement. Ecr., n° 1.380 « le Morde » Pub. 5, r. des Italiens, 75.07 Paris-9».

cours

MATH Rattrapage par Professaur experimen Tél.: 278-77-71 enseignem.

et lecons.

Lycéens, étud., adult., facilitez études par acquis. METHODES. Cours correspondance. CEAFIP, B.P. 21.307, PARIS CEDEX 07. ESPAGNOL INTENSIE

Sur la Costa Del Sol
par petits groupes.

ACADEMIA OXFORD

dias, 11 MALAGA (Esp.).

Téléph. 21-23-09.

demandes d'emploi

CADRE SUPERIEUR
SS a., 30 a. expér. transit douan
comptable de format, que expér
Financière et Administrative
recherche:
Créalion de poste transport
C.P.M.E. Libre de suite,
J.-P. DONOT,
25, rue de Moscou, Paris-8e.

MEDECIN FORM. MED. INT., ENDOC. METAB., 45 a., exerciciant., ilcencide droit, recherche poste direction laboret. pharm. Ecr., no 7.918, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-7. C A D R E 58 ans, 26 ans expérience inspection vente grand quotidien du soir, rech. poste similaire. MOREL D'ARLEUX, télégh. 553 · 12 · 37. GESTIONNAIRE STOCKS BATIMENT, 36 ans, expérimenté, cherche situation. S'adresser HAVAS ORLEANS nº 105.878.

INGENIEUR GENIE CIVIL DOCTEUR ECON. REGIONALE 28 a., expér, planif. transports France et Antilles (ONU.), bit. franç, angl., ch. poste France ou étranger. Ecrire Dolzon, 3, rue du Parana, 4690 Saint-Herbiain.

Jeune Femme, Secrétaire triinique : espasmol, anglais, français, cherche poste en France, organisation internationale ou similaire. Expér. UNESCO, ONU.

Ecr. nº 6600, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9».

TRANSPORT

Rech. trav. dactylo franc,/angl sur place ou dom. Ferait rempt. Tét. matin : \$81-00-10 JURISTE D'AFFAIRES
polyvalent, forte personnalité
st avocats aux conseils, niv
doct rech ait ds cab. cons. Jur
Ecr. ne 7,9% a le Monde » Publ
5, rub des Italiens, 75427 Paris-R

automobile/

vente

5 à 7 C.V. Partic. vd TOYOTA 7 CV 1976 vert métallisé, vétres telniées, radio F.M., climaitisée + remorque. 15,000 F. Tél. (24) 29-18-57. Vds 204 1974, b. état, 62,000 km., 9,600 F. Tél. h. bur. 644-23-90, poste 266. Après 18 h. 769-09-41.

Personnel usine vend R 5 TL mi-avril 1977, bleu métallisé. Prix intéressant. Disponible de suite. 9.000 kllomètres, Téléphone : Bureau : 609-94-56, poste 415. Domicile : 237-34-54.

A saisir CX 2200, 1976, 30.000 kilomètres, 25.000 F + 404 coupé, 5.000 F. Tèl. 735-81-84 Personnel Régle Renault vend R-12 TL fév. 77, 10 000 km, bleu métall., vitres teint., état neuf. Téléph. (après 18 h.) : 959-68-60.

divers BMW OCCASIONS 320, 520, 525, 528, 728 modèles 77 peu roulé, garanti Auto-Paris XV. Tél. 533-69-93 63, rue Desnouettes, Paris (15º)

(12 à 16 C.V.

MERCEDES

Exposition. Essais, ventes. Crédit-leasing. Pièces détachées. Mécanique, carrosserie.



**SFAM-France** Concessionnaire: 23, bd de Courcelles Paris 75008 Tél. 292 02 50

# शिक्षण कि शिक्षण

Artisans

Execution rapide de tous vos travaux de maçonnerie, chauff., piomberie, électricité, carrelages, peintures. Agrée E.D.F., garantie décennale, études et devis gratuits. Tél. : 906-51-96. **PLOMBERIE** 

Important fabricant de bagage rech. pour Paris et banileu rech. pour Paris et banisue

UN AGENT CCIAL

CONFIRME
25 ans min., dynamique, pour
visiter citentète existante. Libra
rapidement. Fixe + % + frais.
Voiture indispensable.
Env. C.V., photo se nº 17.846 B
BLEU, 17, rue Lebel,
94300 VINCENNES. dépannages immédiats installations et réfection sur devis gratult. serurerie, électricité dépannages rapides et ations, et is corps de méti

Árts

Bijoux

Fourrures

Tél.: 764-13-36 POUR YOS TRAVAUX
macomerie, carrelage, piomberie, chanifage, menukerie,
peinture, tentures murales et
moquettes. Téléph. : 878-00-75. propositions

diverses Bibliothéque pédagogique reci LES CAHIERS

INDITATION

OU TECHNICIEN

Fonction: gestion et développement d'un atolier autonome de mécanique, connaissances indispensables en machines-outils conventionelles.

Tél.: 607-00-78 et 203-11-74

LES CAHIERS

DE LA QUINZAINE

séries J, II, III, IV et res

tér Cahiers de la VIº serie

Persables en machines-outils conventionnelles.

Tél.: 607-00-78 et 203-11-74

emplois régionaux

G.E.C. ELLIOTT - AUTOMATION S.A. Division Instruments - Vichy recherche pour Service MARKETING :

RESPONSABLE DES STAGES

chargé d'organiser et de donner des rours de for-mation sur nos produits en France et à l'étranger. Ce poste pourrait convenir à Ingénieur électro-niclen expérimenté en instrumentation et Régu-lation industrielle. Fratique de l'anglais nécessaire. Autre langue souhaitée. Ecrire : B.P. 24 - 03202 VICHY

RÉGION OUEST

COLLABORATEUR

VILLE DISCOTHED. 300 places DISQUE JOCKEY

ELECTRONICIEN poste ingénieur contra

Vds 4 000 F mant. renard Virginie Revillon, 38, val. nf 15 000 F.
T. 259-43-87 avent 9 h. ou soir.
FOURRURES OCCASION
DEPOT-VENTE
exclusivement de fourrures
gd choix vétements parf. état.
91, rue du Théâtre, Paris-15-.
TEL.: 575-10-77. Gastronomie

cuisine excellente, repas copieus ambiance familiale 69, rue Clisson, PARIS 13° TEL: : 585-60-16.

Instruments

de musique PIANO QUART DE QUEUE américain, 88 notes, 3 pédales, état parfait, 16 000 F. 976-57-97.

PIANOS D. MAGNE

Relations Meubles REGALI metables

QUINZAINE DU CANAPÉ Prix exception

Crédit gratuit 6 mois pendant la quinzaine, è partir de 3 000 F d'achats après acceptation du dossier. Parking gratuit dans le local. Ouvert de 10 h. à 19 h. 15.

TEL. 399-84-23.
10, rue du Colisée, Paris-êe.
Mêtro Franki

Mode

BOTTES ET CHANSSURES DE LUXE pour dame et monsieur. TILT, SOLDE CHAUSSURES. 8, r. V.-Massé, 75009, 526-39-05.

A.vdre.copie 153 cm x 174 cm 1/ATELIER DU PEINTRE DE COURBET, Téléph.: 272-71-84. Vends LITHOS prix intéressant VALADIE, BONNEFOIT, MEN-GUY, BRAYER. T.: 742-59-62. Moquette DISCOUNT 30 A 60 % sur 10 000 m2 moquette toutes qualités. Téléphone : 757-19-19.

Bijoux « sur mesure » moins chers chez joaillier fabricant. Transformations, réparations, L'ATELIER, 210, bd. Raspail, Atetro Vavin, Raspail, TEL.: 326-68-03.

BLIGUX ANCIENS, BAGUES ROMANTIQUES, Se choisissen! chez Giller, 19, rue d'Arcole, PARIS-4-. Téléphone: 033-03-83. Péniche Péniche aménag, habit. 100 m2, excel. état navigat., 129 000 F. Téléph. : 707-20-88 ou 329-43-22.

Présentoir

Loc. ou vente unité d'exposition. Visible tous les jours. SIAMCO 41e niveau Tour Montparnasse. TEL. : 901-88-00.

Rencontres A R E L 563-17-27
CLUB RENCONTRES
Sélections par âge
et milieu socio-culturel
116, av. Champs-Elysées, Pa

V êtements

A. CHAPEAU, viticulteur à HUSSEAU, 37270 MONTLOUIS vous production de vin alanc A.C., sec. 1/2 sec. moelleux, champagnés brut et 1/2 sec (exp. 12 ou 25 boxt.).

Spécialités

COUTURE AUTOMNE-HIVER 2.T., 46, r. La Fayette, Paris-P TEL.: 824-46-87.

VIGNERON BOURGOGNE propose les vins de sa récolte BUFFET, 21190 VOLNAY.

régionales (vins)

lagenda do Mande

Le mercreil et le vendredi nos lecleurs trouveront sous ce titre des offres et des demandes diverses de particuliers (objets et meubles d'occasion, livres, instruments de musique, bateaux, etc.) ainsi que des propositions d'entreprises de services (artisans, dépansages, interprites, locations, etc.). Les annonces peuvent être adressées soit par courrier en journal, soit par téléphone au 28-15-01.

**CÉLIBATAIRES VEUFS, DIVORCÉS** 

Depuis 30 ans par relations dans la meilleure Société Française et Internationale d'Expression Française.

Maître RUCKEBUSCH

tenant compte des valeurs humaines. professionnelles et de l'excellence de l'éducation, favorise avec le tact et la discrétion qui s'imposent des rencontres très élaborées.

Aucune succursale, mais 2 cabinets où. en alternance il recoit, sur R.V. chacun de ses correspondants.

Une prestation hors du commun

5, rue du Cirque PARIS 8<sup>ème</sup> Rond-Point des Champs-Elysees 720-02-97 / 78

4 ct 6, rue Jean-Bart 59000 LILLE 54-86-71 77-42

Vacances -

Tourisme -

Falles in pause au Ber Bosque Bar améric, Propriétaires frère BADIOLA, 22, bouievard Thien MS00 SAINT - JEAN - DE - LUZ P. & P. loue do 25-3 eu 1-4 et d 2-4 au 9-4 studio 4 pers. Inte Résidences Tignes T. 972-33-8 NOEL en families choisies. VOSGES, ALPES, JURA, IA MARFILE Prentis 5 à 17 / 707-50-20

APPRENDRE
ou se pertectionner en anglaissméricain, la cuisine trançaise
et les vins, dans un cadre
familial de grand confort à la
campagne. Notre 8= année.
Demander brockure à YETABO.
BP Pality, 39140 Pest-sur-Yense. DACTYLOGRAPHIE - STÉNO METH. ACCELEREE. 757-86-86. L'immobilier constructions neuves

A PROXIMITÉ DE MONTPARNASSE DANS UNE RUE AU CHARME PROVINCIAL

6, RUE BARGUE PARIS-XVe 3 PIÈCES : 70.50 m2 + BALCON 5 w2 (2" ETAGE) 521.000 FRANCS, FERME ET DEFINITIF (+ PARKING)

Visrtez l'appartement-tàmoin sur place, tous les jours de 14 à 19 heures (fermé mardi et rendredi), samed et dimanche, de 10 à 19 heures, ou téléphonez à : **GEFIC - 723-78-78** 4, place d'Ièna. - 75116 PARIS



Preside VERSAL...
60 appartements de stancin...
1 à 6 pièces dont plusieurs duplex et iardins à la française.

ENTE: SOVIC
TEL 953.85/

propriétés

S KM SENS CAUSE DEPART y NT MANJAAISON RUSTIQUE ving, 2 chambres, s.d.b., W.-C., uisine amenagee, gar. 2 volt., uanderie, grenier amenageable, cave votitee, chauft, centr., tê., 2 ch. amis. Sur terr. 4 000 m2 los en dur, abr. fr., barbecue. Agences d'abstenir. Tét.: 65-30-09.

MONTFORT-L'AMAURY. Belle WINTFORT-L'AMAURY. Belle + 2.000 m2 terr. 3 rècept. 4 chbres. 2 s. bains. EXCEPT. 730,000 F. - 578-17-38. PROVENCE LUBERON
PROPRIETE SUBLUBERON
Dien exposée
25 km AIX

PROPRIETE 25 km AIX
Ferme restaurée, confort, loile
vue: 170 m2 habitables, dont
4 bettes chores, dépend. mptes
attenantes, avec garage voûté,
gde cour ombragée. P. 600.000.
cossib. 1 ha. ou 4 ha vigne
cuve plein rapport. exclusiv.
PETIT MAS bien restaure.
PETIT MAS bien restaure.
DETIT MAS Lubéron. Prix
270.000 F. Ag. CATTER 8/350
LAURIS. 7 fél. (90) 68-03-46.
80NDY. Villa grand standing.

BONDY. VIIIa grand standins, conviendratt PROF. LIB. ou CENTRE MEDICAL 430m3, Ha-bitable sur terrain 1.130 m2. Prix tol. 1,950,000 F. 824-10-80. 6 km. de Bonny-s/Loire (Loiret) 160 KM. PARIS

immobilier 84220 Gordes Tel. (90) 72-00-70. Tél. (90) 72-00-70.

8 V. ANJOU, Côteaux Layon,
8 km. Loire, beile ppté, fin
XVI partiellement sinistrée.
881. importants, petite tourcile.
barc boisé, terre, vigne, 5 ha.
W Courcout, n ot af re, 49190
ROCHEFORT-SUR-LOIRE.

RÉGION DAMPOULLET

RFFION DAMROLINI FT
Proprieté luxueuse au calme,
résidons, maison maîtres, liv.,
5 ch., 3 bas + mais, gardien,
1 boxas, grange, parc 16,000 m2,
0001 house, biscine, 1,250,000 F.
Agence GAZERAN : 483-19-70.
8 KM SENS CAUSE DEPART
Agence GAZERAN : 483-19-70.
8 KM SENS CAUSE DEPART
d'eau, 2 wc. cuis aménagée,
18 garage, cellier voorté, grenler
aménageable, chauf. centr., tél.,
barbecue, sur ierr. de 1800 m2
clos, arbr. fruil, Px : 450 000 F.
Agences s'abstenir.
161. 188-83-41.

DRUDDILLE ALLICOTE SAINT-EMILIONNAIS
5 hectares dont 7 hectares de lanes seul tenant, maison de maîtres, maison de maîtres, maison de maîtres, maison de 19-61-03, après 20 heures, CLAUDE BONCHEAU.

LA VARENTE
RESIDENTIEL, TRES BELLE
PROPR. DE CARACTERE SUR
2 000 m2 parc cios de murs :
MAGNIFIQUE RECEPTION
5 GDES CHERES, TT CONFT.
PRIX : 2.000.000 DE FRANCS.
LES IMMEUBLES 1, 883-14-22.

1 H 20 PARIS
Très beau territoire de 20 HA
avec possibilité étang 2 HA 50,
Prix frais agence inclus
425.000 F Agence SAINT-HUBERT

15, rue du Général Leclerc à Versailles. Tél. 953,85,85 du lundi après- midi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 50 et de 14 h à 19 h on sur rendez-vous.

SCEAUX RESIDENT. - Catro Marie-Curie, très agréb. 5/6 p. Harie-Curie, très agréb. 5/6 p. It cit, possib. agrandissement. S/magnifique terr. 900 m2. Pris 850.000 F. Ag. Marché 661-05-05.

It CIT, possion, agranussomment
S/magnitique terr, 900 m2 Prix
850.000 F, Ag. Marché 661-05-05.

VESMET RESIDENTIEL
CHARMANTE
MAISON EN REZ-DE-CHAUSS.
Sél. 2 Chbres, cuisine, s. baine,
depend. Jard. 400 m2. 209.000 F.
AGENCE DE LA TERRASE
LE VESINET - 976-05-70

DERNIER PRIX: Y86-05-70

DERNIER PRIX: Y86-05-70

DERNIER PRIX: Y86-05-70

SANTENY (94) DOMAINE prive
piscine, tennis, ecoles, magnit.
VILLA sur 900 m2 paysages, salt
35 m2 + 5 chb., 3 s. bs, gar. 2

voit., 200 m2 habit. Décor lux,
vue s/bols. 560.000 F, 963-70-85.

St-GERMAIN 6 km., villa neuve
habit. ste, récept. 4 ch., bur,
vaste s5-501, gar. 3 voltures.
Jardin 700 m2 600.000 F
ties taxes comprises. 027-51-81.
Jardin 700 m2 bord forêt, construction
récente, compr. : sél. tripe,
cuis, équipée, 2 chbres, s. b.
garage 2 voltures; a l'étage:
3 chambres, dont 1 de 3 m2
avec 5 de bs, s. d'eau, chapit.
cent gar, raison familiaite - A
saisir 630.000 F, 066-29-09.

5 KM. DE VERSAILLES
ACCES direct à la forêt de
MARLY, Je vends magnifique
villa, belle réception + 6//
1, chbres, 3 bains, s/ss-sql total,
par. 3-4 voitures + servic.
Nombretuses annexes. 2.000 m
Idin. Px 1.600.000 F, 969-85-35.

CHENNEVIÈRES S/MARNE

160 KM. PARIS

propriété 1972, 165 ser HABIT., gar., absolument impeccable, cft. TERRAIN 2.500 ser possibilité 1 ha. de pius, 285.000 F. JARYAL. Teléph. (38) 03-13-19.

25 KM. OUEST PARIS
Presbytère XVIII' restauré, 7 p. ital neuf, petit jardin clos murs, 850.000 F. 975-86-59.

VILLEMEUX-SUR-EURE maison campagne plain-pied, Living, salou, bureau, jardin d'hiver, 4 chambres t contt. dépend., parc, roseraie 4.50ps de QUALITE et de bon GOUT. Voir dim. 10-19 à pour rens. Auberge St-Pierre à Villemeux.

PROVENCE-LUBERON Queiques affaires de très grande qualité

Maison 5 p. ds magnifique pinède aménagée avec gour. Prête à habiter. 505.000 F. Terrain S.000 ser viabilisé ds constructible, 160.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 348

PRIX A DEBATTRE. ROB. 348

PROX. SOUILLAC (46) spieln sud + annexes. Prox. village. 455.000 F. PROX. SOUILLAC (46) spieln sud + annexes. Prox. village. 455.000 F. PROX. SOUILLAC (46) spieln sud + annexes. Prox. village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 348

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 348

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 348

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 348

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 346

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 346

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. PRIX A DEBATTRE. ROB. 346

PROX. SOUILLAC (46) sorte village. 455.000 F. PRIX A DEBATTRE. ROB. 346

PRIX A DEBATTRE. RO

TRES belie ville s/lardin 60 m2.
PRIX A DEBATTRE, ROS. 348

PROX. SOUILLAC (46)
sur TERRAIN 1.100 m2
sorrite village, à vdre maison 194
pl.-pd, ft cfl, chauff. Sect. lifégré, ad séiour av. chem. ÷
cuis. Incorporée, bns, wc. 1 ch.
poss. aménos. comples. 200,000 F
(45) 92-44-55. p. 432, à part. lums PYRÉNÉES-ORIENTALES Vds mals. d'habitat, 3 niveur de 5 p. l'un, superi, au 50i : 140 m2 eniouré terrain côme: 290 m2 dans village calme et es-solcille, 10 km mer. Prix: 150.000 F. T. : (68) 38-02-31 MS

terrains

(ROISSY près CENTRE
Beau TERRAIN
d'ANGLE 1.000 m2, gde lacade,
toule viabilité. PRIX T.T.C.
AGENCE de la TERRASSE
LE VESINET. 97-65-9
YVELINES, ESSONNE, 35 PRIS
12.350 us', avec permis constr. 1
2-801e construct., eau, el. Spi.
PX 300,000 F. 484-32-73, apr. 19 a. GIF-SUR-YVETTE (91) TERRAIN A BATIR 1.800 M2. 260.000 F. 010-42-72 (solr of w.e.)

fermettes Too KM. OUEST
Fermotto 4 piéces, caisina, ca.
dépendances, sur 2.480 au clas.
Prix exceptionnel. 210.08 f.
AG. DE BONNEVAL (29)
T. (15) 37-98-25-32, mêma cin.

ANNONCES CLASSEES TELEPHONEES 296-15-01

هُكذا من الأصل

187 — म जिल्हामा स्थापना — 1

ត ា ខាន់ត្

Paris Rive Sauche

and the second

5.00

20.3g

REPRODUCTION INTERDIT

L'imme bille

constructions neuves

A PROXIMITÉ DE MONTPARNATE DANS UNE RUE AU CHARME PROVING

6, RUE BARGU

PARIS-XV

GEFIC - 723-78-78

4, place d'léns. — 75115 PARIS

REALISATION SEPIMO

Pres du Château

deVERSAILLES.

triplex. Dans le style versaillais : toiss en alig

his Mansard, jurdins a la française.

RENSLIGNEMENTS ETVENTE: SOVICE 15, rue du Ginderi Lectere à Versunier. Tel. 951819 du landi après midi su vendredi de 10 in 200 tabile. 14 h 2 l p h on ver rendez-vous.

propriétés villa

M SER CAUSE DEPART

102. 2 Chambers, S.d.a., W.-C., Mario-Curie, resident arrenageable, in venture, Craint, Centre, 15th 10 cm, June 200, 10 cm, 10 c

UNONCES ENCADREES FFRES D'EMPLOIS

MMCBILIER

LUTOMOBILES

EMANDES D'EMPLOIS

# économie

# LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX

# Le gouvernement n'est pas disposé à céder à la facilité

déclare M. Raymond Barre

Voici les principaux passages de la déclaration faite jeudi soir 3 novembre par M. Raymond Barre à la télévision :

« L'an dernier, à la même époque, la hausse des prix, dérà jorte, avait tendance à s'accélérer; nous étions menacés pour 1976 d'une augmentation de 12 a 13 °C, et les perspectives pour 1977 étaient très préoccupantes. Le gouvernement a alors décidé un blocage général des prix pendant trois mois, ce qui a permis de limiter le taux d'inflation pour 1976 à 9.9 °C. 3 PIÈCES:

20.58 E2 + SALGON 5 E2 (2º ETAR)

521.008 FRANCS, FERME ET DEFINITIF (+ PARRE)

521.008 FRANCS, FERME ET DEFINITIF (+ PARRE) 921.000 FRANCS, FERME EI DEFINITION (+ FMME Visiter l'appartement-témoin sur place, tous les les 14 à 13 hours (formé mard, et réndred), de dimarche, de 10 à 19 houres, 33 téléphona; le

de limiter le taux d'inflation pour 1976 à 9,9 5...

» Pour 1977, le gouvernement n'a pas maintenu le blocage des prix. C'est en effet une méthode artificielle qui renvoie à plus tard les difficultés qu'il faut résoudre. Nous avons mis en place une politique globale portant sur tous les acteurs qui commandent les difficultés qu'il faut résoudre. les facteurs qui commandent l'écolution des prix : monnaie, budget, rémunérations, taux de change. Nous pensions au début de cette année que nous pour-rions réduire d'un tiers le rythme de hausse des prix, c'est-à-dire le ramener à 8,5 % environ. C'est sur le deuxième semestre de cette 60 appartements de standing
126 pièces dont plusieurs duples
Dans la crele versaillais : foits en adie année que nous attendions le ralentissement de la hausse des

» Or vous savez que l'indice des prix pour septembre a été de 0,9 %. Celui d'octobre, que nous connaîtrons à la fin de ce mois,

● Aide à l'exportation. — Le ministère du commerce extérieur vient de créer une cellule « S.V.P.-PME.» pour alder les petites et moyennes entreprises à exporter. Ce service (téléphone : 555-92-20) serà chargé d'expliquer aux res-ponsables de ces entreprises les mesures d'incitation et de soutien à l'exportation et de les orienter vers les organismes ou administration compétents (Direction des relations économiques extérieures. COFACE, B.F.C.E., etc.).

sera sans doute également élevé.

Le ralentissement de la hausse buent des produits alimentaires priz aurquels ils ont souscrit.

de prix sera donc moins accentué que nous ne l'espérions.

Après avoir souligné que l'aug
Après avo Après avoir souligné que l'aug-mentation des prix des produits alimentaires avait été très forte (+ 11,1 % de janvier à septembre 1977) et que c'était sur eux « qu'il convenait d'exercer un ejjort de modération », M Barre a déclaré :

compromise par une croissance excessive des prix de ces produits et par un gonflement anormal des marges commerciales, au moment même où les salariés et les entre-prises industrielles apportent leur



priz est une œuvre de longue haleine. (...) La lutte contre l'in-flation doit être une œuvre collective. Nous avons trop souvent tendance à penser que l'inflation. c'est la faute des autres, alors que nous y avons tous une part de responsabilité. Je demande à tous comme ils l'ont fait jusqu'ici, les

prises et aux prestataires de ser-vices de continuer à respecter,

(Dessin de CHENEZ.) «La lutte contre la hausse des contribution à cette politique. L'outrioutain à cette pointque. L'opinion publique ne le com-prend pas : elle s'en émeut et, parfois, elle s'en indigne à bon droit. » Je demande aux chess d'entre-

ses coûls de production et de ses prix : c'est la condition nécessaire du développement de la capacité de concurrence de notre écono-mie el de la sauvegarde du pou-voir d'achat des Français. Dans le monde difficile où nous vivons, il faut comprendre que notre pays ne résoudra pas ses problèmes par la haves continuelle des poir la hausse continuelle des prix, l'augmentation inconsidérée des rémunérations, la réduction de la durée du travail, l'accroissement durée du travail, l'accroissement des congés, et, pour couronner le tout, par la baisse du franc. L'effort que nous avons entrepris, et que nous poursuivrons tant que cela sera nécessaire, est le seul qui puisse nous épargner à terme des sacrifices douloureux, et notamment une amputation du pouvoir d'achat des Français.

pouvoir d'achat des Français. » Je demande aux consommateurs, et notamment aux Fran-caises qui ont la responsabilité du budget familial, de ne pas se comporter avec passivité, de re-porter leurs achals sur les pro-duits moins chers, de sanctionner eux-mêmes les hausses abusires de prix. La lutte contre la hausse

que ce langage sera compris et entendu par tous, dans leur propre intérêt et dans celui du pays. »

# Pourquoi si tard?

(Suite de la première page.)

Les statistiques montrent en tout cas que si, en 1976, ce sont les prix à la production qui ont provoqué les fortes hausses de prix de détail, du fait notamment de la sécheresse, c'est l'inverse qui s'est produit cette année. Après avoir fait preuve d'une réelle mo-dération jusqu'à l'automne 1976, amortissant même un peu les pointes des prix à la production, les commerçants ont commence à se rattraper à partir d'octobre de se rattraper à partir d'octobre de la même année en gonflant leurs marges. Ce phénomène s'est pour-suivi sans arrêt depuis. Il a connu suivi sans arret depuis. Il a connu deux phases. Ce sont d'abord les détaillants qui, d'octobre 1975 à janvier-février 1977, ont reconsti-tué leurs profits ; les grossistes ont alors pris le relats et le conservent depuis.

conservent depuis.

M. Barre, qui dispose de tout un appareil de statistiques et d'observations, a-t-il ignoré ce phénomène important? C'est possible. On attribue souvent aux calculs politiques ce qui relève de l'erreur ou de l'ignorance des faits. Les événements de mai 1968 n'auraient probablement pas pris l'importance que l'on sait si M. Michel Debré, alors ministre de l'économie et des finances, avait su, dès 1967, que d'exceptionnels progrès de la productivité entretenaient un chômage important malgré la reprise très de prix. La lutte contre la hausse des prix est d'abord leur affaire.

» Ceux qui seraient tentés de croire que le gouvernement se montrerait, dans les prochains mois, complaisant à l'égard de certaines catégories d'intérêts, ou tolérerait, en matière de prix et de revenus, des hausses de rutrapage ou d'anticipation, ceux-là se trompent lourdement.

» Le gouvernement n'est pas disposé à céder à la facilité, parce que l'enjeu, pour le pays, est trop limportant. Il ne déviera pas de la ligne qu'il s'est tracée. Je suts sur que ce langage sera compris et

La question reste posée.

M. Barre s'est peut-être aussi
senti plus libre d'affronter les

commerçants depuis que les chances de victoire de la ganche aux prochaines élections légis'a-tives ont baissé à la suite de la brouille P.S.-P.C. Elmple hypo-

Ce qui apparaît évident, en revanche, c'est que, dans la lutte déjà ancienne que se livrent les diverses catégories socio-professionnelles pour s'attribuer une part maximum du revenu national, les commerçants, grossistes ou détaillants, auront très probablement bien tiré leur épingle du jeu cette année. Ils l'avaient moins blen fait en 1976. Sur deux ans, ieur pouvoir d'achat aura moins bien lait en 1976. Sur deux ans, leur pouroir d'achat aura augmenté de façon honorable : environ 5 %. C'est même un peu plus qu cec qui est revenu aux salaries pendant la même période (4 % environ).

période (4 % environ).

L'ennui pour l'économie francaise est que ce rattrapage survient à un moment difficile, où
rien de tel ne peut se produire
sans mettre en péril le redressement entrepris. L'attitude du
commerce risque en effet de relancer les hausses de salaires,
que M. Barre avait réussi —
c'était un succès de son plan —
à nettement freiner. Elle détourne
aussi de l'investissement indusaussi de l'investissement indus-triel des flux monétaires qui aboutissant au secteur du commerce, alimentent soit l'épargne, soit la consommation, soit encore la construction de résidences se-condaires ou des dépenses de loisirs : le contraire précisément de ce que souhaite M. Barre. Il reste peu de temps mainte-

Il reste peu de temps mainte-nant au premier ministre pour colmater la brèche importante qui menace sa politique, dont les milieux d'affaires pensaient jus-qu'à présent qu'elle était bien menée, « Nous sommes sans illusions. C'est une autre politique de l'économie qu'il faudra pro-poser aux Français », écrit ce vendredi Pierre Charpy dans la Lettre de la Nation, organe quo-tidien du R.P.R. tidien du R.P.R.
ALAIN VERNHOLES.

REPRODUCTION INTERDITE

L'immobilier

TO STATE OF THE PRIVATE OF THE PRIVA Paris Rive droite

MO POMPE immeuble recent grants of the post of the pos

PLUSIEURS SUDIOS

Cuisme, bains, TOUT CONFT

Ref. & Charriers II 15701

Ref

PRIX: 478.500 F

APPT EN DUPLEX

150 m2 5 P. 2 bains, grande

150 m2 culs., charte de serv.

JARDIN PRIVATIF de 147 m2

PRIX: 1.322.500 F

S/place ce jour, 14 h. & 17 h. 30, 4, rue PUVIS-DE-CHAVANNES, ou TEL. 72.471-51.

RUE DE ROME

5 PIECES Entrée, culs., w.-C., centr. Bel imm. PX 500.000 F.

Larges lacilités. 524-08-50.

13, RUE DU CARPEAUX S.

13, RUE DU CARPEAUX Luxueux 5 pces, cuis. équipée, ti conft, très bel imm. Possib. profess. libérale. Px 559.000 F. Voir vendredi, sam., 14 à 18 h.

Voir vendredi, sam., 14 à 18 h.

COURCHIS TRES BEL

7, RUE MARGUERITTE

7, RUE MARGUERITTE

Magnifique 138 m2. Px 630.000.

Tt. 1déai professionnel. Voir vendredi, samedi après midi.

MO LAMACK-CAULAINCOURT

pierre de 1. Rev. Asc. 2. P. et STUDIOS. Ref. neuirs. Cartiort. A paruir de 100.000 F. 522-9520.

Jer Liv., chbre, cuis., wc, bns.

Téléph. Calme. 5/PLACE

22, piace du Marché-St-Hororé, ca jour et demain de 14 à 18 h.

MARAIS. 180 m2. 6 Ptess princ., haut pial., except., prix 1 million de francs. Tél. : 64409-58.

Part. vend appart. de 60 m2. OF THE VOID lion de francs. Tél.: 644-09-58.
Part. vend appart. de 60 m².
3 Pces, cuisine, S. de B., wc,
tout confort. 2º étage. Prix: 350,000 francs, à débatire.
M. Deloget, 138. rue du Temple,
75003 Paris. Téléphone 272-25-74.
Muette, S.P., 139 m². bei imm.
anc., 1º étg., très clair, idéal
prof. libérale, parking possible.
Semedl, dimanche, 14 h. 30 à
18 h., 6, rue A.-Bruneau (XVI»). i enter 18 h., 6, rue A.-Bruneèl (XVII).
PROCHÉ PARC MONCEAU
118, rue de Coorcelles,
propriétaire vend dans immeuble P. de T. appartement é Pièces, 160 m², 2-étage, chambre
service, téléphone, interphone,
cave, terrasse privative, rénové
à la demande. Prix 1.100.000 F.
Sur place, de 11 à 15 heures.
14s. pres Socio, luxueux 3 Pces.

appartements vente ABBESSES (Près R. LEPIC)
dans Imm. rénové : 10) 2/3 Pcri, ban placen. ; 20) tr. beau
duplex 125 m2, vue panoram.
Sam., 14-17 h., 7, r. Constance.

5 PIECE entrée, cuisine,
salle de bahts.

PRIX : 488.000 F

IN PILY : 488.000 F

IN PILY : 488.000 F

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN PILY : 488.000 F

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN HIP EXPLISION SUPPLIES

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN HIP EXPLISION SUPPLIES

IN HIP EXPLICATION SUPPLIES

IN HIP EXPLISION SUPPLIN

5, av. ST-HONORE-D'EYLAU
Im. pierre de t. Catme absolu.
Splendide Ilving dible + 1 chbre,
ét. ét., asc. Park. Ch. serv. Prix
670.000 F. Vend., sam., 14-19 h. 12. ARE CALINE

M° ARTS-ET-MÉTIERS Stud. relait ni dans bel imm. P. de T. 91.000 F - 522-95-20.

Rive gauche

Mº FELIX-FAURE Sur IMM. NEUF, ti cft, 3 étage SIUDIO, entrée, kitchenette. Saile de bains. PRIX INTERESSANT Parking. 152, rue de Javel. Samedi, dimanche, lundi, 14 h 30-17 h 30. appartements vente

DANS COUR-PATIO:

2 DUPLEX, 55 et 45 m2, tout contort possib, de les réunir.

Visites: 131, rue BRANCION.

532-83-10 - 296-15-30. RUE DE ROME

5 PIECES Entrée, cuis., w.-c., tentrée, de la surding 67 p., bains et cuis. Installés, 200 m2 env. + ch. de serv. + parking, Profession et de serve. + park f" étage, 102 = 3, neuf, 3.4 plè-ces : double liv., 2 chbres, 2 bs. Vis sur r.-vs : Mane GORGES. Téléph. 280-34-40. FRANK ARTHUR S.A. propose trois appartaments trè prestigieux entièrement rénové lans le quartier des ministère

12° . VIJF (/CFINF Daris Immin. réacué avec asc. URGENT, A SAISIR — LIBRES 20 M2 à rénover — OCCUPEES 2/3 °C. cft. OCCUP. ens. 102 m2, 7 ét. Potaire S/oi. sam.-dim. 12-17 h : 2. QUAI DE LA RAPEE 13. DIAFF DRY VNGFS 14MMEUBLE RESTAURE APPTS DE 100 m² A 235 m² Sur place tous les jours, seur dimanche, de 14 h. à 18 heures ou 227-91-45 et 755-99-57. RUE BARBET-PE-JOUY

134, boulevard Haussma 766-01-69 ST-BERMANN-DEZ-DRÉS t p., culs., bains, w.-c., calme, solell, U R G E N T. <u>— 307-71-17.</u> 12, RUE MORERE | 107 m2 | 12, RUE MORERE | 12, RUE MORERE | 17 m2 | 18 chbres, it cit. Prix | 19 16 bis, AV. BOSQUET Triple récaption, 3 chambres, Imm. ancien prestige, 980.000 F. Visite : samedi de 10 h. à 15 h.

15°, M° Lourmel. Part. vd 2 p., 2° ét., calme, Impecc. Sud-Ouest, 173.000 F - Téléph. : 250-72-12 Sur place, de 11 à 15 haures.

16+, pres Fech, luxueux 3 Pces,
75 m2, dans hôtel particulier,
rénové, calme, verdure, téléph.

CONVENTION BEAU 3/4 P.
75 m2, dans hôtel particulier,
rénové, calme, verdure, téléph.

Urgent, cause départ. 395,000 F.
Uniquement samedl 14 h à 18 h :
4, RUE EUGENE-MILLON

1déel placement
1mm. neut. Jamais habité
2 P. tout contort, 235,700 F.
Voir sur place is les après-mid gaur mardi, mercred,
samedi, 10-17 h., 16, r. Marbeeu. appartements vente

Région parisienne

Pour investissement Vanves 5 minutes de la station de métro Malakoff / Plateau de Vanves

STUDIO 31 M²: à partir de 141.100 F + parking

LIVRAISON IMMEDIATE 55, rue Jean-Jaurès 736.00.72 ou :

MONTROUGE

81 avenue Aristide-Briand,
resie beau studio, 31 m2, cuisine équipée, séparée, s. bains
iuxueuse, parking, sous-sol, tousles après-midi, sauf mardi et
mercredi.

BOURG-LA-REINE - Mo
Beau sél., baic. + chore, gdes
cuis. et bains, petit imm. rect
plerres, gd stdg, park. inclus :
20.000 F. - 660-44-6, 350-30-80.
Vincennes, prox. Bols. Château. Vincennes, prox. Bols, Château, Sej. + 2 chb., 19, r. L.-Besquel. Vis. samedi, lundi, de 12 à 18 h. SOLEIL. - 033-45-10. - CALME. VINCENNES, près mairie, imm. rècent, 9d 2 P., tt cft, balcon, parking : 280.000 F. — 344-43-87.

92 GARE de BECON GRAND 3 PIECES ti cit. DEUIL-LA-BARRE imm. p. t., stand., vue s/square. Prix 450,000 F. Tel 766-96-24. nans résidence pierre, vue, gare, Pièces, 50 m2, (91) 97-37-95,

BOULOGNE Me Marcel-Sembat URCENT I p., cuis., wc, bains, 60 m2. Dans bel immeuble. Asc. 188,000 F - 522-75-20. COURBEVOIE MEME Beau 2 p., refait neuf, cuis., wc, bains, 138.000 F. - 522-95-20. SCEAUX

SCEAUX Culs., bains, w.-c., 30 m2, téléphone, 120.000 F, crédit poss. 350-33-31. EGLISE BOULOGNE 705-Lux. living, balcon sur jardin, + chbre, tt conft, cuis. equipée, tél., imm. récent, gar. 2 voit. 500.000 F. vis. sam. 14 h 39-17 b, 9, RUE ANNA-JACOUIN

1'HAY-LES-ROSES, limite
1'HAY-LES-ROSES, limite
BOURG-LA-REINE
1'res caime, agréable petit 4 p.
65 m2 + baic., s/verdure. Prix :
220,000 F. As. Marché, 661-85-85. MEUDON Appt neuf

CHATOU R.E.R. Appt 3 pcas, 2º et demier étage. Entrée, sél. (20 m2), ch. 19 m2 + chbre. Ti confi. Cave, Garage. A SAISIR - Prix : 320.000 F AGENCE CARLIER 6, place 976-37-61 Ore forst St-Germain on Laye:
4 P. stdg, excel, et., 90 m2 +
5. logg., calme, expo. agréab. sur
parc, gar., s/sol, 1 km. gare,
3 km. RER, P. à P. %6-38-86,
après 20 heures + samedi.

**Uyedde** (Inscogne

renseignements: sur place le week-end de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

SEMICLE

766 51 76 appartements

occupes 18\* Montmartre, 21, r. Leghouat. Imm. moderne, 3sc., ch. centry, s. bains, vide-ordura, Reste apro-de 2 pièces (62 m²) occupé par dame seuré âgée. Loyer 9,00° Px 125,000 F. Pptaire, 224-18-42.

17e, 52, rue Guy-Mōquet - Reste dans bei immeuble d'angle 3 P., ilbre fin. 79, fout cf., rapport : 10.000 F./an, Prix: 175.000 F. 2 Pces 28 m2, ilbre : 85.000 F. 6d grenier, duplex poss. 65.000 F. 4 appis de 3 pièces, confort. Occupés dame seule âgée. Tél. 520-13-57 ou Pplaire s/pl., ée ét. 14 h. à 16 h. samedi, dim., lundi.

VILLE-D'AVRAY - 200 m2 immeubles Part. à Part., 6 P., tr gd stdg rue impren. 926-09-32, apr. 18 b pROCHANT - Immeuble fibre

a la vente, entièrement
rénové avec chauff, cent, asc.,
interphone, Conviendrait pour
investisseur. Pr is renseignen...
161, Propriétaire : 183-78-29. EVREUX - 50' DARIS
Tris beau DUPLEX 208 = dans
parc Sud, 2 gar. Px 750.000 F.
A\* Proisy, not. T. (32) 39-53-45.

BD DU TEMPLE Province Ensemb, immobilier 2.100 m2 catégorie 2 B · 2 C, 29 locat.-Joubert et André. — 266-67-86. COURCHEVEL 1.450, Stud, 36 ms. Vue exceptionn, 50 m E.S.F. Pe-tite copropriété, 250.000, 976-04-28

appartem. achat

LIBRE, STUDIO CONFT, 2º et.
Boulogne. 35.000 + 660; Hine 76.
F. CRUZ B, rue La Boatle
266-19-00 Achère directement COMPTANT,
URGENT, 1 à 3 P. PARIS, avec LIBRE, 5, Censier-Daubenton,
ou sans fravaux, préfér, Rive BEAU 2 P. TT CFT. 4, ASC,
sauche, près Facultés, Ecrire: 80.000 F cpt + rente 1.400 F.
Lagache, 16, av. Dame-Blanche, F. CRUZ 8, rue La Boétie
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

construction neuve & ancienne 60 000 ANNONCES IMMOBILIERES EN VENTE CHAQUE MOIS CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

locations non meublées Offre

BUROC - Dans vole privée. Anc.
SG stand., 4 étage, asc. 3 p.,
S m2, refait neuf, 161. 3.20 F
t- charges., < TAC > 329-33-38.
Tél.: 700-68-52, après 19 heures 16° - AV. MALAKOFF Appartement 7 pces, grand stan-ding. Téléph. 522-82-97 ou 72-33.

Région

parisienne VALLEE DE CHEVREUSE

CHEVRY 2 MAISON 6 P. If conft, 2.600 MAISON & P. II conft, 3,700 F. R. BERNARD - T. 012-12-12

> locations non meublées Demande

Paris NE PRENEZ PLUS DE RIS-QUES INUTILES, louaz votre appt à la Shé I.T. Garantie ban-caire. Téléph. pour rendez-vous : 254-71-93 et 94

Région parisienne

locations meublées Offre

Paris PROXIMITE TOUR MONTPARNASSE BEL APPARTEM. LUMINEUX

Meubles anciens, gd livg, cuis., 2 ch., 5. de bas, w.-c., entrée, chauf centr. indiv. gaz, téléph. pas d'asc. 2.500 F. + charges, 222-05-14, à défaut 326-71-18. SEMAINE - QUINZAINE OU MOIS - MACSON Lose du STUDIO au 5 PIECES, standing. 43, rue Saint-Charles, fav. individuel traditionel 45 p., 400 mc terrain. PARFAIT ET. Conft prés gare. EXCEPTIONN. 418.000. 440-14-51.

Appartements, logements Duplex, pièces confortables, 1 ou 2 chbres, pour cadres subérieurs, centre Londres. S'adresser è : soi, Liv. 4 chbres, culs. bur., Presidential House, 1 University Street, Tottenhom Court Road, Londres W.C. I. Angleterre Lendres W.C. I. Angleterre Téléph. : 01-388 1342.

locations meublées Demande

Paris

...Immobilier-(information)

LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES 18, r. La Michodière, Mª Opéra Frais abongem. 210 F. 266-52-0

bureaux

DOMICILIATION. TEL. SECR. THEX Frais 100 F per mois APEPAL - 228-56-50

à 20 BURX Tous quartiers Locations sans pas-de-porte. AG, MAILLOT - 293-45-55.

fonds de commerce RÉGION PERPIGNAN

Yds BLANCHISSERIE mécan av. chaudière à mazout récente. Superi. au soi 500 m2. MURS et FONDS av. appt 3 pièces au-dessus. - Prix : 650,000 F. Tel. (68) 38-02-31 hres bureau.

commerciaux Paris-19°, part. loue local colai ou artisanal 60 m², rez-de-ch., cour, clair, tél. 1.200 F. 681-74-05.

Achète, Argenteuil, Asnières ou Levailois, locaux Claux très non standing, 600 à 700 m2 environ. A MARTIN, 17, rue Godor-de-Mauroy, 75009 Paris. - 742-99-09. pavillons 25 MINUTES MONTPARNASSE

NOGENT, PRES GARE
50, RUE DE COULMIERS
beau pay, récent sur sous-sol,
living 30 m², god cuts, 4
chibr. tt cft + salle de leux,
and a welture largin \$50 pt. gar. 3 voltures, Jardin 350 m². Px 690.000 F. Créd. 80 %. Visite samedi, dimanche, 10-18 heures.

PAYILLON MEUF

~ · · · ·

18 4 5 h 2 13 1 h 2 5 The second of

467至597

PROVENCE CUBERON

PARTITIONAL BANKS

STATE OF ALL AND ADDRESS.

LA PARTENT

THE PARTY OF THE P

Table 1

M SHI

CROSSY TO

# LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX

- Prix bloqués: poulet, eau minérale, certaines pâtisseries
- Marges limitées : veau
- Droits de douane abaissés : pommes et agrumes

Les mesures annoncées jeudi soir par M. Barre sont de trois ordres : actions directes sur les prix et les marges, qui sont soit plafonnés soit réduits ; meilleur approvisionnement des marchés pour accroître l'offre et peser à la baisse sur les cours ; améllo-ration — à terme — des circuits ration — à terme — des circults de distribution et renforcement

#### 1. — ACTIONS DIRECTES SUR LES PRIX ET LES MARGES

● Les prix du poulet devront baisser de 5 % au stade de gros, sur la base des cours bloqués au 15 octobre. Cette mesure obligera les opérateurs qui vendent « sortie abattoir » à répercuter la baisse des coûts de production entraînée par la diminution du

et des coquillages augmentent depuis le début de l'année au rythme de 15 % l'an. Cette hausse est due principalement à une dimination sensible des prises. Le relèvement des cours à la production est donc explicable. Mais il est anormal que les commerçants en bénéficient grâce au calcul de leurs marges en pourcentage. De plus, certaines mar-ges prélevées sur la vente des coquil-lages sont très élevées.]

Des prix plajonds vont être firés pour les eaux minérales et la plupart des vins d'appellation d'origine contrôlée servis dans les restaurants et dans les débits de boissons, ainsi que pour les hières et pour certaines denrées solides à consommer sur place dans ces débits.

[Les prix des vins servis dans les débits de boissons ont beaucoup



soja, aliment des volailles. Les importateurs et les grossistes sont également touchés par cette

● Les marges commerciales vont être limitées pour la viande de veau (elles le sont déjà pour la viande de bœuf), ainsi que pour les poissons, coquillages et crus-

[De novembre 1976 à février 1977, dulte. Elle avait atteint jusqu'à 7 %. tandis que les prix de détail pour-suivalent leur progression. Un autre mouvement de baisse des prix à la production a également en lieu en tuin 1977 sans avoir été répercuté

D'autre part, les prix des poissons risquait d'atteindre en frais, des crustacés, des moliusques M. Barre, de 15 à 29 %.]

WINDS ON SOUR

4,3775 1,9558

4,3715 1,9500

2,1490 2,009 13,7590 2,1835

5.5100 8,7625

1/4

8 B.-O

f can . Yea (199)

fleric F.B (1**86**) (1 090

et soût 1977), slors qu'au cours de la même période les prix des vins au détail ne progressait que de 9,7 %. L'angmentation de la marge des débitants de boissons a donc été importante. Il en a été de même pour la bière.]

• Les prix de la pâtisserie fraiche seront bloqués au détail, tandis que sept produits de large consommation (croissants, pains au chocolat, etc.) seront taxès en valeur absolue.

(Les prix de la pâtisserie traiche ont augmenté de 14 % depuis un au et de 6,4 % de juillet à septembre en l'absence d'intervention, la pro gression des prix de ces produits risquait d'atteindre en 1977, selon

UEUX MUIS

+ 105 + 60 + 150

+ 160 + 115 + 450 + 240 + 500 + 450

+ 135 + 100 + 190

+ 190 + 145 + 600 + 265 - 300 + 550

SIX MUIS

ep + ou Jep -

+ 376 + 448 + 259 + 359 + 458 + 520

+ 559 + 369 + 1300 + 740 - 1100 + 1200

#### MEILLEUR APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS

Le gouvernement français a demandé à la C.E.E., le droit de suspendre au cours des prochains mois les droits de douane sur les pommes et les agrumes. Par ailleurs, les ventes de beurre à prix réduits auront lieu à partir de décembre.

récolte, le prix des pommes a aug-menté très fortement par rapport à l'an dernier (de l'ordre de 70 à 75 %). Cette situation a poussé les fournisseurs d'agrames à majorer

#### RENFORCEMENT DE LA CONCUR-RENCE ET AMELIORATION BES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

● Le marché de Rungis va être réorganisé selon les principes arrêtés en juin dernier. Une antenne de la direction générale de la concurrence et des prix est désormais installée sur le marché de Rungis. Les fonctionnaires qui la composent sont chargés de surveiller que la réglementation des marges de gros est hien appliquée. Ils ont également pour rôle d'informer et de conseiller les acheteurs des grandes collectivités publiques de la région parisienne (administrations, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) qui s'approvisionnent à Drix est désormais installée sur

nopitaux, établissements scolai-res, etc.) qui s'approvisionnent à Rungis, afin qu'ils achètent dans les meilleures conditions. D'autre part, l'amélioration du marché va être étudiée par M. Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat au budget.

● La modernisation et le regroupement des petits et moyens commerces sera encouragée.

● La création de grandes surjaces (supermarchés, hyper-marchés) à prédominance alimentaire sera autorisée chaque fois que la concurrence jouera insuf-fisamment, potamment à Paris. [Cette précision donnée par M. Barre est importante. Elle confirme l'information (« le Monde » du 3 octobre) selon laquelle le gou-variament va assouplir l'application de la célèbre loi Royer de 1973 qui visait — pour satisfaire les petits commerçants — à freiner la créa-

# LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE COLES ET ALIMENTAIRES.

Une étude sur l'évolution com-Une étude sur l'évolution com-parée des prix des produits agri-coles et des produits alimentaires en France et dans le Marché commun va être réalisée par le ministère de l'agriculture d'ici à Noël, a annoncé le 3 novembre M. Méhaignerie aux dirigeants des quatre principales organisa-tions paysannes (chambre d'agri-culture, Fédération des syndicats d'exploitants. Jeunes Agriculteurs d'exploitants, Jeunes Agriculteurs et organisations mutualistes).

Au cours de cette réunion, qui avait lieu au ministère de l'agriculture, la date de la conférence sur les revenus agricoles de 1977 a été fixée : elle se tiendra le 29 novembre à l'hôtel Matignon. C'est sur la base des travaux de la commission des comptes de l'agriculture, réunie quelques jours auparavant à l'INSEE, que le premier ministre décidera d'évenauparavant à l'insee, que le pre-mier ministre décidera d'éven-tuelles mesures de soutien aux agriculteurs. Pour l'instant, les experts de l'INSEE et de la pro-fession présentent des estima-tions relativement favorables et concordantes : une progression de 2 à 4 % du revenu moyen par

Enfin, M. Méhaignerie a annoncé que le réglement de l'in-demnisation des calamités de cette année (gelées de printemps et inondations de l'été, qui ont fait l'objet de quatre-vingt mille dos-siers, plus spécialement dans le Sud-Onest: interviendrait entre le 15 décembre et le 15 février.

#### réactions Les

## • Commerçants : tantôt modérés tantôt hostiles

Le discours de M. Raymond Barre a suscité de la part des professionnels concernés, des ré-actions tantôt modérées (gros-sistes, conseils du commerce), tantôt réservées (fruitiers, détail-lants, chambres de commerce), tantôt franchement hostiles (CID-UNATI associations commerciales). On n'y retrouve pas le refus violent et quasi général qui avait accueilli dans le passé des mesures de cet ordre.

BROUCK, vice-président de la chambre syndicale des grossistes de Rungis, qualifie de « sages » et « intelligentes » les mesures annoncées en matière d'importations de fruits et de suspension des droits de douane. Mais il juge impossible que les grossistes réduisent leurs marges bénéficiaires, certains étant allés jusqu'à « la limite de la rentabilité ».

 M. JEAN - FRANCIS PE-CRESSE, président du Conseil national du commerce, a déclaré : national du commerce, a déclaré: a Je pense que dans nos milieux, même ceux du petit commerce, on espère dans le succès du plan Barre. Si l'on s'élève un peu au-dessus de ces questions de réglementation, l'intérêt du commerce c'est la prospérité du pays. Alors, je crois qu'il va y avoir un grand mécontentement (...), parce que le premier ministre fait appel au cloisme de tous, mais pas à celui du commerce. Il impose au commerce son civisme à lui. Mais commerce son civisme à lui. Mais je pense que, si son opération réussit, cela effacera la rancœur de ces quelques jours. »

● M. BERNARD RAPINE, président de l'Union nationale des fruitiers détaillants, trouve souhaitable une réorganisation du marché de Rungis, qui est du ressort des professionnels et non de celui des pouvoirs publics. Mais il se montre sceptique sur les progrès encore possibles : « Une organisation interprofessionnelle œuvre à Rungis pour une plus grunde clarté, et déjà beaucoup de progrès ont été faits. Le temps n'est plus où les grossistes faisaient la ioi aux Halles. » Quant à grouper les petits détail-

lants, il constate que jusqu'ici on n'y est pas parvenu, tant les pro-duits, les points de vente et les clientèles sont diversifiés.

• M. ROBERT DELOROZOY, vice-président de l'Assemblée pervice-président de l'Assemblee permanente des chambres de commerce et d'industrie, estime que les mesures annoncées, « identiques à bien des précédentes, ne résolvent vas le problième ». Constatant que l'appareil commercial français n'a cessé de se modernies des vises de se modernies de vises de se vises de se vises de se vises de se vises de mercial français n'a cessé de se moderniser depuis vingt ans, au point d' t. indre presque, dans certaincs régions, un « point de saturation », il juge que « la poursuite de cet effort est souhaitable », à Paris notamment, « sous-équipé en ce domaine du fait du manque d'emplacements disponibles ». Enfin, il dénonce le procès fait aux distributeurs et souhaite que « l'on ramène les charges à proportion de ce que peuvent supporter les prix alimentaires ».

● Le CID-UNATI declare dans un communique que la remise en cause de la loi Royer est « inadmissible », d'autant qu'en matière de fruits et légumes « les grandes surfaces sont souvent plus chères que les détaillants spécialisés », « A travers le blocage des marges, poursuit le communique, ce sont les revenus tirés de l'ejfort et du risque qui sont mis en cause. M Barre n'appelle pas les consommateurs à être vigilants, mais il invite les catégories sociales de Français à se dénoncer et à se déchirer les unes les autres pour masquer son échec personnel. Il ne sert à rien de dénoncer un collectivisme de gauche, alors ● Le CID-UNATI déclare dans un collectivisme de gauche, alors que le premier ministre développe un collectivisme de droite, s

● M. ANDRE LEVY, président de la Fédération des associations commerciales de France, « s'élève avec force contre l'atteinte à la

ne sont pas les salaires qui sont responsables de l'inflation. La jermeté du langage du premie ministre ne sera pas sufficate pour endiguer la hausse continuelle des priz alimentaires des moyens efficaces de control ne sont pas mis en œuvre.

La C.G.C. conclut : « On s peut qu'être choque d'entendre le premier ministre parler de l'e augmentation inconsidérée des « rémunérations » lorsqu'on. mi le retard que celles-ci ont pre par rapport aux prix en 1977. »

● LA FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE de son côté écrit : « Quei aveu i M. Raymond

les priz augmenteront en let les priz augmenteront en let autant en 1977 qu'en 1976 et que plus précisément encore, les pris des produits alimentaires atteindront des niveaux-records. Que aveu pour un premier ministre qui, depuis quinze mois, prétent qui, depuis quinze mois, prétent obtenir avec sa politique sur la réduction de l'inflation : ni le blocage des prix il y a un an, ni la manipulation de la TVA. en janvier, ni les affirmations incantatoires périodiques n'y peuveur rien, les prix continuent de montre l'autories de montre l'autories per la continuent de montre la montre la continuent de montre la continue de montre la cont rien, les prix continuent de mon-ter Mais aussi quel aveu pour un premier ministre qui n'a cessi de dire que l'augmentation des rémunérations était la caux essentielle de l'inflation. Les su-laires ont été preinés, la progres-sion du pouvoir d'achat stoppée, le maintien même du pouvoir d'achat non assuré... et les prix continuent de monter.

continuent de monter. » Tout ceci devrait conduire le gouvernement à revoir sa politi-que salariale en acceptant enfin de discuter les revendications des travailleurs, notamment ceux de la fonction publique. Et ces travailleurs ne peuvent qu'être incl-tés à accentuer leur pression et à manifester leur défermination rour obtenir des concessions nou-velles et imposer le respect des engagements pris. >

commerciales de France, « s'élève avec force contre l'atteinte à la loi Royer que constituerait une action gouvernementale en vue de la création de grandes surjaces alimentaires, et rappelle qu'il a été démontré qu'à aucun moment les méthodes pratiquées par les grandes surjaces n'avaient entraine une baisse du prix des produits alimentaires ».

In aveu d'échec

In aveu d'échec

In aveu d'échec

| Confédération », le communique de la Confédération général de la C. P.T.C., tont en jugeant « utiles » les dispositions adaptées « craint que l'efficacité de ce tra'r de mesures ne soit pas suffisante » et « rétière sa demande d'une enquête publique et de publication des donbles indices de prix à la productio: et à la consommation pour que les dérapages soient clairement décelés et sévèrement réprimés ». Il ajoute : « Tout gouvernement qui veut être pris au sérieux se doit de dépasser le stade des études pour attaquer effectivement le problème de l'organisation et du coût de la distribution. »

# • Syndicats : un aveu d'échec

Dans les centrales syndicales on souligne essentiellement, à propos de l'allocution de M. Barre, l'échec de la politique gouverne-mentale en matière de prix :

● M. GEORGES SEGUY, secrétaire général de la C.G.T. PUBLIERA UNE ÉTUDE SUR la déclaré: « Le premier ministre accusé les petits commerçants d'avoir pratiqué des augmentations excessives sur les articles et la comme de la commerciant d'avoir pratiqué des augmentations excessives sur les articles et la commerciant de annonce des sanctions. De plus, il rend les consommateurs responsables des hausses. Cette nou-velle preuve de cynisme et de desinvolture sera un élément de plus pour renjorcer la combationté des travailleurs.

● POUR LA C.F.D.T., a le premier ministre est contraint de jarre aujourd'hui un constat d'échec de sa politique, justifier l'inflation par l'augmentation des prir des produits importés relève de la mystification. En ejfet, la France a une guamentation des de la mystification. En effet, la France a une augmentation des prix parmi les plus élevées des pays' industrialisés alors qu'elle importe moins de produits allimentaires, compte tenu de sa production agricole. 3 Le communiqué conclut: a Une fois de plus, la preuve est faite que les salaires ne sont pas responsables de l'inflation. Aucune mesure structurelle sérieuse n'étant prise (contrôle des marges et circuits) structurelle sérieuse n'étant prise (contrôle des marges et circuits commerciaux, organisation des marchés agricoles, stabilisation des cours des matières premières et des produits agricoles, réduction de la fiscalité indirecte, contrôle effectif des prix (...) l'inflation va continuer. »

POUR LA C.G.C., « le premier ministre vient de reconnaître qu'en ce qui concerne
l'evolution des prix le plan du
gouvernement a échoué». Après
evoir rappelé que la C.G.C. avait
vu juste en pensant « qu'une lutte
efficace contre l'inflation ne pouvoit se concevoir sans une pro-

LOIN DE LA FOULE DANS UN GRAND PARC FLEURI - stop

LIVRABLE IMMEDIATEMENT - stop - POSSIBILITE DE LOCATION - stop

PINEDE ST GEORGES A ST MANDRIER NOUS INTERESSE - stop

on peut apprécier le site sur place 7 jours sur 7 (face au port de Saint-Mandrier). Tél : (94) 94 97 03

Adresse .....

# Consommateurs : la hausse est d'abord l'affaire des pouvoirs publics

 L'ORGANISATION GENE-RALE DES CONSOMMATEURS (ORGECO) « considère | de son côtel que les dispositions annon-cées ne sont pas à la mesure de la gravité de la situation... La hausse des prix n'est pas d'abord l'affaire des ménagères, qui n'ont que de bien faibles possibilités pour l'empêcher mans d'abord pour l'empêcher, mais d'abord

celle des pouvoirs publics : • L'ORGECO doute que les services des prix aient les moyens de faire respecter taxations et blocages. Elle regrette enfin que M. Raymond Barre compte a le seul concours des projessionnels » et tienne « pour négligea-

ble le rôle des associations de consommateurs s.

 M. Michel Debré: « On he pouvait pas attendre de M. Barre qu'il lasse des miracles. Dans les conditions dans lesquelles il a été charge des affaires, il ne pouvoit que freiner une certaine évolu-tion, et, comme l'expérience l'u montré ce freinage lui-même est difficile. (\_) L'inflation, la hausse du priz du pétrole, ce que fap-pelle la bataille des monnais; impose un grand effori : tracal, épargue, investissement et, comme il se doit, solidarité.

# FAITS ET CHIFFRES

# **Affaires**

Pinède Saint-Georges 2

● Le capital de l'IDI va être augmenté. — Le capital de l'Insti-tut de développement industriel (IDI) va être porté de 585,3 mil-(IDI) va être porté de 585,3 milions de francs à 769 millions de francs à 769 millions de francs par émission en numéraire réservée aux actionnaires actuels. Rappelons que les principaux actionnaires de l'IDI sont "Etat (48,2 %), le Crédit national (13,8 %), le Crédit agricole (8,4 %), la B.N.P. (6,4 %) le Crédit lyonnais (6,4 %) et la Société générale (6,4 %), divers établissements financiers se partageant les 10,4 % restants.

# Emploi

• 30 000 jeunes dans les P.T.T. en 1978. — Le budget des P.T.T. pour 1978 permettra de recruter l'année prochaine 30 000 jeunes, s'annoncé M. Norbert Ségard, en lançant l'opération a P.T.T. Jeunes a Sur ces 30 000 recrutements, 14 600 correspondront à is création d'emplois nouveaux : 7 000 dans les postes et 7 600 dars les télécommunications. L'opéra-7000 dans les postes et 7600 dans les télécommunications. L'opération "P.T.T.-Jeunes » sera organisée dans toutes les régions, du 7 au 10 novembre, où les jeunes pourront se renseigner dans tous les bureaux de poste et agenes commerciales pour connaître les possibilités de recrutement et de carrière.

# Freroje

Accord americano-saoudien pour l'énergue solaire — L'Arable Saoudite et les États-Unis ont signe, le 30 octobre, un accord de copération dans le domaine de l'exploitation de l'énergie solaire. Cet accord prévoit la mise en œuvre de crédits d'un montant de 100 millions de dollars payables a parts égales par les deux parties. — (A.F.P.)

# A l'étranger

Les priz agricoles à la pro-uction en R.F.A ont diminué de 5 % en septembre.

### Le Monde REALISE CHAQUE SEMAINE COTE VAROISE A FACE A LA MER RECHERCHONS APPARTEMENT

Bon à retourner à la Pinède St. Georges, 47 av. Hoche - 75008 Paris, Tél : 924 45 63

pour recevoir une documentation en couleur

**UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE** 

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

+ 75 + 59 + 119

TAUX DES EURO-MONNAIES

+ 80 + 50 + 200 + 130 - 230 + 200

12 4 3/4 10 1/2

4 L/4 10

nos lecteurs résidant à l'étranger

Au sommaire de chaque numéro :

\* Les principaux faits de l'actualité française et

\* Un choix des articles de synthèse et de commentaires. \* Les grandes en quétes politiques, économiques, sociales.

\* Une chronologie des événements.

Rensolgnements et tarifs : 5, rue des Italiens. — 75427 PARES CEDEX 09. Téléphone : 246-72-23





a legiours un service

and doubles autres parlent.

SPAGNATION

estime que est identi-iccientes, ne problième b

cessé de se ingt ans au

resque, dans un « point

ort est sou-

Rotamment

domaine du mpiacements il dénonce le

Plbuteurs et

ramène les

déciare dans ia remise en

u'en matière

e les gran-

ires de lejsoni mis en

re vigitants.

gories socia-dénoncer et

hec person-de denancer

auche, alors

Umate a la

le en tue de les sur coes

THE TRANSPORT

ITCIER: ET-

i de ce que es prix ali-

ne sont pas les salaires la responsables de l'inflata l'inflata de l'inflata des prix alimente des prix alimente des moyens efficaces de me sont pas mis en caure.

La C.G.C. conclut "inflata de l'inflata de l'infl insquiet on tant les pro-vente et les iffes ELOROZOY. semblée perres de com-

LA FEDERATION
LEDUCATION NATIONAL
SON CÔLÉ ÉCRIL:
son CÔLÉ ÉCR dront des niveaux-recom

dront des niveaux-reorde aveu pour un premier qui, depuis quinze mois problemir avec su politique reduction de l'inflation : la manipulation de la TI; indicates périodiques ny les affirmations rien, les prix continuent qui manipulation de la TI; indicates périodiques ny let Mais cussi quel aveu ma premier ministre qui que de dire que l'augment qui resentielle de l'inflation la laires ant été ireinés, la sion du pouvoir d'achait te maintien même du R. d'achait non assertielle de l'augment de le maintien même du R. d'achait non assertielle de l'achait se la maintien même du R. d'achait non assertie de l'achait non assertie de l'achait non assertielle de l'achait non assertielle de l'achait non assertielle d'achait non assertielle de l'achait non assertielle d'achait non assertielle d'achait non assertielle d'achait non assertielle de l'achait non assertielle d'achait non assertielle de l'achait non achait ouvent plus ants specta-blocage des communique te maintien même du k d'achai non assuré, et la continuent de monter. pelle pas les a Tout ceci decrait contr

gouvernement à revoir si de sa commission exécutive, le que salariale en acceptant de discuter les revendirent que le moment était venu d'organitrappelleurs processes ser une journée d'ampleur nationale is les cuires traveilleurs, notemment & la fonction publique. El ex vailleurs ne peuvent qu'ély re dereloppe drotte p les à accentuer leur pro-à manifester leur délevant Y, president rour obtenir des concession associations telles et irriposer le rupe engagements pris.

lasto:: une M. JEAN BORNARD, taire general de la CETI en jugeant a utiles « les citions adaptées « craint que cacte de ce train de mensort pas suifisante » et « so demande d'une enque bique et de publication à birs indices de priz à la tra et à la consommanque les dérapages sole a ment décelés et sévèrements ». Il ajoute : M. JEAN BORNARD, trivies n. Il ajoute souvernement qui veut in currous de su serieur se doit de consumerate de la stade des études par nérale des just effectivement le si Maintenant de l'organisation et de si

# teurs : la hausse est d'abor e des pouvoirs publics

DN GENE- ble le rôle des essociale MATEURS consommateurs : ear grant-metare le metare le metaliane le metalianes M. Michel Debrés illimourait con alternére de Nicola des miracles. De conactes de consocies de conactes de conacte de conactes de conacte de conactes de conacte de conactes de conac commence des orfaines d'itema come regisser une senante à trant, et commis l'expense montres de frences lumina 08/25/21 12/07

ET CHIFFRES

Emploi

77

Venant s'ajouter aux seize mille déjà prévus

# Dix mille emplois pourraient être supprimés en 1979 et 1980 dans la sidérurgie

A cet égard, la direction du Trésor

n'a pas exclu l'éventualité de limiter

quelque peu les sommés consacrées

100 millions de france d'icl à 1980.

M. de Larosière a rappeté que le Trésor a accordé à ces groupes un

prêt global de 1,3 militard de francs,

au taux de 9,5 % sur vingt ens, avec

un différé d'amortissement de huit

ans et un différé de paiement des imérèts (2 % pour les cinq premières

années et 8 % pour les deux sul-

vantes, les intérêts non payés étant

capitalisés), pour des bespins totaux

de 3,8 milliards de francs en 1977.

dernier contre la Sonacotra (So-ciété nationale de construction de logements pour les travail-leurs, par cinq membres du comité de coordination des rési-dents, avait fait l'objet, le 12 sep-tembre, d'une ordonnance de non-lieu. Les plaignants ont fait appel de cette décision, et l'af-faire devait être à nouveau sou-mise à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, ce vendredi 4 novembre, à 14 heures. Le comité de coordination, qui affirme que quatre-vingt-six

affirme que quatre - vingt - six foyers continuent actuellement la grève des loyers, contre cin-quante l'an dernier, a lancé, jeudi.

un appel à « toutes les forces ouvrières et démocratiques » et

à « tous les travailleurs jrançais et immigrés » pour qu'ils apportent leur soutien actif aux résidents. Selon les dirigeants du Comité de coordination, les tarifs de prestations de services de la So-nacotra, bloqués du 31 décembre 1971 au 1º mars 1975, devaient

**IMMIGRÉS** 

LE NON-LIEU PRONONCÉ DANS L'AFFAIRE DE LA SONACOTRA

EST EXAMINÉ EN COUR D'APPEL

La plainte pour pratique de prix illicites, déposée le 11 juin dernier contre la Sonacotra (Sonacotra contre la Sonacotra (Sonacotra contre la Sonacotra (Sonacotra avait netteniété nationale de construction de logements pour les travailleurs), par cinq membres du comité de coordination des résidents, avait fait l'objet, le 12 septembre, d'une ordonnance de non-leu. Les plaignants ont lait appel de cette décision, et l'affaire devait être à nouveau sounise à la chambre d'accusation des loyers dans les foyers-hôtels de la cour d'appel de Paris, ce

« Une réduction de saize mille de la sidérurgie, aggravé par la conemplois dans la sidérurgie trançaise currence des pays en développement. au cours des deux prochaines années, et de probablement une dizaine de militiers dans les années sulvantes, est le maximum tolérable =, aux investissements de modernisaa indiqué, jeudi 3 novembre. M de tion dans la profession de façon Larosière, directeur du Trésor, au à faire un plus grand effort en faveur cours d'une audition devant la comdes opérations de diversification mission des finances au Sénat auxquelles les deux groupes les plus pulssants — Denain - Usinor et Wendel-Sacilor — devraient consacrer On salt que la convention sociale du = plan acier =, signée le

3 juin 1977 per la seule fédération F.O., prévoit effectivement la suppression de seize mille emplois d'ici au 30 avril 1979. Au-delè, aucune indication n'avait été donnée. On sait maintenant que, du côté des pouvoirs publics, une amputation supplémentaire n'est pas exclue, bien que le patronat de la sidérurgie soit resté

muet sur ce point. Ce pessimisme officiel se fonde cans doute sur le marasme persistant

SYNDICATS

LA C.G.T., LA C.F.D.T. ET LA FEN

LANCERONT UNE GRÈVE

D'AMPLEUR NATIONALE

ENTRE LE 20 NOVEMBRE

ET LE 30 NOVEMBRE

La C. G. T., à l'issue de la réunion

ser une journée d'ampieur nationale de protestation contre la politique d'austérité de M. Barre. Annoncé

depuis la rentrée, ce projet vient également d'être confirmé par la

C.F.D.T. et par la FEN. Ces deux organisations et la C.G.T., a dit M. Ségny, vont se rencontrer à bref détal pour fixer la date et les moda-lités de la manifestation, qui seront

rendues publiques au début de la

Cette journée, « dans la prolonga-tion de la grève générale du 24 mai dernier », comportera un arrêt de

travail touchant le secteur privé comme les secteurs public et natio-

nalist. Elle anza lieu entre le 20 et

semaine prochaina.

Rupture des négociations dans les Vosges

## La direction de Montefibre maintient son plan de réduction de 283 emplois

De notre correspondant

Epinal. — La nouvelle rupture des (C.G.T., C.G.C., C.F.D.T.) Intervenue jeudi 3 novembre à la chambre de commerce et d'industrie d'Epinal. marque sens doute un tournant dans la confilt qui éclata le 13 juillet avec l'annonce de la fermeture de l'usine de Saint-Nabord et le licenciement des mille trente-neuf salaries.

Jusqu'à présent, à chaque nouvelle rencontre, la direction présentait un nouveau - plan de sauvetage - amé-liorant le précédent Le 5 septembre le premier plan permettait de sauver quatre cent vingt-six emplois, le 20 octobre le second six cent vingtneul emplois et le troisième le 25 octobre sept cent vingt-neut emplois. Désormals la direction s'en tient à

AGRICULTURE

• Le vignoble sarthois est dé-

claré sinistré. — Le vignoble sar-thois a été déclaré sinistré dans

son ensemble par une décision prise, le jeudi 27 octobre, par le préfet de la Sarthe.

preiet de la Sarthe. Le vignoble sarthols, endom-magé par le gel et la grêle, couvre 948 hectares, répartis autour de La Chartre-sur-le-Loir et de Châ-teau-du-Loir.

ce demier plan qui doit se solder négociations, entre la direction de par deux cent quatre-vingt-trois licer-Montelibre France et l'intersyndicale ciements El rien n'indique qu'elle est décides à l'améliorer Tout au plus propose-t-elle à ces deux cent quatre-vingt-trois « personnes excé-dentaires », dont la liste nominative a été arrêtée, un emploi temporaire (rangement d'archives, mise en ordre de la sécurité incendie, arrêt de certaines installations, etc.) La direction

> départs volontaires et les pré-retraites. L'intersyndicale avance de son côté un contre-plan qui, en quelques se-maines, permettrait le redémarrage de l'ensemble des installations et sauverait la totalité des emplois La direction répond qu'il est inapplicable - parce que squice d'un grave désé-

envisage, en outre de favoriser les

L'Intersyndicale ne partage pas l'analyse de la préfecture des Vosges M Lamy, préfet, souhaite une reprise rapide des négociations, car. dit-il - la refus de dialoguer ne pourrai avoir comme conséquence que la fermeture définitive de l'usine ».

M. Formet, porte-parole de l'intersyndicale, estime qu'il y a « compilcité - de fait entre pouvoirs publics et direction puisque le préfet, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'U.D. - C.G.T., estime qu'il est nécessaire d'engager la discussion sur la base des proposi-tions actuellement formulées par la direction ». • On essale, dès maintenant, de nous rendre responsables d'un possible échec des négociations », déclarent les syndicalistes qui s'inquiètent aussi de i' « insistance - des pouvoirs publics et de la direction de Montefibre à voir se ub noinués enu tremebles rines comité d'entreprise. Certains demandent si la direction, qui a déjà mis au point une liste nominative des licenciés, ne cherche pas, tout en respectant les formes prévues par la loi - en particulier l'information du comité d'entreorise. - à passer pardessus l'opposition de l'intersyndicale pour appliquer son plan.

YVAN COLIN.

LE CONFLIT DE BOULOGNE-BILLANCOURT

## La direction de Renault menace de priver de salaire les huit cents ouvriers mis en chômage technique

bre, paralyse le département 38 des court, celul des presses mécaniques, connaît de nouveaux rebondissements. La direction vient en effet d'adresser aux cent quatre grévistes de ce département, mais aussi any huit cents travallieurs mis en chôsuite de ce conflit, ane lettre de mist en garde s les informant qu'ils ne recevraient, lors de la paje du 7 novembre, que la rémunération de deux journées de travail pour le

Cette mesure a été décidée après le rejet, par 175 vols contre 3 à bul-letins secrets, rendredi 28 octobre, des deralères propositions patronales, portant notemment sur l'indemnisation des heures perdues par one ricunération le samedi. Selon la C.G.T., l'une des conditions mises à la négociation était particulièrement a inacceptable », pulsqu'elle subordennait la levée du a lock-

La grère, qui, depuis le 27 septem- out s à un rattrapage de production de 4 % pendant quatre mois, soit vingt minutes de travail supplémencôté. insoque la « non-validité » d'un scrutin soté par une minorité de travallleurs, alors que près de huit cents personnes sont concer-nées par le chômage technique La direction déclare que ses propositions venant à échéance le 28 octo-bre ne sont a plus valables » et que, w en conscouence, la pale du 7 no nération de deux jours en octobre ». Les grévistes et les salariés concernés étaient convoqués, ce rendredi d novembre en assemblée générale, à 10 heures, an département 38, pour procéder à un nouveau serutin. Le mouvement, déclenché par la C.G.T., majoritaire dans ce secteur, et appuyé par la C.F.D.T., a pour origine un changement de statut des scaristes », c'est-à-dire des manu-

tentionnaires, presque tous des tra-

valileurs immigrés, chargés de con-voyer les pièces destinées aux presses.

### LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS VA INSISTER AUPRÈS DES ÉTATS-UNIS POUR QU'ILS RÉINTÈGRENT L'O.I.T.

Alors que le département d'Etat américain a exprimé l'espoir, jeudi soir 3 novembre, que les Etats-Unis pourront réintègrer l'Organi-sation internationale du travail (O.LT.) si « Les conditions (de fonctionnement) s'améliorent », le gouvernement et les syndicats represent ent fett consistrations français ont fait connaître leur point de vue.

< Le coupernement trancais ne peut que regretter la décision du gouvernement des Etats-Unis de se retirer de l'O.I.T., déclare-t-on au ministère des affaires étrangères. La participation de tous les Etats membres des Nations unies est, en effet, indispensable au bon est, en effet, indispensable au bon fonctionnement de leurs institutions spécialisées. (...) » « C'est 
cetle conviction, ajoute-t-on au 
Quay d'Orsay, qui conduira le 
gouvernement français à insister 
au près de celui des EtaisUnis pour qu'il réintègre l'organisation (...). »

Les trois grandes organisations blitté de trou syndicales françaises ont égale-compromis ».

Alors que le département d'Etat ment pris position : la C.G.T. américain a exprimé l'espoir, jeudi coir 3 novembre, que les Etats-Unis pourront réintègrer l'Organiation internationale du travail (C.F.D.T. « ne peut que regretter » d'onctionnement) s'améliorent », de gouvernement et les syndicats d'organiser au sein des institution des gouvernement et les syndicats d'organiser au sein des institutions internationales une périt de la connaître leur dinse internationales une périt des connaître leur dinse internationales une périt de la connaître leur decision (des Américains) qui portent un coup sérieux » à cette institution , la C.G.T. tions internationales une véri-table confrontation »; F.O. estime pour sa part que « l'U.R.S.S. et ses satellites portent une lourde responsabilité en utilisant sans cesse les tribunes des organisa-tions internationales pour leur expression politique, et en exer-cant des pressions inadmissibles sur les gouvernements de nom-

breuz pays en voie de développe-ment ».

A l'étranger, on note la décla-ration du sous-secrétaire d'Etat italien aux affaires étrangères, qui exprime son c sentiment d'ameriume » et révèle que « des contacts recents » à Genève l'avalent convaincu de « la possibilité de trouver des solutions de



Dès le 1<sup>st</sup> janvier, douze 747 B de Singapore Airlines quitteront l'Europe chaque semaine, dont toujours deux directement d'Orly. Singapore Airlines, c'est plus de vols au départ de plus de villes européennes vers plus de destinations dans le Moyen et l'Extrême-Orient, et le Pacifique qu'aucune autre compagnie aérienne.

Et touiours un service à bord dont les autres parlent. SINGAPORE AIRLINES

# INVITATION TO PREDUALIFICATION OF PROSPECTIVE TENDERERS

The Liberia Electricity Corporation (LEC) will undertake on extension of its Bushrod Power Plant near Monrovia The extension will consist of 27 MW in diesel electric capacity delivered by two low speed diesel engine driven generators each of 13.5 MW; with a third generating unit of same capacity as an option. Three separate contracts are contemplated

#### CONTRACT Nº 1 - CIVIL WORKS

The construction of a powerhouse to accommodate three diesel generator sets. The superstructure of the powerhouse will be a steel structure. The foundations for the powerhouse and the units foundation blacks will all be supported on piles. The supply, transport, installation and commissioning of a 50-ton powerhouse travelling crane. The approximate overall volume of the powerhouse is 30.000 m3. The construction of a pump house legistrate in the house construction of a pump house located in the harbor, about 1,500 meters from the powerhouse also supported on piles. The approximate overall volume of the pump house is 5,000 m3. The supply and installation of closed circuit approximately 600 mm conduit from the pump house to the powerhouse for the cooling water system of the units. The supply and installation of two heavy fuel oil storage tanks. The construction of appurtenances and surrounding roads and

#### CONTRACT Nº 2 - MECHANICAL WORKS

The supply, transport, installation and commissioning of two, 13.5 MW each, 150 RPM 2-stroke diesel engines designed for burning 3,500 s. R I 100 °F heavy fuel all with appurtenances. The supply, transport, installation and commissioning at pump

### CONTRACT Nº 3 - ELECTROMECHANICAL WORKS

The supply, transport, installation and commissioning of two low speed synchronous generators, appurtenant static power electranic excitation systems and two 18 MVA unit transformers 138/69 kV to be tendered for in two alternatives one suitable for 60 Hz operation only and one suitable for 60 Hz or 50 Hz operation after appropriate modification. The supply, transport, installation and commissioning of a 69 kV switchgear with steel structure, control system, low voltage system, station battery, and

emergency diesel electric unit.

The LEC has applied to the World Bank, the Arab Bank for Economic Development of Africa, the Kuwait Fund for Arab Economic Development and other international financing Institutes for assistance in the financing of the subject project.

Contractors or manufacturers from any country accepted by the Kuwait Fund of Arab Economic Development and the Arab Bank for Economic Development of Africa are allowed to tender for Contract No. 2 while contractors or manufacturers from member countries of the World Bank and Switzerland may bid for Contract No. 1 and 3. They are invited to apply for qualification for bidding by submitting a brief introduction of the company, giving particulars of their financial status and their own capacity and experience for the execution of the appropriate work. This information shall be submitted to the Engineer not later than November 30, 1977 in a specially prepared questionnaire format which is available from the Engineer, whose address is given below, either together with the Tender Documents

Three copies of tender documents, contract documents and contract drawings for each contract will be available to prospective tenderers on November 7, 1977 These documents can be obtained from the Engineer by payment of US \$ 300.00 per contract Only qualified tenderers will be permitted to submit tenders. LEC will notify the qualified prospective tenderers one month ahead of the tender submission date.

The sealed tenders of qualified tenderers shall be submitted by hand on February 2, 1978 before 9 a.m. local time to the office of the Managing Director of the LEC located in Providence Building, Monrovia, Liberia. Public opening of tenders will take place at 10 a.m. of the same day. Tenderers' representatives

Tenders will be considered only if accompanied by appropriate

Liberia Electricity Corporation, Monrovia, Liberia.

The Engineer is: Motor-Columbus

Consulting Engineers Inc.
Parkstrasse 27 - 5401 Baden, Switzerland.
Tel : 22-97-71 - Telex : 54532 moco CH.

# RÉGIONS

### lle-de-France

IL RESTE ENCORE UN BATIMENT A CONSTRUIRE AUX HALLES

# Un forum pour la musique?

Le maire de Paris, M. Jacques Chirac, a présenté, jeudi 3 novembre, devant la presse, l'ordre du jour de la prochaine séance de l'assemblée municipale, qui sera ou-verte le lundi 7 novembre. Le maire de Paris a égale-ment commenté sa récente visite, en compagnie de M. Christian de La Malène (R.P.R.), premier adjoint, au premier ministre, M. Rayond Barre.

La rénovation du carreau des Halles est toujours au centre des discussions entre l'Etat et la Ville. Ainsi, l'utilisation du bâtiment qui doit être construit le long de la rue Pierre-Lescot, face à la bourse de commerce, a été l'un des principaux thèmes de la rencontre entre le maire de Paris et le premier ministre, le lundi 24 octobre à Matignon. Ce bâtiment, une des pièces maîtresses de la rénovation, ne pourra être élevé que si sa destination est ciairement définie. Or tous les projets élaborés jusqu'à présent, pour des raisons financières ou techniques, ont échoué ; sa remise en cause risquerait de relancer

la « querelle des Halles mettant ainsi en danger une opération qui « aujourd'hui trouvé sa vitesse de croisière. «L'Etat, a déclare M. Chirac,

croisière.

«L'Etat, a déclaré M. Chirac, ayant par la voix du président de la République manifesté le souhait de voir se créer à Paris un équipement destiné à la musique. Fai cru devoir proposer au gouvernement ce site pour une telle réalisation » M. Chirac a précisé : « Compte tenu de l'audience d'un tel programme et de l'importance des sommes déjà engagées par la Ville dans l'opération des Halles, fai demandé à l'Etat que la participation financière de la Ville soit limitée en l'espèce à l'apport de la surjace constructible. » Le premier ministre devait, d'autre part, révêler M. Chirac, a promis que l'Etat tiendrait les engagements pris au sujet des terrains Citroën du quai de Javel, dans le 15° arrondissement : dés 1979, l'Etat prendra en charge la création des espaces verts sous la forme d'un crédit annuel de 20 millions de francs. Pour ce qui concerne La Villette, l'engagement du premier ministre anniei de 20 minutors de Frants.
Pour ce qui concerne La Villette,
l'engagement du premier ministre
a été aussi net : l'Etat assumera
les dépenses des espaces verts
prévus, et la commission de
concertation Etat-Ville sera mise

M. Chirac a également annoncé diverses mesures qui seront étu-diées par le Conseil de Paris :

 Marché Saint-Germain : poursuite des travaux d'infra-structures et respect des équipe-ments sociaux prévus. Un nouveau projet architectural, notamment pour la façade, devra être étudié afin de pouvoir être accepté par tous ; la hauteur sera réduite. Les architectes vont donc étudier un nouvel aménagement.

 Macaron de stationnement : la préfecture de police va délivrer un macaron aux artisans, repréun macaron aux artisans, repre-sentants et médecins, qui leur permettra de s'arrêter dans les couloirs d'autobus jusqu'à 13 heures, de réalimenter les parc-mètres au-delà de deux heures de stationnement, et de stationner sur les zones de livraison exis-tantes et à venir. La distribution de ce macaron se fera par l'inter-médiaire de la chambre des mé-tiers et les organisations profes-

O Classement du château de Bagatelle: le Conseil de Paris donnera un avis favorable aux propositions du ministère de la culture et de l'environnement de classer le château de Bagatelle. Ce monument appartient à la

et le château sont déjà inscrits à l'inventaire supplémentaire depuis

### La grève des égoufiers

égoutiers parisiens qui ont reconduit leur mouvement, le jeudi 3 novembre, ont lancé une mise en garde contre la prolifération des rats qui se serait notamment manifestée dans les troisième manifestée dans les troisième quatrième et onzième arrondiss-ments. « Les services technique de la Ville opposent le dément le plus formel à cette affirmation fantaisiste », a précisé M. Chirge qui ajoute : « Il n'y a ni plus ni moins de rais dans les égouts di circulent quotidiennement, en-dehors des égoutiers, cinq mile personnes. » Le maire de Paris a précisé, par ailleurs, que les négociations avec les égoutiers se noursuivalent.

Les égoutiers en grève demandent notamment une augmenta-tion de leurs effectifs, une revamois et deux jours de repos const-cutis. La prime « queue de rat » (50 centimes par animal) « n'est qu'une aumône ». estiment-ile

# Provence-Alpes-Côte-d'Azur

### A Marseille

## Un des plus grands pétroliers du monde dans la plus grande forme de réparations de France

De notre correspondant régional

PECHE

Construit à Saint-Nazaire par les Chantiers navals de l'Atlan-tique pour le compte de la société maritime Shell et lancé en janvier 1976, le Batillus (414 mètres de long, 63 mètres de large, 36 mètres de haut) est un des plus gros pétrollers du monde.

En service depuis le deuxième semestre de 1975, la forme de radoub nº 10 du PAM est, quant à elle, la plus grande en Europe après celle des chantiers de Lis-nave, au Portugal. Elle peut recevoir des bateaux jaugeant jusqu'à 800 000 tonnes. L'arrivée de Batillus à Mar-

seille est pour cela un événement. Bien que le marché des travaux qu'il apportera ne représente pour la réparation navale mar-seillaise qu'un gain relativement limité. Le navire, qui séjournera environ trois semaines dans le environ trois semaines dans le port, dont une disaine de jours en cale sèche, effectue une aim-ple visite de garantie. Celle-cl a été conflée pour l'essentiel au numéro deux de la réparation navale marseillaise, la Compagn'e marseillaise de réparations (CMR.), qui emploie sept cents salariés.

Le véritable objectif de la ma-nifestation organisée par le Port consistait à mettre en valeur les times de la ville.

Marseille. — Le Port autonome de Marseille (PAM) a fait visiter leudi 3 novembre la nouvelle forme de radoub nº 10 où est entré, pour sa première escale technique, le super-pétroller Batillus (550 000 tonnes).

Construit à Saint-Nazaire par les Chantiers navals de l'Atlantique pour le compte de la société martime Shell et lancé en janvier 1976, le Batillus (614 mètres de long, 63 mètres de doutable de certains pays étrandu annoncer la concurrence re-doutable de certains pays étran-gers. Les graves difficultés ren-contrées, par le groupe Terrin ne doivent pas masquer la situa-tion relativement plus satisfal-sante de certaines autres, entreet dans ce contexte la nouvelle forme ne peut être utilisée au maximum de ses capacités.

**Aquitaine** 

Polémique à propos de l'aménagement de la côte

# L'association «Espaces pour demain» veut bloquer l'opération d'Hourtin

Devant cent à deux cents personnes chaque fois, deux réuníons publiques et contradictoires ont été organisées, le jeudi 3 novembre, à Bordeaux et à Lesparre, dans la Gironde, sur l'initiative de l'association Espaces pour demain. Ainsi a commencé la campagne de « sensibilisation », que le conseil d'administration et l'animateur de l'association — le journaliste Louis Beriot. — ont décidé de mener contre l'un des projets de la Mission d'aménagement de la côte aquitaine (MIACA).

La cible choisie est l'opération touristique d'Hourtin-port. Sur la rive nord-est de l'un des plus vastes étangs d'Europe (6 000 hectares) un syndicat mixte réunis-sant la commune d'Hourtin et le département de la Gironde veut departement de la Gironde veut faire construire par la Fédération nationale des promoteurs construire s'étendent aujourd'hui des pins,

Concorde pas trop bruyant

Les mesures effectuées par l'administration fédérale, lors des essais du Concorde à New-York le mois dernier, ont montré que le supersonique respectait, dans l'ensemble, les normes de bruit applicables sur l'aéroport Kennedy.

Faits et projets

TRANSPORTS

Une zone d'aménagement concerté (ZAC) a été créée le 29 juin dernier. Comme l'étang est classé, la commission départementale des sites a été consuitée. Elle a donné son accord le 4 octobre. Une étude écologique du cité a été appliée eu profesdu site a été confiée au profes-seur Pierre Aguesse, d'Oriéans, Conclusions : le site lui-même est sans grand intérêt écologique; l'étang d'Hourtin, parce que peu profond, est en danger, et la MIACA prévoit son assainis-sement

L'association Espace pour de-main, qui s'est donné pour mis-sion de sauver les portions encore vierges du littoral, est en désac-cord total avec les idées et le projet de la MIACA. Elle a décidé de faire obstacle à la réalisation d'Hourtin-Port.

« Il s'agit d'abord d'un site classé, dit Louis Beriot ; il s'agit ensuite du dernier site lacustre encore naturel, à l'échelle européenne. L'étang est un milieu écologique fragile qui risque d'être détruit par le motonautisme. Le projet est en contradiction totale avec la circulaire de Jacques Chiavec la circulaire de Jacques Chirac qui, en aoùi 1978, interdisait
la création de ZAC sur les rivages lacustres. Il est en contradiciton avec le discours prononcé
à Vannes par Valèry Giscard
d'Estaing sur la protection du
littoral. La MIACA peut-elle
continuer à déroger à une politique nationale?

# Mille cing cents souscripteurs

Espace pour demain se propose d'acheter 6 hectares situés dans la ZAC et sur les bords du lac. Le propriétaire du terrain, lui, a signé une promesse de vente. Reste à trouver l'argent. L'association lance donc en Aquitaine une campagne d'information et de souscription. « Il nous faut quinze cents souscripteurs à 100 francs, dit Louis Beriot. Nous les trouverons en organisant des projections-débats dans les communes, en intervenant auprès de routes les associations et des étanuites, en intervenant aupres actiones et ses éta-blissements scolaires, et plaçant nos bons de souscription dans les pharmacies et les bureaux du Crédit agricole, »

Crédit agricole. n

M. Emile Blasini, président de la MIACA, défend énengiquement son projet : a La mission respects la nature et l'écologie de l'Aquitaine. Le projet d'Hourtin-Port a été soumis à un comité d'experts de l'environnement, qui l'a projondément remanié. L'ambition de la mission. c'est, après avoir suscité l'élan, donné les règles et engagé l'irréversible, de se dissoudre peu à peu. s

« de vous prende qu mot. tè-

soudre peu à peu. s

a Je vous prends au mot, répond Beriot du tac au tac. C'est vrai que vous avez empèché le mitage de la côte, mais. chaque jois que vous lancez une opération de construction, à Lacanau, à Capbreion, comme à Hourtm. c'est une catastrophe. Il est temps de remettre en cause votre mission. v On voit que, au-delà du cas d'Hourtin-Plage, s'engage un débat de fond sur l'aménagement du littoral et la mission Aquitaine.

# RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

-(PUBLICITE)

MINISTÈRE DES INDUSTRIES LÉGÈRES

# SOCIÉTÉ NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES

# « AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL »

La Société Nationale des Industries Chimiques lance un appel d'affres pour la fourniture de :

1) Matières premières pour ses usines de peintures, détergents, produits d'entretien, cosmétiques, verre, céramique.

2) Gommes, colorants alimentaires et textiles, amidan, encres

et divers produits du monopole de notre société. Les entreprises intéressées peuvent retirer ou demander l'envoi

des cahlers des charges contre la somme de 100 DA l'un à la S.N.I.C. divisin des achots — Cina Maisons — El-Harrach Alger, B.P. 27. Tél.: 76-37-82 à 87, telex 52 840.

Les offres accompagnées des documentations techniques doivent partenir à l'adresse indiquée cl-dessus, sous double enveloppe cochetés, le pli intérieur devant comporter obligatoirement la mention « Appel d'offres n° MPE/101/78 à ne pas ouvrir » pour le premier cas et « Appel d'offres n° MPM/02/78 » pour le second, avant le 30 novembre, délai de rigueur.

Les soumissionnaires resterant engagés par leurs offres pendant 90 jours.

# Ski en Italie.

● Vingt-sept chalutiers espa-

gnols arraisonnés. — Vingt-sept chalutiers du port de Fantarable (Espagne) ont été arraisonnés jeudi 3 novembre, an large de Bayonne (Pyrénées - Atlantiques) par la vedette des affaires mari-

Dans les salles Maine Montparnasse, 17 rue de l'Arrivée, (niveau esplanade), la Vallée d'Aoste, le Piémont, le Trentin, la Vénétie, le Frioul, le Superski Dolomites vous parleront du ski en Italie. Entrée libre.

Projection de films. Jusqu'au 6 novembre (de 10h à 21h).



ECONOMI de d'heure

> Nouveau. pres de 50 moins che

35 6 6 Cres

Successive  $(S_{k+1}, \ldots, k_{k+1})$ Time . The Law and

Salar Salar Salar

े राज्यकार का

N'I sur l'Atlantique

the way are of the property.

ÉCONOMIES ÉTRANGÈRES

OINT DE VUE

# nusique sraël à l'heure de vérité

par LIONEL STOLÉRU

Ville de Paris depuis 1905 M. Lionel Stoiern, secre-et le château sont déla ile; aire d'Etat au travail, mem-l'inventaire supplémentaire par du Carrefour social démo-1944.

Tate, qui était en voyage fliciel en Israël, ces derniers nous livre ses impres-

TRE AUX HALLES

ETORIC ÉTR-

Sermain

z d'infraies équipeis nouvesu
iotsumient
iotsumient
cosulé per

ccepte par éduite. Les

étudier un

MATERIAL .

ve délivrer ins, repré-qui leur dans les

s jusqu'à r les parc-heures de stationner

ison exis-

istribution

28r l'inter-

e des mé-ns profes-

hhizau de

de Paris

rable aux

nement de

Toperation and Sur la

to reader-

irin et le

on: is co des pins.

nutes par le, less ées Nes-York

igner and ig

e Paris:

la grève des égodie jours, nous neve de politique jours sur la nouvelle politique se responsables en souvernement

Les responsables syndiqui ires public le gouvernement duit leur mouvement qui on nie Tel-Aviv.

3 novembre, ont lance le gouvernement des rats qui se serait notant dans les manifestée dans les trait dans l'histoire de l'économie quatrième et onclème annéellement et les services les contrôle de change datant du le plus formel à cette allement et de contrôle de change datant du le plus formel à cette allement et deviat britannique, la livre israéfantisiste , a précisé manifestée de l'économie de la ville opposent le deviat britannique, la livre israéfantisiste , a précisé manifestée de contrôle de change datant du le plus formel à cette allement convertible moins de rats dans les minomandes de la ville opposent le deviat britannique, la livre israéfantisiste , a précisé manifestée de groupe des monnales de devoit qu'il ajoute : « l'i n'y a minimant et groupe des monnales de la ville opposent le deviat britannique, la livre israéfantisiste , a précisé par ailleurs, metaurs, cela devait arriver un jour : dehors des égoutiers, cita c ses soixante taux de change a précisé, par ailleurs, metaurs, ses innombrables subvennées, exemptions, détaxations, responses a le maire de l'entre selon les produits et les dentre de l'entre de l'entre de l'entre de l'economie de l'evé des importations. En même devent librement convertible stocks.

Dès dimanche, premier jour de le manifestalent : queues dans les grands magasins de la rue Diranjoff, à Tel-Aviv, pour escayer d'acheter à l'ancien prix, et vague de hausses : + 25% pour l'électricité. + 21% pour les cigareltes, le pain passe de les dentre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'

Les égoutiers en grève de un labyrinthe économique où le dent notamment une angul'Ariane de la réussite était moins tion de leurs effectifs. Un papacité à produire que l'astuce mois et deux jours de repuis placer dans la bonne case cutifs. La prime « queu de l'anistrative. Comme je l'avais écrit (50 centimes par anima) : 1973 (1), le sionisme se voyait qu'une aumône ». Rette à peu remplacé par le subvenqu'une aumône >, estina à peu remplacé par le subvennisme. La délaite électorale are du parti travailliste et l'arrivée

Likhoud avec M. Begin devalent ir un jour leur traduction écoéenmoins. l'ampieur et la soudai-

i des décisions du 28 octobre opos de l'aménagement de la tôle pris tous les Israéliens par surtre mois de pouvoir de la nou-\*Espaces pour demais vision économique globale de en l'opération d'Hourillia au moins un reproche que ່າ n'entrendra plus dans le proche

ux cents personnes chaque fois, demoir! untradictoires ont été organisées, le la philosophie générale de la ux et à Lespaure, dans la Gironde, su velle politique économique est a Espaces pour demain. Ainsi a come remettre tous les compteurs à isibilisation -, que le conseil d'admiso pour repartir sur des bases plus : l'association - le journaliste Louis incères - : vérité du laux de ner contre l'un des projets de la lange, vérité des coûts, vérité des tôte aquitaine (MIACA).

Une zone d'a ménagainsi, la livre qui « rampait » au concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a été a me de mini-dévaluations de 2% 23 print double de la concerté (ZAC) a c 23 juin dernier. Com ajent-elle flottante et librement est classé, la commisse avertible. Du taux antèrieur de tementale des sites a malivres sterling vendredi, elle tomtementate des sites a majures stering venored, elle tom-tée. Elle a donné son m jund à 15,35 et mardi à 15,20, 4 octobre. Une étude ém conformant ainsi au taux « pro-du site a été confiér à Ediqué» par M. Ehrlich d'environ seur Pierre Aguesse, du livres sterling. A voir l'insistance Conclusions : le site lui-per la celle ce taux a été annoncé sans grand intérét écase vendrell on ceut se demander sans grand intère écon laborat de la de laborat l'étang d'Hourtin, pare qui vendred, on peut se demander profond, est en dange, le gouvernement, qui n'aurait du MIACA prévoit son soncer aucun chiffre à partir du sement.

ment où il revenait à la liberté des collec-vacament. milie deux

Ment ou il revenant a la liberte
L'association Espace pui taux, n'a pas voulu forcer le
maien, qui s'est donné pur tin en poussant à une dévaluation
son de souver les ponionses forte que ce que le marché
l'erges du littoral est ancait fait spontanément. Nous savons
cord total siver les déstréfet — la dévalutation française
projet de la MIACA Elécté 1958 l'a montre — que l'effet
de foir a physicia à la référence set très important donné faire characle 4 13 rest choc est très important dans une aluation : il faut que le coup

# [] J'ag:: 2'short fra frein aux importations et le coup

classe de Louis Berlot fouet aux exportations et le coup classe de Louis Berlot fouet aux exportations se maniferante de certain feet avant les réactions des prix exporte de certain feet avant les réactions des prix exporte de contrôle des coffs.

The company of the contrôle des contrôle des contrôle des company of the contrôle des contrôle nement escompte un rapatrie et volontaire des « capitaux noirs » enus clandestinement par les ciellens à l'étranger. Le compte en ars de M. Rabin, à New-York, it ramené ce problème à l'actuamais le chiffre de 3 milliards it ramené ce problème à l'actua-, mais le chiffre de 3 millards

Mille cing can's source par son ampleur. From the desired services of the services of t aportation ont été presque toutes nportation ont été presque toutes primées. Un grand nombre de se ont disparu, remplacées par la A dont le laux passe de 8 à

VILLARS-SUR-OLLON

altitude 1.300 m A VENDRE

dans domaine privé avec environnement protégé APPARTEMENTS: DE LUXE

dans CHALETS TYPIQUES de 5 à 10 appt. seulement VUE PANORAMIQUE -Crédit 70 % sur 20 ans, intérêt 6 % Directement du constructeur <u>Camobilière</u> de Villars sa Case postale 62 CH-1884 VILLARS-s.-OLLON

Tél. 25/31039 et 32206

12 %. Le déficit commercial civil de de dollars, soit trois fois plus 1 600 millions de dollars pourrait être rapidement réduit de 200 millions

2,95 livres à 3,40 livres et les hôtels avertissent leur almable clientéle qu'ils sont - obligés - d'auamenter leurs prix (en livres) de 25 %, ce qui laisse quand même une bonne marge de gain au touriste (d'environ 20 %). Les syndicats, qui font depuis quatro mois partle de l'opposition, reagissent aussilôt. Le secrétaire général de la Histadrout, M. Meshel, demande que = cas hausses soient compensées dès la prochaine leuille de paie - alors que le gouvernement avait demandé une trêve salariale

Voici donc engagés une nouvelle partie, avec de nouvelles règles de jeu, et un enjeu important : le redressement économique israélien.

de trois à quatre mois. Dès jundi.

l'appel à la grève générale était

Depuis 1973, en effet, l'économie Israélienne piétine : 1 % de croissance en 1976, 2 % en 1975 contre 6 à 10 % avant. En même temps, les prix galopent : environ 40 % par an depuis 1973, alors que les salaires ont du mal à sulvre. Tout cela compromet la balance des palements dont le déficit annuel est course entre prix et salaires. Mais, depuis 1973 d'environ. 3.5 milliards quel que soit le résultat à court

qu'avant. Le résultat final est l'aggravation de l'endettement extérieur qui augmente de 3,4 milliards de dollars en 1971 à 9,4 milliards de dollars en 1976, alors que les réserves tombent à 1,2 milliard de dollors : l'Israélien détient le record du monde de l'endettement extérieur par habitant. Aussi le F.M.I. et les institutions internationales accueilient-lis avec faveur la nouvelle

Une nouvelle idéologie

Mais, par-delà des règles de gestion nouvelles et tout à fait justiflées par la situation antérieure, tout le monde sent bien qu'une nouvelle idéologie est au pouvoir : d'une société d'assistance, le gouvernement veut revenir à une société de libre initiative et de responsabilité. M. Millon Friedman, qui avait été appelé tout récemment en consultation à Jérusalem, ne s'y trompe pas qui commente la nouvelle politique en ces termes : « Israēl est en train de passer d'une conception naliste, collectiviste et socie liste à une conception de liberté humaine. . De l'économie du kibboutz à l'économie actuelle, en passant par la période travailliste et syndicale de la Histadrout, quel virage en effet l Le vice-min des finances, M. Flomin, m'a confirmé la décision du gouvernement de dénationaliser, en vendant les actions en Bourse, une grande partic des entreprises d'Etat, comme le téléphone et autres activités de production : - Le rôle de l'Elat n'est pas de iouer au tootball avec les autres, mais d'arbitrer la partie de tootball. . Belle phrase à méditer en France aulourd'hui l

C'est donc en termes politiques qu'il faut évaluer le new deal israélien. Sur le plan technique, il possède en effet de nombreux atouts pour réussir s'il parvient à conten dans les prochaines semaines la

questions pour l'avenir.

La première est de savoir si. à l'houre où la traversée de la crise a conduit tous les pays industriels à plus de protectionnisme, Israel peut aller à contre-courant sans risques de voir son marché intérieur dévasté par la concurrence de produits eura bondants, américains, japonais ou européens. Le flottement de la livre suffira-t-Il pour fournir les ajuste-ments nécessaires ? Cela paraît douteux pour l'avenir, en cette période

La seconde question, encore plus redoutable, est de savoir si Israel est disposé à accepter dans les lisme, c'est-à-dire l'accroissement des inégalités sociales, même si elle se fait seulement par la création d'une classe riche. Le leader de l'opposition, M. Pérès, que j'ai rencontré, ne s y est pas trompé en soulignant publiquement . le différence entre la politique travalitiste. orientée vers une juste répartition des revenus, et celle du gouverne actuel tournée vers caux qui sont les mieux aptes à survivre. » J'el evoque le sujet avec le Dr Katz, ministre du travail depuis une semaine et très connu pour son rapport sur les inégalités sociales et Israēl. Il reconnaît sans peine que cette préoccupation va devenir peu à peu essentielle dans le succès de

Ainsi, en Israél comme en Suède, le balancier politique bascule du socialisme vers le libéralisme, un moment où la France est en proje à la tentation inverse, jusqu'au lour où les nations démocratiques pa viendront à un équilibre où le libérallame ne s'identifieralt plus à la loi de la jungle et où le socialis ne serait plus synonyme de société d'assistance, d'assurance tous risques et d'interventionnisme public. Mais cet équilibre qui finira un jour par prévaloir, n'est-ce pas, tout simple-ment, la social-démocratie? J'en suls profondément convainc

(1) L'Erpansion, sept. 1973.

# **COSTUMES** offre spéciale inter-saison du 5 au 26 novembre **MESURE INDUSTRIE**

23 rue des Mathurins Paris 8 (métro Havre-Caumadin) parkings : place de la Madeleine et boulevard Malesherbes

# LE NOUVEAU PACTOLE : l'IMMOBILIER ANCIEN RESTAURÉ

Pour le voir couler, ce nouveau pactole, il suffit de regarder derrière les belles facades d'autrefais, ascenseurs, cuisines et salles de bains rutilantes s'installent et ajoutent le confort d'aujourd'hui au charme d'hier et c'est bien ce qui fait courir les investisseurs

Pourquoi ? C'est tout simple :

La pierre est déjà une valeur sûre, mais le « béton », le neuf est si cher que la rentabilité de l'investissement s'en trouve très faible... et la valorisation du capital de moins en moins évidente,

A l'inverse, aujourd'hui, l'ancien restauré, beaucoup moins cher, permet d'obtenir des rendements très élevés à condition d'être situé dans des quartiers à forte demande locative.

La Compagnie Française d'Investissement, grand spécialiste dons ce domaine, affirme qu'il est possible d'atteindre un toux moyen l'an de 14,50 % ! selon un calcul très précis établi sur plusieurs années et tenant compte bien sur des revenus locatifs nets, mais aussi de l'accroissement du capital corrigé par le taux d'érosion monétaire. Ces calculs sont évidemment variables selon les cas, mais ils semblent toujours particulièrement alléchants surtout lorsque interviennent les aspects fiscaux particulièrement

Mais, attention, les arguments ne suffisent pas pour que l'investissseur achète n'importe quoi pourvu que cela soit ancien. Ce que la Compagnie Française d'Investissement propose ce sont des appartements en copropriété totale sous forme d'un authentique produit d'investissement, autrement dit un montage financier mple, certes, mais dont la recette lui est propre et qui offre une très grande sécurité à l'investisseur.

C'est un produit « fini » extrêmement précis tant au niveau du « motériau » (l'immeuble restauré ou à restaurer en l'occurrence) qu'au niveau du montage financier.

L'investisseur avisé et donc prudent, disposant d'environ 35.000 F, représentant les 20 % d'apport personnel pour tout achat d'appartement, plus les frais de notaire et d'emprunt, aura donc tout intérêt à demander une étude personnalisée d'investissement à la Compagnie Française d'Investissement, 8, av. Hoche, 75088 Paris, tél. 758-68-80.

Nouveau Les U.S.A

près de 50% moins cher!

Cet hiver, les hommes d'affaires comme les touristes se rendant aux U.S.A. peuvent faire d'importantes économies avec le nouveau forfait qui comprend 7 muits d'hôtel et l'aller-retour en classe économie

Départs quotidiens assurés

assurées par les 747 TWA! Vous pouvez non seulement partir n'importe quel iour de la somaine\* mais surtout avoir votre fauteuil reservé!



choix de distractions\*\*. Si vous preferez travailler vous pouvez vous pour votre prochaine visite installer dans la cabine Hommes

d'Affaires TWA où vous serez au Un choix d'hôtels

Le prix du forfait "Bonnes Affaires Américaines" prévoit le logement en chambre double dans de confortables hôtels du centre-ville. Une chambre individuelle dans un hôtel de première catégorie, voire de luxe, peut être obtenue moyennant un supplément.

Des tarifs exceptionnels! comprenant l'hôtel et l'aller-retour en avion (vols réguliers)

NEW YORK 2370 F seulement BOSTON 2340 F seulement WASHINGTON 2595 F seulement CHICAGO 3040 F seulement LOS ANGELES 3360 F seplement

Le forfait "Bonnes Affaires.

Américaines" TWA vous permet de bénéficier de tarifs tout aussi Le cabine Hammes d'Affaires est disponible an classe avantageux pratiquement pour économie en fonction du nombre de pascagors à bord.

n'importe quelle ville des Etats-Unis.

Payez presque moitié prix

aux U.S.A. Le forfait "Bonnes Affaires

Américaines" TWA comprend l'allerrelour par avion en classe économie et 7 nuils d'hôtel pour un prix très inférieur à un simple allerretour au tarif normal! Il s'agit d'un forfait spécial valable à partir du 1<sup>er</sup> novembre, et à réserver au moins 15 jours avant le départ. Si vous



mie, pour les distres

Nº 1 sur l'Atlantique

TWA : la compagnie aérienne qui transporte le plus grand nombre de passagers sur les vols transatlantiques réguliers.

### RÉPUBLIQUE ARABE DU YEMEN ORGANISATION CÉRÉALIÈRE GÉNÉRALE DU YÉMEN

\*(PURLICITE)

APPEL D'OFFRES POUR L'ÉTUDE, LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE 2 MINOTERIES-BOULANGERIES AVEC SERVICES ANNEXES

Dans le cadre du projet céréalier national de la République Arabe du Yémen, deux minotaries-boulangeries doivent être construites à Sansa et Talz. Chacune transformers 18 tonnes de farine par jour en produits finis à l'aide d'un procédé de pétriasage par lots à haute énergie. De petites minoteries à grain complet capables de produirs 10 tonnes de farine par jour à partir d'un mélange de bla et de sorgho seront construites à côté des boulangeries.

sorgho seront construites à côté des boulangeres.

Les sociétés appropriées intéressées sont priées de soumisionner pour la fourniture et l'installation du matériel suivant :

a) Une chaine de boulangerie pour la fabrication de pain blanc moulé, d'un type local de pain brun moulé et de produits à pâte moile syant tous la consistance du pain moulé européan, ainsi que d'une miche plate locale. L'installation couvrint tous les stades de la production, depuis l'arrivée de la farine jusqu'au produit fini en passant par le système de retout des moules et plateaux, les râteliers-conteneurs de refroidissement et de stochage, et le matérial de découpage et d'emballage.

b) Le matériel pour les minoteries pour grain complet, y comptis

de découpage et d'emballage.
b) Le matériel pour les minoteries pour grain complet, y compris
les charpentes métalliques et plates-formes d'accès.
c) Le matériel pour le transfert de la farine de la minoterie à

d) Le matériel et les services annexes nécessaires au bon fonc-tionnement des boulangeries et minotaries, y compris les installations et circuits de distribution suivants ; — Vapeur, — Alimentation électrique avec petit groupe électrogène de

secours,

— Air comprimé,

— Fuel,

— Eclairage (minoterie sculement),

— Esq chaude, froide et gincée,

— Ventilation mécanique avec aires spécifiques de refroidissement et à humidité contrôlée.

ment et à humidité contrôlée.

e) La fourniture seulement de matériel de laboratoire pour le contrôle de la quelité, de certains produits de consommation courante et de pièces détachées pour le matériel ci-dessus. La construction des bâtiments des boulangeries et minoteries ne fait pas partie du contrat.

L'installation aux deux emplacements devra être simultanée. Les soumissionnaires deviont faire la preuve qu'ils ont l'expérience et les ressources nécessaires pour mener à bien ces travaux. Un questionnaire qui doit être rempli est joint su cahier des charges.

Le soumissionnaire retenu devra conclure un contrat forfaitaire clés en main pour la fourniture, la livraison et l'installation, la mise en service et les essais de tout le matériel et les services générals annaves. Il sera responsable de la préparation des dessins détaillés selon les plans et spécifications généraux de l'ingénieur-conseil.

Tous les documents seront en anglais. Seules les sociétés ayant une expérience prouvée de la fabrication et de l'installation de ce type et de cette taille de boulangerie industrielle sont priées de soumissionner.

industrielle sont priées de soumissionner.

Le cabler des charges peut être achsté à l'une des deux adrasses ci-dessous contre versement de quarte-virgt-huit dollars U.S. (83 \$) ou cinquante livres sterling (50 £), qui représentent le coût des documents. Cette somme n'est pas remboursable.

Yemen General Grain Corporation
PO Box 710

Zubeiri Street
Sansa
Yemen Arab Republic.
INGENIEUR-CONSEIL:
Oscar Faber & Fariners
Upper Malborough Road
St Albans
Herts AL 1 3UT
Angisterre.

Les demandes par poste devront être adressées à l'adresse de St Albans, Indiquer dans tous les cas la référence \$330/XGGC3. La date limite de réception des offres est le 11 janvier 1978.

Il ne s'agit pas de charters, muis des liaisons quotidiennes regulières

Tous les avantages

des services réguliers

Avec le forfait "Bonnes Affaires Américaines" TWA, vous bénéficierez du meme service que les passagers vovageant en classe économie à plein tarif : un siège spacieux et confortable, un choix de repas, un

# **AFFAIRES**

. 🛴 🤊

### LA LIMITATION DES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES

# Bruxelles hausse le ton

Brurelles (Communautés européennes). — Les négociations, engagées depuis le 11 octobre entre la Communauté et une trentaine de pays producteurs de textiles « à bas priz de revient », entrent en ce début novembre dans une phase décisive. Ces négociations ont pour but, on le sait, d'organiser de manière très précise les importations de textilles de la CEE, au cours des années à venir, en les stabilisant dans un premier temps au niveau atteint en 1976 et ne concédant pour la suite que des taux de progression Bruxelles (Communautés eurosuite que des taux de progression modestes (le Monde du 12 octo-

bre).

La Commission, qui parle au nom des Neuf, a déjà obtenu des résultats non négligeables : des accords provisoires portant sur les quantités pouvant être fournies à la C.E.E. ont été conclus ou sont sur le point de l'être avec sept ou huit pays fournisseurs. Mais aux yeux de la C.E.E. l'opération « négociation bilatérale » — dont dépend le renouveillement par la C.E.E. de l'Accord multi-fibres (A.M.E.), qui vient à expiration à la fin de l'année — ne sera concluante que si au — ne sera concluante que si au moins 75 % des importations textiles originaires des pays à bas prix de revient sont couverts par des accords bilatéraux, ce qui suppose que les trois fournisseurs. par des accords bilatéraux, ce qui suppose que les trois fournisseurs dominants. Hongkong, la Corée et l'Inde signent de tels accords. Pour y parvenir, la Commission, qui considère qu'il n'y a pas d'alternative raisonaable au compromis qu'elle propose, hausse le ton. M. Tranh Van Thiah, le chef de la délégation de la Commision, qui a tenu ce vendredi 4 novembre, une conférence de presse, a lancé un ultimatum à 4 novembre, une conférence de presse, a lancé un ultimatum à Hongkong : si les négociateurs de la colonie britannique qui, pour le moment, tergiversent et refusent de discuter les quotas d'importation proposés par la C.E.E. ne consentent pas l'effort nécessaire pour parvenir d'ici au 10 novembre à un accord. la Commission renoncera à traiter avec eux et répartira leur part de marché entre les autres pays fournisseurs.

De notre correspondant

lui consentir de concessions trop substantieles ». Cet avertissement intervient à la veille d'une ren-contre à haut niveau entre les représentants de la Commission représentants de la Commission et leurs homologues américaina.

Homis Hongkong, des difficultés sérieuses sont apparues avec l'Inde et le Brésil. La commission est également embarrassée par les prohlèmes que posent les pays fournisseurs qui sont llés à la C.E.R. par accords préférentiels et en particulier le Maroc et la Tunisie. La C.E.R., pour laquelle cette affaire ne peut être traitée que de manière « globale », entend leur imposer comme aux autres fournisseurs des limitations à l'importation. Les Maro-

cains et les Tunisiens font valoir, non sans raison, que de telles restrictions sont contraires à l'esrestrictions sont contraires à l'esprit des accords de coopération qu'ils ont signés avec la C.E.E. Le développement de leurs exportations textiles est dû en large part, expliquent-ils, à l'interpénétration industrielle entre leur économie et celle des Etats membres, laquelle constitue précisément l'un des objectifs des accords de coopération (les Français Investissent au Maroc ou y exportent pour transformation de la matière première textile). Un modus vivendi permettant d'éviter l'altération des relations avec les pays du Maghreb, mais aussi avec l'Egypte et la Turquie ne sera pas commode à trouver.

PHILIPPE LEMAITRE.

### POUR PRÉVENIR D'ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS

# Les entreprises de plus de 750 salariés doivent fournir des comptes provisionnels annuels à la Banque de France

Le projet de loi relatif à la suprévention et au traitement des difficultés des entreprises », adopté jeudi 3 novembre par le conseil des ministres, pourrait être soumis à l'Assemblée nationale avant la fin du mois de novembre. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des recommandations du comité sur la réforme de l'entreprise, présidé par M. Sudreau, prévoit notamment que « les entreprises de plus de sept cent cinquante salariés devront établir tous les six mois une situation provisoire de bilan et chaque année un plan de trésorerie et un plan de financement qui seront communiqués à la Banque de France ». En outre, les commissaires aux comptes, dont que de France ». En outre, les commissaires aux comptes, dont le rôle sera renforcé, devront attirer l'attention des dirigeants de l'entreprise sur « tout fait significatif révélant une évolution préoccupante de la situation de la société ». Les actionnaires et le comité d'entreprise pourront également utiliser cette procédure « d'alerte » pour saisir les dirigeants de l'entreprise.

au redressement financier de l'en-treprise, d'une meilleur protection des droits des salaries en cas de poursuite provisoire de l'activité de l'entreprise ».

Inclue dans le nouveau projet de loi, la réforme des professions de syndic et d'administrateur judiciaire, dont l'élaboration a été diffiche et souvent contestée par les professionnels (le Monde des 8 avril et 22 juin 1976), pourrait connaître une phase d'application tout aussi délicate. La principale disposition de cette réforme pré-voit de rétablir la spécialisation et instaure une nette séparation des deux professions jusqu'alors pratiquement confondues, sauf à Paris et à Marseille. La même personne ne pourra plus rempiir simultanément les deux fonctions.

# SURMONTER LA CRISE DE L'IMPRIMERIE

annonce M. Monory

M. Dhinnin, député du Nord (R.P.R.), s'est inquiété mercredi 2 novembre à l'Assemblée natio-nale, dans une question au gou-vernement, « des menaces très sérieuses pesant sur le secteur de

sérieuses pesant sur le secteur de l'imprimerie s.

M Monory, ministre de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, a répondu : « Si les industries de mann-d'euvre ont de grandes difficultés, un certain syndicat y est pour quelque chose. Le monopole syndical u'a jamais favorisé la compétition ni le mantien des industries. Les difficultés se sont aggrapés du fait de la situation à Paris où, à la limite, certaines imprimeries pourraient disparaitre.

3 On m'a remis récemment un » On m'a remis récemment un

toutes les administrations et a toutes les administrations et entreprines du secteur semipublic des instructions très fermes pour qu'elles passent leurs commandes à des entreprises françaises. D'autre part, une mission temporaire a été confiée à un haut fonctionnaire et dans les prochains jours, une réunion autre les prochains jours, une réunion corre les reconselles prochains des prochains de les prochains de la prochain de les prochains de la prochain de les prochains de la prochain de la prochai aura lieu avec les responsables de l'imprimerie. Des mesures seront prochainement annon-

♣ La société IVECO, filiale de Fiat, spécialisée dans les poids lourds, va s'attaquer au marché américain, a annoncé, le 31 octo-bre, à Turin, son président, M. Umberto Agnelli, qui est éga-lement vice-président de Fiat. Le groupe organisera outer-Atlantie-me son propore réseau commercial. groupe organisera outre-Atlanti-que son propre réseau commercial, qui vemdra des camions à moteur Diesel de moyenne puissance. IVECO regroupe cinq marques dans trois pays européens : Fiat vehicoli industriali, en Italie; cia vehicoli speciali, en Italie; UNIC, en France, et Magirus Deuts, en Allemagne fédérale. IVECO a produit, en 1976; 103 000 véhicules et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars.

# LES AGENCES DE PUBLICITÉ **S'ATTENDENT**

### - A UNE STAGNATION DE LEUR ACTIVITÉ EN 1978

à l'attitude particulièrement pru-dente des gros annonceurs qui n'envisagent pas, semble-t-II, de dégager des budgets en hauste, compte tenu des incertitudes économiques et

mestres de 1977 ont été meilleurs qu'on ne l'escomptait, avec une 18.7 % en valeur contre des prévi-sions de progression de 12.2 %. Sur agences s'attendent à une hausse en valeur réelle de 2 % à 3 % de européens, où le volume de publicité per habitant est plus fort qu'en France, on enregistre des prévisions 9 % environ (en valeur réelle) en magne fédérale. Aux Etais-Unis, on prévoit en 1977 une hausse des chiffes d'affaires publicitaires de

Il semble que la situation fran çaise de relatif sous-développemen publicitaire soit due à l'attitude des qui ne ressentant pas la nécessit d'investir systématiquement dans la publicité. L'A.A.C.P., qui a erés quarante unités régionales (ne représentant encere que 18 % des budgets gérés par la centaine d'agences mem bres de l'A.A.C.P.), compte dévelop per son action vers ce march potentiel



#### CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE

La C.N.C.A. émet, à compter du 2 novembre 1977, un emprunt obligataire d'une durée de quinze ans au taux nominal de 11 %; le taux actuarial brut ressortant à 11,03 %. Les souscriptions se feront soit en numéraire, soit par voie d'échange des titres, C.N.C.A. 8,25 %, 1967. L'émission en numéraire sers close sans préavis : l'émission par voie d'échange se poursuivre jusqu'au 24 novembre 1977.

#### JISIKU SICAY DE SICOMI

L'assemblée générale ordinaire d'UNISIC, réunie le 27 octobre sous la présidence de M. Maurice Benard, a approuvé le bilan et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1977. Au 30 juin 1977, la répartition de l'actif par grandes masses était la suivante :

Chilgations françaises .... 30 & Liquidités .... 112%

Entre le 30 juin 1976 et le 30 juin 1977, la valeur liquidative de l'action UNIBIC est passée de 127,32 P à 124,72 P, soft une baisse de 2,2%; si l'on tient compte du dividende net mis en paiement au cours de l'exercice, la valorisation est de 4,6%.

L'assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende net de 10,20 F formant avec l'impôt déjà payé au Trèsor (crédit d'impôt) de 0,10 P un revenu global de 10,30 F qui, par rapport au cours de fin d'exercice, procure un rendement de 3,25%.

Le dividende est mis en paiement depuis le 2 novembre pour toutes les actions existent à cette date aux sièges, succursales et exences de ; la Banque Vernes et commerciale de Paris; la Société française de banque; la Banque de Bretagne; Rescirobanque; la Banque Pelletier et Cle.

L'assemblée générale extraordinaire qu' a suivi a porté la date de clôture de l'exercice ecclai au 30 septembre L'exercice en cours auxa donc une durée exceptionnelle de quinse mois, du 1<sup>ee</sup> juillet 1977 au 30 septembre 1978.

GROUPE VICTOIRE

Le conseil d'administration a augmenté conformément aux recom1977, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1977.

Deux étéments, qui résultant des opérations de restructuation intervenues à la fin de l'an dernier, viennent fausser le comparaison des précèdent :

Le conseil d'administration a également convoqué une assemblée générale extraordinaire, qui se réujent à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, qui se réujent à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, qui se réujent de l'assemblée générale extraordinaire qui se réujent de l'assemblée générale d'assemblée générale d'assemblée générale d'assemblée générale d'a

precèdent:

1) L'absorption des ex-filiales françaises a su pour effet d'inclure dans le pairimoine de la compagnie des titres de placement qui étalent détenus auperavant par ces sociétés. Lettre revenus figurent pour la première fois au crédit du compte d'exploitation;

d'exploitation;

2) Des éléments exceptionnels tenant à la restructuration affectent le crédit et le débit du compte de approvant et le compte d'exploitation et du compte de pertes et profits. Il s'agit notamment : su crédit, des revenus des titres de placement mentonnés an 1) pendant la période du 1° janvier 1976-30 septembre 1976, antérieure à la clôture de l'exercice précèdent; et, au débit, de tous les frais nécessités par ces opérations (droits d'enregistrement, honoraires d'experts, frais d'assembléas, etc.).

Sous ces réserves, le résultat d'exploitation atteint 44 552 732 F contre 22 076 306 F pour l'exercice précèdent.

Dans le même temps, le capital a été sugmenté de 26 % et le béné-fice net per action ressort à 23,19 F contre 14,91 F. Abstraction faite des éléments exceptionnels signalés ci-dessua, le bénéfice net (global et par action) marque une sensible progression d'une aunée à l'autre, due — pour l'essentiel — aux résultats de l'assurance vie en France et des filiales étrangères.

Le conseil d'administration a éga-lement convoqué une assemblée générale extraordinaire, qui se réu-nira à l'asse de l'assemblée géné-rale ordinaire, à l'effet de décider d'incorporer au capital une partie de la prime d'émission figurant au bilan nour le notre de 195 200 000 p. à ue is prime d'emission figurant at bilan, pour le porter de 195 200 000 F; 214 720 000 F et distribus gratuite ment aux actionnaires une action nouveile de 100 F, créée jouissance du 1st octobre 1977, pour dix actions antiquires

# CENTENAIRE BLANZY

Le conseil d'administration, réuni le 2 novembre 1977 sous la présidence de M. Frédéric Ourbek, a sartét le bilan et les comptes de l'exercice 1976-1977, clos le 30 septembre 1977. Le solde bénéficiaire du compte d'exploitation s'élève à 7 430 431 F contre 7 354 001 P pour l'exertice 1975-1978 et le bénéfice net, y compris notamment le soide des opérations à long terme, à 11 496 761 F contre 7 277 349 P.

contre 7 877 349 P.

Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires, convoquée pour le 22 décembre 1971, de portes 4 600 520 F à la réserve pour plus values à long tenne et aux autre réserves 38 846 F, correspondant aux profits immobiliers imposés à taux réduits. Le bénéfice courant distribuable resport, en conséquence, 6 787 395 F contre 7 112 276 F poul l'exercice 1975-1976.

Le coussil d'administration proposité. l'exercice 1975-1976.

Le conseil d'administration proposers à l'essemblée générale ordinaire un prélèvement sur le repor à nouveau de 80 919 F et une distribution globale de 686 314 F. cor respondant à un dividende ne inchangé de 22 F, augmenté d'l'impôt déjà varsé su Trèsor (avofiscal) de 11 F, soit un total 33 par action.

SICAV DI I CROI IDE CIC PA

| 3107                 | TO ON    | JUPE CI        |              |
|----------------------|----------|----------------|--------------|
| 30.9.77<br>30.6.77   | S.E.M.   | CREDINTER      | OBLISEM      |
| SICAV A VOCATION     | GENERALE | INTERNATIONALE | DE RENDEMENT |
| Actif net            | 268,3    | 183,9          | 526,5        |
| (en millions de F)   | 259,2    | 178,7          | 513,9        |
| Nombre d'actions     | 1.797    | 1.395          | 4.247        |
| (en milliers)        |          | 1.408          | 4.282        |
| Valeurs liquidatives | 149,2    | 131,8          | 123,9        |
| (en trancs)          | 142,8    | 126,9          | 120,0        |
| Compon               | F 7,30   | F 5,80         | F9.90        |
| (dernier payé)       | (1.4.77) | (1.4.77)       | (20.12.76)   |

Artisans d'Horlogerie Fine LA CHAUX-DE-FONDS, SUIRSE Un authentique lingot d'or fin dans votre montre. Une création brevetée de CORUM. Chez les grands joailfrers CORUM France, 58 rue Charlot, Pans 75003, tèl. 277 39 54

dossiers et documents

Numéro de novembre

L'INJUSTICE FISCALE

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Le numéro : 2,50 F Abonnement un an (10 numéros): 25 F

• • • LE MONDE — 5 novembre 1977 — Page 43

Actions Select. Acolficandi Agrimo A.L.T.D.

ALLT.D...
America Valor
Assurances Plac.
Bearse-Invest.
B.T.P Valents
C.L.P.

des économies c'est démodé? ourtant de l'argent qui rapporte. est bien pratique s 20 ans la SOBI offreaux prevo plusieurs formules d'épargne adaptées à chaque cas. ar simple demande de votre pari - et cela sans engagen nous yous adresserous? une brochure fres complète des types de placement mis à voire 🐎 disposition. DE BANQUE ET D'INVESTISSEMEN 26. bd d'Italie 706 A / B.P. 31 RTE-CARLO (Principaule de Mondo) r la liste des banques 🗡 sous te n° LBM7

# LES MARCHÉS FINANCIERS

### PARIS 3 NOVEMBRE

Marché plus résistant Le marché s'est révêle un peu

Le marché s'est révêle un peu prits résistant au fû des cotations ce jeudi à la Bourse de Paris. Où l'indicateur instantané, en recul de 0,78 % à l'ouverture, s'est finclement établi à — 0,35 %.

Le nombre de valeurs en hausse est resté inférieur à celui des baisses, mais ces dernières ont tarement atteint les porportions observées lors de la séance precédente. De plus les ilots de résistance s'étant multipliés, seules les électriques et les valeurs pétrolières ont enregistre une baisse quast générale.

Ailleurs, ta tendance a éte plustot trégulière, une majorile de gains ayant même été relevés dereches aux magasins.

La vedette de la seance est revenue sans conteste à Matra, qui s'est adjugé une nouvelle avance de près de 8 % A l'inverse, Union européenne a perdu 7 % et Téléphones Ericsson 5,6 %.

Séance qualitée de a plutôt positive » par les boursiers, dans les rangs desquels on déplorait cependant la mayreur persistante des affaires. Au moins les opérateurs avalent-ils aujourd'hui une bonne ruison de se tenir un peu à l'écart : le commentaire radiotélevisé que le premer ministre devait prononer jeudi soir à propas de sa politique des prix était attendu avec grand intérét. L'on es demandait d'autre part si la remantée du dollar observée sur les marchés des changes avait quelques chances de se poursuivre, les marchés des changes avait quelques chances de se poursuivre. Enfin, la revalorisation de 1/8 de point du taux de l'argent au jour le jour (8 5/8), intervenue ce l'argent au jour le jour s'et au goût des investisques eu valeurs étranuères ont été jamais — du goût des investis seurs en valeurs mobilières... Les valeurs étrangères ont été irrégulières, sauf les mines d'or, qui se sont vigoureusement redres-

Sur le marché de l'or, le lingol a d'abord progressé à 25 600 P puis est retombé à 25 470 F. contre 25 505 F. Le napoléon s'est ins-crit à 247,20 F. contre 247,80 F

BOURSE DE PARIS -

VALEURS

précéd.

| France I.A.R.D. | 169 | 169 50 | Lecahalf Immob. | 169 349 | 349 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 162

% % du du nom. coupon

**YALEURS** 

Taux de marché monétaire Effets prives ..... 8 2 4 %

# LONDRES

Une timide reprise se dessine vendredi à l'ouverture, et, peu avant midi, l'indice des industrielles s'éta-blissait à 480,6 (+ 0.6 point). Progrès des pétroles, des mines d'or et des fonds d'Etat.

CLOTURE VALETRS Imperial Chemical Rio finto Zinc Corp.

COURS DU DOLLAR A TOKYO 3-11 4 11

Chos 248 63 NOUVELLES DES SOCIETES

NOUVELLES DES SOCIETES

COMPAGNIE FINANCIERE DE
SUEZ. — Au 31 juillet 1977, le
compte de pertes et profits faisait
apparaitre un excédent de 203 millions de francs contre 177 millions
un an auparavant (+ 15 %). Sauf
imprévu, le dividende global de
l'exercice en cours devrait être égal
au précédent (25,50 francs) sur un
capital augmenté gratuitement de
10 % l'été dernier Sur le plan boursier, le président du groupe a souligné qu'il subsiste actuellement une
décote de 55 % du cours par rapport à la valeur liquidative de l'action estimée à 515 francs fin août
COMPAGNIE FINANCIÈRE VICTOIRE. — Le bénéfice net de l'exercice clos le 30 septembre 1977 g'est
élevé à 45,26 millions de francs
contre 23,10 millions Simultanément,
le capital à été augmenté de 36 % et
le bénéfice at par action ressort à
23,19 francs contre 1491 francs. Le
dividende global a été fixé à
19,20 francs contre 18 francs. Enfin,
une action nouvelle pour dix
anciennes sera distribuée gratuitement.

SIMCO. — Le bénéfice d'exploitament.

SIMCO. — Le bénefice d'exploitation du promier semestre 1977 s'est élevé à 23,65 millions de francs contre 30,65 millions au 30 juin 1970.

G.I.S. — Lencement, le 7 novembre, d'un emprunt de 700 millions de francs à un taux supérieur de 0.50 % à la moyenne pondérée des taux d'émission des obligations du secteur privé avec un plancher de

teur privé, avec un plancher de

# **NEW-YORK**

Légère reprise technique

Légère reprise technique

Pour des motifs d'ordre purement
technique, is Bourse américaine s'est
révélée un peu plus résistante jeudi,
où l'indico Dow Jones est parvenu
à regaguer 1.82 point à 802.57.
Le nombre de valeurs en baisse
est resté supérieur à celui des hausses
par 700 contre 614, et le volume des
transactions a diminué à 18,09 millions de titres contre 20,76 millions
la veille.

Rien dans l'actualité n'était de
nature à favoriser un redressement
plus élevé. Comme prèvu et anticipé, la hausse des prix de gros a
atteint 0,8 % en octobre contre 0,8 %
en septembre. Autre nouvelle peu

atteint 0.8 % en octobre contre 0.8 % en septembre. Autre nouvelle peu favorable à une hausse des cours : juste après la clôture de la séance il a été annoncé une nouvelle augmentation non négligeable de la masse monétaire (1.4 militard de dollar).

En fait, pour la plupart des opérateurs, le marché vient simplement de doquer une nouvelle preuve de sa résistance traditionnelle autour de seuis considérés comme « psychologiques » : en l'occurrence le niveau des 800 points de l'indice Dow Jones Indices Dow Jones : transports. 201.99 (— 0.53) ; services publics. 107.23 (— 0.23).

| <b>TALEURS</b>                                                     | COURS<br>2 II              | COURS<br>3 11              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| leeds ,                                                            | 43                         | 43 .<br>59 i 8             |
| LT.S<br>Doglog<br>Chase Manhattan Bank<br>Do Pont de Negours       | 25 f 8<br>27 f 2           | 2538                       |
| astmap Kodah                                                       | 49 7 8<br>47<br>42 3 8     | 50   2<br>47   4           |
| ord ienera: Electric ienera: Electric ienera: Foods ienera: Motors | 49 I 8<br>30 3 4<br>66 3 1 | 42   8<br>49   2<br>39 6 b |
| iodyzau                                                            |                            | 1738<br>260                |
| lennecoff                                                          | 22<br>68 ( 4<br>24 7 8     | 21 3 4<br>50 5 8<br>25 1 8 |
| chiumberger                                                        | £4<br>27                   | 63 3 4<br>27               |
| inion Carbida                                                      | 40 5 8<br>29               | 41 1 2<br>29 3 8           |

| _              | VALEURS                                                           | Cours<br>précéd.            | Docoler<br>cours                  | VALEURS                                                | Cours<br>précéd.              | Dernier<br>cours         | VALEURS                                                     | Cours<br>précéd.            | Derttier<br>cours           | VALEURS                                         | Cours<br>précéd.         |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                | Paternelle (La)<br>Placem, later<br>Providence S.A                | 76 60<br>185                |                                   |                                                        | 250<br>62 50                  | 252 20<br>490<br>1 12 20 | Tham at Math.<br>Utiner S.M.D                               | 31 20<br>54                 | 31 20<br>81                 | Sevaert                                         | 167 70<br>56 50<br>130   |                        |
| 12             | Ravilloo<br>Santa-Fé<br>Seichine                                  | 88 .                        | 248 ·<br>80<br>90 ·               | Facom<br>Forges Strasbour<br>(Li) F.M.B cb. fer        | 606<br>L5                     | 665<br>57 -              | Agache-Willot.<br>Filés Fourmies<br>Lajaléré-Rosbaix.       |                             | 18 50<br>43                 | Pfizer inc<br>Procter Gamble<br>Courtsuids      | 295 10                   | 39                     |
| st<br>H,<br>U  | Softaex                                                           | 71 50<br>198                | 71 12<br>195 16                   | Frankei<br>Hoard-U.C.F,<br>Jaeger                      | 390<br>228<br>93              | 224 58<br>90             | Roudière                                                    | 340<br>a 35 80              |                             | Est-Asiatique<br>Canadies-Pacif.<br>Wagoos-Lits | 100 90<br>71 20<br>80 50 | 7:<br>51               |
| 10<br>25<br>29 | Cambodge<br>Clause<br>Indo-Héváss                                 | 38 50<br>385<br>98          | 40 .:<br>390<br>92                | Lactaire<br>Stacurhin<br>Métal Déployé                 | 140 .<br>170 58<br>159<br>220 | 140 50<br>176 60<br>159  | Auxit, Mayigation M. Chambon Sen Maritims Dalmas Vietness   | 109<br>122<br>117 40<br>252 | 113<br>122<br>113<br>254    | Bariow-Rand<br>Swéd. Allumettes                 | 11 20                    |                        |
| ]-<br>15       | Madag, Agr tod.<br>(M.; Mimet<br>Padang<br>Salies de Midi         | 22<br>98                    | 21 <b>44</b><br>15<br>93          | Nadella<br>Nocel-Googis<br>Peugeol (ac. aut.)          | 174<br>127                    | 43 20<br>175<br>132      | Massag Rarit.<br>Hat. Havigation<br>Havale Worms.           | 68 70<br>68 30<br>109       | 57<br>67<br>198 20          | Alser.                                          | COTE<br>  425            | 425                    |
| le<br>it<br>j- | Aliment Essential                                                 | 167<br>96                   | 182<br>97 20                      | Resserts-Herd<br>Rollo<br>S.A.F.A.A. Ap. Apt<br>Satare | 105 99<br>- 4 10<br>80 10     | . 80                     | Saga<br>S.C.A.C<br>Stemi                                    | 32 70<br>81<br>235          | 34<br>\$1<br>23 i           | Celtulase Pin.<br>Ceparez<br>Ecco.<br>Eurafrea  | 228<br>441<br>485        | 31<br>22<br>441<br>491 |
| a<br>U         | Allobroge<br>Basadia<br>Fromageries Sai                           | 185<br>196<br>8:            | 188<br>195<br>86                  | Sich .<br>Soudure Auteg.<br>S.P.E.I.C.H.I.M.           | 59 54<br>179 60<br>233        | 52 20                    | Ir. C.I.T.R.A.M.<br>Transport Indust.                       | 188<br>103 50               | 109                         | Interfocualque<br>Métali Minière<br>Proguptia   | 260                      | 64<br>- 241            |
| e<br>n         | Gertiler-Saveco<br>Cedis<br>(M.) Chembourcy<br>Compt Modernes     | 676<br>416<br>120<br>130 20 | -180                              | Stokvis                                                | 168 SO                        | 330                      | (LI: Baignot-Far).<br>Bis S.A.<br>Biauzy-Ocest<br>La Brosse | 350<br>164<br>85 50         | 40 .<br>351 86<br>165 60    | Set Mer Carv.<br>Soffbus<br>S.P.R.<br>Uflaex    | 139                      | o23:                   |
| e              | Docks France<br>Economizis Centr.<br>Epargne                      | 222<br>344                  | و220<br>270<br>خ34                | Chant. Atlantique<br>At. Ch. Loire                     | 13 70                         |                          | Degremont<br>Dong-Trien<br>Duquesno-Parina                  | 334<br>156<br>319           | 68<br>340<br>160<br>318     | Oce v. Grinten<br>Rarento NV                    | 261 40                   | 2/8                    |
| e :            | From PRenard<br>Centrals Alliment.<br>Generals<br>Goutet-Turpin   | 144 50<br>156 50            | . 45<br>. 据 96<br>144 知<br>165 10 | France-Dookergoe<br>Ent. Bares Frie.                   | <br>IST SA                    | 61 50<br>107 53          | Essiler<br>Ferrailles C.F.F.<br>Havas<br>Locatel            | 870<br>218<br>103<br>200    | 870<br>211 10<br>110<br>202 | Plac. institut.i12                              | 778 77 I                 | 2346                   |
|                | Lesieur (Cle fin.)<br>Er Moul Corbell<br>Er Moul Paris<br>Nicolas | 247<br>225 70               | 250<br>120<br>226 78              | Indus. Maritime<br>Mag. gén Paris                      | 235<br>173                    | 235                      | Lyon-Alemand<br>C. Magnaut<br>M. J. C.                      | 115                         | 114 80<br>50<br>113 90      | 1 catégoris. 10                                 | Enkaige                  | 9969<br>Rac            |
| _              | Piper Heidsleck                                                   | ••• ;                       | 185<br>263                        | Cercio de Manaco                                       | 39 40                         | 38 49                    | Novater<br>O.F.P - Om.F.Parts                               | 148  <br>264                | 135 60<br>287               | 4/11                                            | frais<br>Inclus          | { =                    |

169 30

Locatel
Lyon-Alexand
G. Magnani
M. 1. C.
Movater
O.F.P-Om.F.Pari
Publices
Selfier-Lebtane
Waterman S.A.
Brass du Maroe
Grass Obest-Air
Ell-Sable
(B) Mile vt Méti.

Sanpiquet Sup Marché Doc. Taittinger Unipol Senedictine . 1996 Bras et Glac. Let. 325 C.D.C. 200 Cusenier Dist. Indechine Ricqlés-Zan Salat-Raphaél Stamma .... d178 50 d178 50 Spor Boochon 67 67 Spor Saissannals 137 137

| té de prissipil de la constant de la | rmier ! dent d dent d belste                  | gratuitems Sur le plus Sur le plus lu groupe actuelleme actuelleme a cours pa quidative de francs fir NANCIERE fico net de lembre 197 lilons de a Simultan menté de 2 action res action res 14,91 fran a été f 18 francs. relle pour tribuée gra- mestre 197 lions de action res action res action res action res action res action res action gran a été f action pour nelice d'ex mestre 197 lions de au 30 jui at, le 7 nov 700 milluo pérjeur de ndérée des gations de gations de un planch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a bour- a sou- a sou- a sou- ir rap- ie l'ac- a coût: VIC- l'exer- l'sest francs cment, 6 % et ssort à Enfin, a tuite- ploita- l'esst francs a 1970. embre, pns de 0.50 % 1 sec- | Do Pont Eastmal Exxon Fors General LI.I.I Kesnect U.S. Str Westing Xeron  Valen Valen Valen Cie | Electric Foods Hoters  House House House House House House House House Francis House Francis House Francis House H | ES QUO  ES QUO  ES QUO  ES GENTS                                                                                                   | 49 7 8<br>47 3 8<br>48 1 8<br>30 3 4<br>56 5 8<br>17 1 8<br>249 8 8<br>29 3 4<br>22<br>58 1 4<br>22<br>40 5 8<br>217<br>40 5 8<br>217<br>40 5 8<br>217<br>40 5 8<br>218<br>219<br>219<br>219<br>219<br>220<br>231<br>242<br>243<br>244<br>25<br>25<br>26 1 4<br>27<br>28 29<br>29 3 4<br>20 1<br>21 7<br>40 5 8<br>21 7<br>21 7<br>21 7<br>22<br>23 7<br>24 7 8<br>25<br>26 1 4<br>27<br>28 29<br>29 7<br>20 7<br>20 7<br>20 7<br>21 7<br>21 7<br>22 7<br>23 7<br>24 7 8<br>25 7<br>26 7<br>27<br>27<br>28 29<br>29 7<br>20 7<br>20 7<br>21 7<br>21 7<br>22 7<br>23 7<br>24 7 8<br>25 7<br>26 7<br>27<br>27<br>28 29<br>28 20<br>28 20<br>28 20<br>28 20<br>28 20<br>28 20<br>28 20<br>28 20<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 976.)<br>3 nov<br>97,4<br>99<br>NGB                                              | C.B.C. Cussenid Dist. In Pict. | er Glac. In the control of the contr | 296<br>327 16<br>138<br>245<br>28 96<br>4178 50<br>67<br>137                 | 4173 58<br>57<br>137<br>4172 58<br>30 50<br>51 50<br>67 6<br>230<br>72<br>36 69<br>118 29<br>118 29 | Didot Bottle lwp E. Lang. La Riste Rochette-Ceni A. Intery-Sign Bon Marché. Camari-Servip Carty Mars. Madage Maurie et Pro Optore Patals Houwaa Prisonic Uniprir.  Cronzel Europ Accomn lad. P. (C.1.P.) Lampes Merilin-Gerin Mors Occanic Paris-Rhöma Pilos Wonder Radiologie Radiologie SAFT Acc. fize Schneider Rad SI.N.T.R.A. SI.N.T.R.A. | 59 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46                                  | 5 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5                                    |                                                                                                                                                                                          | PE and self self self self self self self self                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 688 73 24 22 23 6 50 1 4 38 1 1 2 3 5 6 5 1 4 38 1 2 3 5 6 5 1 4 38 1 2 3 5 6 5 1 4 38 1 2 3 5 6 6 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 2 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 8 1 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 1 4 3 5 6 6 6 1 4 3 5 6 6 6 1 4 3 5 6 6 6 1 4 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Convertinano. Dropot lavest. Elysées-Valeurs Epargno-Croks. Epargno-luter Epargne-Hobřil                                                                                                                                                                        | 126 ±8<br>161 70<br>153 94<br>220 55<br>139 32<br>106 26<br>192 43<br>284 52                                  | 114 24<br>114 24<br>116 .7<br>168 26<br>147 16<br>248 66<br>149 01<br>130 88<br>124 71<br>256 11<br>163 31<br>271 65<br>164 35<br>165 33<br>177 65<br>185 36<br>187 187 77<br>183 72<br>185 63<br>196 69<br>197 77<br>183 77<br>183 32<br>172 77<br>183 32<br>172 77<br>183 32<br>172 77<br>183 32<br>173 185<br>174 77<br>175 63<br>177 77<br>183 32<br>177 77<br>183 32<br>177 77<br>183 32<br>178 178 188 187<br>179 188 187<br>187 187 188 187<br>188 187<br>188 187<br>188 187<br>188 187<br>188 187<br>188 187 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| irs Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | emier  <br>Durs  <br>69 50 1<br>69 1          | VALEUR  VALEUR  Jecahali Immi Jecahijancièri Jecahijancièri Jecahijancièri Jecahijancièri Jecahijancièri Jecahijancièri Jecahijancièri Jecahijancièri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S Cou<br>préc<br>10. 187<br>126<br>1 232<br>191. 215                                                                                                                             | 138<br>124<br>232<br>206                                                                                                                                                                                                                                                | Er V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALEURS                                                                                                                             | Cours<br>précéd.<br>. 29 48<br>. 85<br>. 77 50<br>108 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dernier<br>COURS<br>                                                             | Pranceis 6 Trav Herica Hera Ing Lamberi Leroy (E Origny-I Porcher Rougier Rougier Sablière S.A.C.E. Savoisle Schwart Spie Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de l'entre<br>de l'Est<br>destries<br>(frères<br>its G.)<br>desvroise<br>de Colas<br>de Seise<br>R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186<br>24<br>36 40<br>56<br>97<br>153<br>27 70<br>106 58<br>0 22 98<br>42 65 | 128 58<br>82 59<br>123 30<br>38 52 80<br>181<br>190<br>131<br>190<br>27 80<br>106 30<br>44 20       | Caruaud S.A Chiers Davum Escart-Meuse Fooderie-préc. Gueognan (F. d Profilés Tubes Sepelle-Maub. Tissanéta). Vincey-Bourge Huaron                                                                                                                                                                                                              | 140<br>23<br>6) 28<br>65 28<br>40<br>59<br>1 34                            | . 82 EB<br>. 85 2)<br>148 50<br>23<br>47                                  | ilitzcki Honeyweli ini<br>Maisaschita.<br>Sperry Rand<br>Arbed<br>Cockerli-Ougr<br>Hongarens<br>Mannesman<br>Steet Cy of Ca<br>Tuyss c 1 000<br>Blyvaor<br>De Beers (por<br>De Beers p c | 3 5 2 10 11 3 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 3 62<br>200 50<br>11 40<br>155 10<br>265<br>0 48 50<br>0 8 50<br>0 83<br>340 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rothschild-Exp<br>Sécur Mobilière<br>Sélect Mondale<br>Sélection-Rend<br>S.F.I FR et ETR<br>S.L.G<br>Silvariane<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Silvarian<br>Soreil-levestiss<br>Soreil-levestiss | 269 89<br>292 26<br>549 19<br>1133 46<br>165 71<br>246 13<br>1149 93<br>1128 81<br>256 10<br>347 58<br>133 15 | 257 65<br>224 98:<br>516 51<br>112 54<br>127 41<br>153 22<br>224 76<br>143 15<br>197 38<br>139 81<br>122 97<br>755 05<br>318 62<br>121 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 22 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S         | il MINCO the Cest. Bang the Senerale iOFICORT io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185<br>68<br>201<br>170<br>218<br>112<br>198<br>135                                                                                                                              | 177 6<br>90 68 8<br>50 201 8<br>170<br>215<br>115<br>189 5<br>. 135                                                                                                                                                                                                     | SO Us. Iz SO Acres Gestic Sofrac Applic Artois Cente (Ny) C (Ny) C Charg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im. Franci<br>Levestiss.<br>Sélect.<br>gi<br>e (Cie Ind.<br>c. Hydrani.<br>i.<br>n. Blanzy<br>e entrest<br>hampen.<br>p. Réun. (p. | 90   174   202   184 50   56   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185 | 139<br>121 90<br>98<br>172<br>285<br>163 80<br>670<br>92 20<br>104<br>116<br>350 | Vayer S.,<br>Ountop.,<br>Hutchine<br>Safie-Alt<br>Comipte<br>S.M.A.C.,<br>Gaernori<br>Pathé-Ci<br>Pathé-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138<br>··<br>18 15<br>8) 50<br>167 10<br>75<br>95<br>439<br>59 50<br>'I 18   | 135<br>70 .<br>18 15<br>81 50<br>154 10<br>73 .<br>95 .                                             | Amrep G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6225<br>162<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163 | 225<br>162<br>22 30                                                       | General Ministeretes Hartebeest Joaansesburg Middle Witwas President Ste Stilfunters Wasi Rasid Alcan Atum Asturienna att Consinco Fingustremen Rineral Reso                             | 0 12 m 6 15 74 8 0 11 7 11 2 80 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 40 11 | 108 50<br>89<br>12 42 50<br>16 30<br>80 11 95<br>10 75 10<br>130 50<br>133 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infloreier Indianor Indianor Indianor Indianor Indianor Indianor Internative Vorme Invertiss 4-11 Actigost-Etailo Credianter Crossanço-Imm Exre-Greissance Figancers Privae Fination                                                                            | 16:1<br>131 78<br>226 47<br>103 77<br>137 67<br>139 83<br>134 43<br>233 98<br>145 39                          | 193 98<br>(488 69<br>1529 81<br>12, 80<br>216 20<br>99 06<br>131 43<br>133 54<br>32 16<br>318 76<br>138 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 24<br>50 4<br>18<br>2<br>68 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 50 (1 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | M) S.B.F.I.P. ORC. Lyoncals OR | 99<br>555<br>1159 810<br>158<br>282<br>360<br>148<br>15 268                                                                                                                      | 0 90<br>555<br>815<br>165<br>278<br>360<br>80 148 8<br>278 5<br>112 5<br>108                                                                                                                                                                                            | Cumin<br>(LI) Di<br>Electr<br>Fig. 8<br>Saz et<br>La Mu<br>Lebon<br>4 (Ny) Li<br>0 Cl Mi<br>0 O.Y.A.<br>0 OPB P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | edes<br>ev. R. Norro-Financ.<br>retagne<br>Eaux<br>re<br>et Cle.<br>ordex<br>procaine.                                             | 318 50<br>(20<br>250<br>457 99 0<br>487 10<br>139<br>111<br>26 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 497<br>28 E8<br>139<br>111<br>26 50<br>48                                        | Tour Elff<br>Air-Index<br>Applie &<br>Arbol<br>Atoliers<br>Av Dass<br>Bernard-<br>B.S.L.<br>C.M.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | itie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85<br>50<br>134 90<br><br>340<br>a 43 40                                     | 85<br>64 29<br>48<br>138<br>17 89<br>850<br>45<br>199<br>282 58                                     | rirr<br>Garelot<br>Garelot<br>Grande Paroiss<br>Holles G. at da<br>Novacel.<br>Parcor<br>Guartz et Silice<br>R.E.T.I.<br>Ripotin-George<br>Rousselot S.A.<br>Soutre Réunles<br>Synthelabo                                                                                                                                                      | 99 54 120 40 254 30 177 45 70                                              | 210<br>148 90<br>108<br>54<br>121<br>251 38<br>177<br>43 20<br>436<br>128 | Moranda<br>Viellie Mentag<br>Am. Petrofina<br>British Petrofi<br>Oli Cenad<br>Petrofina Cum<br>Skell ir (port<br>Akze<br>Dart. Industri<br>Dom Chemical                                  | 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 50<br>222<br>C138<br>83<br>(11<br>74<br>43 39<br>53 50<br>185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cention Mebiliers Mendiale levest. Dalisea Ontima Planinter Sleavintoo S. L. Est. Seginter Univarier Statevan Cours precedent                                                                                                                                   | 200 16<br>173 06<br>130 86<br>143 61<br>275 32<br>182 26<br>385 16<br>123 25<br>420 96<br>153 18              | 191 88<br>165 21<br>124 93<br>137 09<br>262 84<br>183 54<br>185 54<br>401 85<br>146 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| omper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grentië                                       | er in cote<br>és figurer<br>re édition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | id. Premie                                                                                                                                                                       | Jania                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compe                                                                                                                              | HÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Detail                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deraler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compt.                                                                       | Comper                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ation des<br>to raison                                                     | valeurs a<br>news se s                                                    | yant fait Publicavous plus g                                                                                                                                                             | et de trace<br>grantir l'es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sactions o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e prolonger apre<br>estre 14 b. 15 et<br>es darniers cours<br>Précéd. Premier                                                                                                                                                                                   | 14 h, 3i<br>de l'apri                                                                                         | 6. Paur<br>és-midi<br>Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E.J. Leti<br>Esse S.J<br>Euratra              | EURS   clotus   209   88 2   150 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203<br>8 66 05<br>8 183 50                                                                                                                                                       | <del>,</del>                                                                                                                                                                                                                                                            | COUTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137                                                                                                                                | Olida-Caby<br>Opfi-Parisas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137                                                                              | COUTS<br>135<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CORLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133<br>85 .                                                                  | \$255<br>60<br>188                                                                                  | Tel. Ericsson<br>Terres Roug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279 80 20<br>80 50                                                         | ours   co                                                                 | 271<br>68 60 30                                                                                                                                                                          | 235 Se 19 50 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e, Moters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S clôture cours                                                                                                                                                                                                                                                 | 326<br>- 15 60                                                                                                | 317<br>16 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

DES SOCIÉI 

GROUPE VICTOR

 $\label{eq:control_eq} m(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{m} \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{$ 

The control of the co

The Service of the control of the co The state of the s LT 413 402 P.

Le contrett dudminism of result to the contrett of the contrett A Wight Color Subserved to receive a Subserved to the Color Subserve

CENTEMAIRE BL

# 

|                                   |                                                             |                                           |                                 |                                 |                                  |                           | er publier in                                               |                        |                               |                                                   |                          |                           | HÉ                                                              | A                              | 7                                 |                                   |                                   | سن و                            |                                                                     | a Chamb                         | re syadi                             | C219 2 (                               | Jecidê, a                         | Utre ext                       | Pêrimentai, de                                                    | proleng                            | ar, après                         |                                                          | <u> </u>                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                                                             |                                           |                                 |                                 |                                  |                           | n parfeis fig<br>propolère édi                              |                        |                               |                                                   | -2 F T                   |                           |                                                                 | A                              |                                   |                                   | KN.                               | 71 <b>6</b>                     |                                                                     | etation d                       | es valei                             | rs ayan                                | t fait l'ob                       | et de b                        | rausactions er<br>l'exactitude de                                 | rtre 14 b                          | L 15 et                           | 14 h, 30, !                                              | Pour !                            |
| Compen<br>sation                  | DEAL SIDE                                                   | Précéd<br>ciôture                         | Premier<br>cours                | Demier                          | with mint                        | Comper<br>Sation          | 'INJAN PEIDA                                                | Précéd.<br>ciōture     | Premier<br>cours              | Detriller p                                       | cours                    | Compen-<br>sation         | VALEURS                                                         | Précéd.<br>cióture             | Premier<br>Cours                  | COURS<br>Denaier                  | Compt.<br>premier<br>cours        | Compen                          | VALEUR                                                              | Précéd.<br>cióture              | Premier<br>cours                     | Dernier<br>cours                       | Compt.<br>premier<br>cours        | Compan<br>sation               | MALETING                                                          | Précéd.<br>clôture                 | Premier i<br>cours                |                                                          | espt.<br>espier                   |
| 1930                              | 4,5 % 1973.<br>C.N.E. 3 %.                                  | 660 10<br>1927                            | 862 40<br>1931                  | 662 40<br>1931                  | 661<br>1934                      | 192<br>70<br>181<br>455   | E.J. Letebvra<br>Essa S.A.F.<br>Eurafranca.<br>Europe po 1  | 180 28                 | 203<br>86 05<br>183 50<br>471 | 205   15<br>68 50   183 50   1472   45            | 55 10<br>25 .            | 137<br>99                 | Olida-Caby<br>Opfi-Parisas                                      | 137<br>94                      | 135<br>135                        | 139 54<br>95 20                   | 133<br>85 .                       | 255<br>60<br>188                | Tél. Éricsson<br>Terrès Roug.<br>Thomson-Br                         | 279 80<br>80 60<br>(82          | 175 50                               | 177 50                                 | 271.<br>60 36<br>176 50           | 235<br>19 58<br>29             | Harmany                                                           | 323 58<br>15<br>24 86              | 15 EB<br>26 20                    | · 18 60 11<br>27 68 21                                   | 7<br>16 60<br>25 80               |
| 380<br>285<br>58<br>142           | Afrique Occ.<br>Air Aquide<br>Ais. Part ind<br>Ais. Supern. | 272<br>276 50<br>54 80<br>143             | 370<br>279<br>55<br>142         | 371 50<br>278<br>55<br>142      | 365 10<br>275 10<br>54 10<br>142 | 488 .<br>450 .            | Feredo<br>— obj cany.<br>Fin. Paris BP                      | 403<br>457             | 400 50<br>450                 | 482 35<br>458 44                                  | 92 68<br>48              | 64                        | Paris-france<br>Pechelbrann<br>P.U.K.<br>— (abi.)               | 83 60<br>19 65<br>83 -         | 85<br>68 IA<br>82<br>123 58       | 86 80<br>58 10<br>82 18<br>123 58 | 66 88<br>81                       | 225<br>238<br>188<br>220        | — (obl.)<br>O.I.S,<br>U.C.O<br>Va. F Boses                          | 225<br>227<br>180<br>209        | 229<br>227 80<br>182<br>210          | 229<br>227 60<br>184<br>215            | 229-10<br>225 10<br>178 40<br>213 | 295<br>36<br>94<br>1240        | Hosehsi Akti<br>Imp Cham.<br>Inco Limites<br>L.S.M.               |                                    | 32 65<br>83 50<br>1224   1        | 33 33<br>83 50 83<br>1218   1216                         | 5 50<br>3 05<br>3 50              |
| 58<br>177                         | Alsthom-Att.<br>Appl.ca. gaz<br>Aquitaine<br>— certif.      | 60 30<br>179<br>363 60<br>63 50           | 60 50<br>178<br>362             | 69 28<br>173<br>357<br>64       |                                  | 210 .<br>57 .<br>125      | — obli cony<br>Fir. Va. Ear.<br>Fluestel<br>Fraissipet      | 210<br>68 90<br>125 16 |                               | 210 26<br>57 20 6<br>124 12                       | 08 .<br>57 80<br>22 50 : | 41<br>169<br>29           | Penarroya<br>Penkoét.<br>Pernod-Ric<br>Perrier                  | 40 15<br>178<br>261<br>137     |                                   | 40 LD<br>176 60<br>259 10         | 43<br>176 40<br>256 20            | 22<br>189<br>84                 | USINGT<br>USINGT<br>— (obl.).<br>Vallourec.                         | 75<br>21 35<br>109<br>12 58     | 72 46<br>92<br>189<br>82 58          | 21 80<br>189<br>82 80                  | 21 50<br>167.<br>81 40            | 147<br>255<br>235<br>250       | i.T T.<br>Merck<br>Missesota M<br>Mobil Corp.                     |                                    | 267 58<br>224 99<br>296           | 143   144<br>757 58   258<br>224 90   224<br>296     798 | 8 53<br>4 98<br>6                 |
| 99                                | Arjeen, Priots.<br>Aux. Entrepr                             | 98<br>242                                 | 98 10                           |                                 | 93 90<br>242                     |                           | Pr. Pétroles<br>— (Cartific.)                               | 99 88                  | 98 80<br>23 85                | 100 . 8                                           | 91 80<br>22 60   1       | 362<br>312<br>25          | Pétroles B.P<br>Peugeot-Citr<br>— (abi.)<br>Pierre Auby         | EI 90:                         | 50 50<br>295                      | 80 BO                             | 58 40<br>295<br>385               | 191                             | Y. Clicquot-P<br>Yloipriz<br>Amax<br>Amer • Tel.                    | 504<br>384<br>173 28<br>286     | 512<br>368 .<br>173<br>286           | 532<br>365<br>173<br>286 20            | 519<br>382<br>178 58              | 7910<br>215<br>535<br>280      | Hestië<br>Horsk Hydro<br>Petrofina<br>Philip Morris               | 208 59<br>511                      | 206 (B.<br>511                    | 7850 7840<br>206 50 206<br>511 612<br>289 289            | 6 18  <br>2                       |
| 153<br>202<br>86                  | Babc,-Flyes.<br>Bail-Equip.<br>Bail-Tuyest.<br>B.C.T.       | 76 50<br>(68<br>197<br>88<br>67           | 157<br>200<br>88 60             | 157<br>199 30<br>88 56          | 154<br>200<br>88 EQ              | 148<br>122                | Galeries Lat<br>Gle d'Entr.<br>Gle Fonderie<br>Générale Occ | 116                    | 118                           | 140 50 13<br>116 11                               |                          | 56  1<br>142  1           | P.L.M.<br>Poclain<br>Poliet                                     | 59 80<br>144 48<br>122         | 60 58<br>143                      | 61                                | 59 60<br>142 23                   | 28<br>107<br>-210               | Ang. Am. C.<br>Amgold<br>8. Ottomane                                | 17 15<br>95 28                  | 17 85<br>98 80                       | 17 60<br>93 10                         | 17 50                             | 52                             | Philips Prés Brand  Aphinies Randfontein                          | 51 48<br>57 50<br>768              | 51 50<br>C 61 90<br>2:0           | 51 45, 51<br>62 61<br>260 255<br>194 50; 187             | 1 70<br>1 50<br>5 .               |
| 62<br>65<br>645<br>380            | Bazar H. V<br>Begbin-Say<br>Bis<br>Bonygnes                 | 55 20<br>692<br>496                       | 592<br>405                      | 592<br>484                      | 581<br>404                       | 205<br>183<br>155         | Gr Tr. Mars<br>Guyenne-Gas<br>Hacnette                      | 187                    | 166                           | 185   18<br>170 98   16                           |                          | 34                        | Pempey .<br>P.M. Labinai<br>Prénatai                            | 69 90<br>94 50<br>33 80        | 69 50<br>83 50<br>34              | 34                                | 68 50<br>93 50<br>34              | 328<br>350<br>62<br>12 50       | BASF (AKI.)<br>Bayes<br>Buffelstoat.<br>Charter                     | 315 60                          | 317 50<br>294 50                     | 296 69<br>63 98<br>11 29               | 295 48<br>64                      | 278                            | Royal Dutch<br>RioTkoto Zinc                                      | 271 .                              | 271 .                             | 271 279                                                  | P 10                              |
| 1450                              | B.S.N -G.D.,<br>— (obl.)<br>Carretour .                     | 492<br><br>1410<br>254 58                 | 485<br>816 10<br>1401<br>258 10 | 487<br>                         | 485<br>815  <br>1390<br>254 60   | 68<br>360<br>113<br>79    | imetal .<br>Inst Mérieux<br>I Borel int.<br>Jeumoni Ind.    | 130                    | 123<br>78 50                  | 354 35<br>126 12<br>80 10 7                       | 50 ID   1                | 325<br>100  <br>125       | Présses-Cité<br>Prétabbil Si<br>Pricei<br>Primagab<br>Printemps | 110                            | 262<br>332<br>107<br>126<br>41 58 | 330<br>109 70<br>137 50           | 252<br>325 40<br>108<br>133       | 81<br>345<br>20                 | Chase Mads.<br>Cie Pét rimp<br>C.F. Fr -Can.<br>De Beers (S.)       | 136 69<br>89 20<br>347<br>18 65 | 80<br>345<br>G 19                    | 80 10<br>348 60<br>19 76               | 345 .<br>1905 ]                   | 320<br>51<br>606               | St-Heisea Co<br>Schlumberg,<br>Shell Tr (S.)<br>Siemens A.S       | 49 05<br>625                       | 3! i<br>48 70<br>524              | 48 70 48<br>624 618                                      | 0 18<br>8 30<br>8                 |
| 68 (<br>655 (                     | Casino                                                      | 1603<br>67<br>169                         | 990<br>65 50                    | 990                             | 980<br>67 89<br>157<br>153 80    | 62<br>36<br>158<br>174    | Kali Ste Tb.<br>Kléber-Col<br>Lab Beliop<br>Lafarge         | 34 90<br>172 10        | 57 LD<br>34<br>172 10         | 34 3<br>172 10 18                                 | 33 35<br>39              | 315<br>440                | Radar S.A.  — (chl.) Radiotach                                  | 335 50<br>448 50               | 339 90                            | 340 .<br>441 60                   | 333 20<br>440 10                  | 280<br>630<br>270               | Deuts Bank.<br>Dome Mizes<br>Du Poot Nem<br>East Kodak<br>East Rand | 244 80                          | 658<br>276<br>531<br>242 78<br>28 35 |                                        | 281 .<br>528<br>242 50<br>27      | 40<br>11<br>250 -<br>19<br>103 | Sony<br>Caeganytta<br>Unitever<br>Union Corp.<br>U. Min. 1/18     |                                    | 18 90<br>247 2<br>3 17 75         | 10 68 18<br>247 25 247<br>17 75 17                       | 9 30<br>9 70<br>7<br>7 75<br>2 10 |
| 14 50 (<br>187 (<br>84 (<br>124 - | than frame. )<br>(Obil.)                                    | 157 90<br>13 50<br>183 80<br>83 18<br>124 | 126                             | 13 80<br>161<br>83 19<br>124 10 | 13 7B<br>100 50<br>81 69<br>124  | 275<br>275                | — (gblig.)<br>La Képin<br>Legrand<br>Locabail               | 273<br>262<br>15.6     | 273 20<br>265<br>500 1        | 273 20 27<br>255   25<br>515   147<br>179 50   16 | 71 507 55<br>55<br>76. 1 | 56<br>68<br>56:           | Raffin, (Psa)<br>Raft St-L.<br>Redoute<br>Rhône-Pon).           | 65 50<br>67 50<br>690<br>65 20 | 65 70'<br>66 82<br>588<br>14 30   | 65 30<br>65 90<br>585<br>54 88    | 64 25<br>66<br>587<br>54 05       | 119<br>225<br>215               | Ericsson<br>Exzon Corp<br>Fort Molar<br>Free State                  | 118 20<br>225<br>205 38         | 111 58<br>225 .                      | 112 5D<br>725 20<br>209 50<br>82       | 110 30<br>223 20<br>206<br>80     | 137<br>50<br>108<br>245        | West Grief<br>West Deep<br>West Noon<br>Lerex Corp.               | 123 30<br>45 75<br>96 58<br>228 50 | 130 30<br>48 50<br>6102<br>238 50 | 133 90 139<br>48 40 48<br>102 50 112<br>230 30 231       | 9 18<br>9 .<br>2 89               |
| 380 1<br>170                      | Chin Méditer                                                | 374<br>174<br>185                         | 389 50<br>172 20<br>485         | 172 38<br>106                   | 185 I                            | 144<br>295<br>680<br>3058 |                                                             | 275<br>714<br>3078 3   | 277<br>702<br>045 3           | 7.2 i 70<br>045 301                               | 72 i0 12<br>12<br>18     | 350 H                     | _                                                               | 342                            |                                   | 256<br>340                        | 170 56<br>256<br>337              |                                 | Gen. Electric                                                       | VALEURS                         | ÓÐMKA                                | 249 . <br>N3 LIEU                      |                                   | Peratio                        | Zambia Cop.<br>INS FERMES S<br>ICHE. — LOTS                       | O 871<br>EULEMEI                   | 0 87 <br>FT                       | 0 87! -0                                                 | 0 <b>8</b> 5                      |
| 265                               |                                                             | IDI 99<br>282<br>317                      | 280 I                           | 182<br>286<br>319               | 101 10<br>220<br>315             |                           | Maco Bili<br>Maco Bili                                      | 28 20/                 | 28 28                         |                                                   | 8 05                     | 158   <u>1</u><br>480   1 |                                                                 | 477 58                         | 478 ED                            | 482                               | 22 60<br>153<br>473 50            |                                 |                                                                     | indiquê.                        | R + 3 (                              |                                        | ao partée                         |                                | colonne = de                                                      | rater con                          | rs -                              |                                                          |                                   |
| 370  -                            | C.G.E<br>- (Obl.)<br>: Entrepr.                             | 374 50                                    |                                 |                                 | 372                              | 39                        | Mais Phénix<br>Mar Wendel<br>Mar Ch Réu                     | 38 50                  | 40 .                          |                                                   | 0 60 E                   | 505 S                     | Saint-Gobalo<br>S.A.T.<br>Sauloes                               | 512<br>48 10                   | 46 I                              | 611 A6 DE                         | 129 10<br>599<br>46               | <u>co</u>                       | TE DES                                                              | CH                              | AN                                   | GES                                    | COUI<br>LE 230<br>ectes           |                                | <u>MARCI</u>                                                      | <u>IE LIL</u>                      | BRE L                             | <u>)E l'O</u>                                            | R                                 |
| 84 (                              | otFaucher<br>red Com. F<br>— (cbl.)                         | 94 69<br>78<br>97 30                      | 78<br>98<br>187 18              | 78<br>98                        | 76 45<br>93<br>187 10            | 330<br>1 '90              | Mariell<br>Mat Tétéph                                       | 1246                   | 242                           | 322   32<br>242   121<br>175   115                | 8 1                      | [35 ]                     | Sammer-Day<br>Schneider<br>S.C.O.A.                             | 99 70<br>130<br>78 90          | 90 80<br>130<br>77 50             | 138<br>77 50                      | 89<br>127 68<br>18 10             | MAR                             | CHE OFFICIE                                                         |                                 | OURS<br>Irêc                         | COURS<br>3                             | 60 gre                            | 3 pp                           | NORMAIES ET                                                       | OEVISE                             | s COU                             |                                                          |                                   |
| 280 E                             | rés Fonc.<br>LF. Imm.<br>rés Indust                         | 274<br>184 58<br>89 40                    | 272 10<br>104<br>86 49          | 272 ID<br>ID4  <br>86 40        | 103 10<br>84 70                  | 42<br>40<br>1360          | M.E.C.)<br>Mét Norm                                         | 1310                   | 44<br>300   1                 | 44   4<br>305   128                               | 3 90   3                 | 330   5                   |                                                                 | 32 I                           | 330 i0<br>247                     | 334 50<br>74 : 50                 | 99 60<br>330<br>251               |                                 | ne (100 Dikh                                                        | 21                              | 4 819  <br>4 790 i                   |                                        | 4 8<br>213                        | 1                              | or the chulo e                                                    |                                    | 25480<br>25505                    | 25450                                                    |                                   |
| 256 (5)<br>51 (6)<br>80 (6)       | trêd . Nat.<br>Crédit Nord<br>Cressot-Leire                 | 50<br>72 18                               | 50<br>71 ED                     | 251 19<br>58<br>71<br>1 9 90    | . 70<br>. 70                     | 435                       | - (ODIT.)<br>Mid Cie<br>Moël-Hen.                           | 28 i 9D                | 28D<br>407                    | 68   80   59<br>280   28<br>409   41<br>E95   59  |                          | 113   9<br>74   9         | S:1.14 N D.S                                                    | 74 20                          | <b>74 20</b>                      | 114<br>74 20                      | 187 20<br>112 :0<br>74 29<br>1781 | Pays-8as                        |                                                                     | 19                              | 9 280                                | 18 739<br>189 450<br>78 000<br>168 920 | 13 6<br>199<br>75 0               |                                | ûr fin filie e<br>Plêce trançan<br>Plêce trançais<br>Plêce suisse | a (20 tr.)<br>e (10 tr.)           | 267                               | 88 247<br>50 222                                         | 20                                |
| 205                               | ;.\$.F<br>- (Obl.).                                         | 298                                       | 207 90                          |                                 | 207                              | igi i                     | Mpi Lerov S<br>Movilnex<br>Yzma                             | 190 50                 | 185 50                        | 190   1 <u>9</u><br>239   33                      | 8<br>5 !                 | 72<br>550                 | Sogerap<br>Sommer-An                                            | 72 20<br>491                   | 72<br>491                         | 72<br>503                         | 72 · 483<br>231 50                | Norvégé<br>Grande-É             | (100 k.)<br>Bretagne (£ 1<br>1 000 (åres)                           | ;   8                           | 8 488<br>8 864<br>6 491              | 88 139<br>8 790<br>5 504               | 88 2<br>8 5 5                     | 50<br>50                       | Union tation<br>Souverain<br>Pièce de 20                          | 20 h.j                             | 220<br>237<br>1134                | 30   220  <br>50   237                                   | 30<br>50                          |
| 42 T                              | leffus-Mileg                                                | 35 10<br>39 20                            |                                 | 38<br>39 29<br>530              | 37 58<br>38 45<br>525            | 215<br>86                 | Mat Invest<br>Mavigal Mix<br>Mobel-Bozel                    | 205                    | 201 50                        | 63 80 B                                           | 14<br>15<br>12 70        | 237 I                     | Tates-Luz                                                       | 248<br>494                     | 235<br>459                        | 235                               | 238 30<br>490 50<br>704           | Suisse (<br>Autriche<br>Espagné | 100 fr.;<br>  (100 sch.)<br>  (100 pes.)                            | . 21                            | 7 230<br>0 100<br>5 802              | 217 600<br>28 132<br>5 817             | 218<br>29 8<br>6 6                | 50<br>90                       | Pièce de 10<br>Pièce de 5<br>Pièce de 50 s                        | deliars<br>dollars<br>esos         | 629<br>362<br>1039                | 50 361<br>1044                                           |                                   |
| 535 . E                           | le Cle Essx                                                 | 493                                       | 491 .                           | 494 .                           | 485                              |                           | Nord Cal.                                                   |                        |                               | 17 55 1<br>79 . 7                                 |                          | 749   1<br> 22            | Téi. Electr.  <br>(obl.).                                       | 725<br>123 40                  |                                   | 726<br>123 20                     | 704<br> 21                        |                                 | (100 esc.)<br>(\$ cas. 1)                                           |                                 | 1 875<br>4 366                       | 1; 92;<br>4 366                        | 43                                | = •                            | Pièce de 10<br>·                                                  | THEFTERS                           | 213                               | 245                                                      | . 1                               |

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

- tique ou un gauchisme de croisière », par Jérôme Bindé. « A mourir de rire », par François-Marie Basier - Adolescence et sointe
- 3. ETRANGER - Les crises africaines,
- 4. AFRIQUE
- ESPÁGNE : les prisonniers de droit commun réclament ans
- 7. PROCHE-ORIENT
- 7 8. BIPLOMATIE
- 9 à 14. POLITIQUE
- CORRESPONDANCE : lo crise de la gauche. L'examen de la loi
- 16. SOCIETÉ
- de l'hippodrome de Paris est
- 17. RELIGION **EDUCATION**

#### LE MONDE DES LOISIRS ET DU TOURISME PAGES 19 A 30

- permis moto an group Andorre l'aubaine. PREMIERES PENTES : A fond
- PREMIRRES PENTES : A fond les planches!

   MODES DU TEMPS : Les Salous 77 du prét-â-porter et du bricolage.

   Plaisirs de la table; Clin d'œil; Motocyclisme; Golf; Brocante; Photo-Cinéma; Philatélie; Hippisme; Jeux.

#### 32 à 35. ARTS ET SPECTACLES — CINEMA : la Vie devant soi

de Mashe Mizrahi, MUSIQUE: Star Child et Tombeau d'Armer, sous la direction de P. Boulez.

#### 37 à 42. ÉCONOMIE La lutte contre la bausse de

- us bôtiment à construire oux
- Halles de Paris. « Israël à l'heure de vérité »,

# LIRE ÉGALEMENT

RADIO-TELEVISION (31) Annonces classées (35 et 37); Aujourd'hui (18); Carnet (18); Météorologie (18); Mota croisés (18); Bourse (43).

Le numéro du - Monde daté 4 novembre 1977 a été tiré à 539 912 exemplaires.

### LE PRIX TONY-BURNAND 1977 EST ATTRIBUÉ

# A « DESSINS DE CHASSE »

Le prix Tony-Burnand 1977 lécerné par l'Association des journalistes de la chasse, a été attribué au livre de l'artiste hollandais Rien " Dessins de chasse a Poortvliet, a Dessins de chasse », publié en France par les éditions

a Safari », de Patrice Halin (éd. O. Orban), a obtenu des voix. Men-tion spéciale a été accordée à a Ecocaux apeciair a ete accordée à « Ecologie du petit gibier et aménagement des chasses », importants étude collective p u b li é e sux éditions Gauthier-Villars.



ABCD FGH

### A L'ASSEMBLÉE DE LOURDES

# Mgr Etchegaray : le chrétien ne peut s'abandonner à n'importe quel choix politique

Mgr Roger Etchegaray, archevêque de Marseille et président de la conférence épiscopale, a ouvert, ce vendredi 4 novembre, l'assemblée plénière de l'épiscopat réunie à Lourdes jusqu'au

politique des chrétiens.

« Les chrétiens sont - ils à

« Les chrétiens sont - ils à vendre? s'est demandé l'archevêque de Marseille. En tout cas, ils sont très sollicités de toutes peris, pressés de se ranger sous des bannières partisanes pour apporter leur concours, voire leur caution à une cause. Ils sont tous surpris, et certains même un peu grisés de voir ainsi qu'on se dispute p ar fois aprement leurs faveurs. »

La valeur et la séduction de La valeur et la séduction de l'action politique viennent, selon Mgr Etchegaray, « de ce qu'elle est un lieu de haut service des hommes, mais la jécondité plénière de l'Evanglie ne s'épuise pas plus dans cette action que dans aucune autre, et c'est ici que la danner du messionière. que le danger du messianisme temporel est le plus menaçant aujourd'hui », a-t-il déclaré.

S'adressant aux cent vingtdeux évêques qui participent à comme en religion, de façon
l'assemblée, Mgr Etchegaray a inconditionnelle, agjouté
notamment traité du pluralisme Mgr Etchegaray, pour qui s'rien
Mgr Etchegaray, pour qui s'rien
Mgr Etchegaray, pour qui s'rien Mgr Etchegaray, pour qui e rien n'est plus redoutable qu'une politique à prétention totalisants, surtout à une époque où s'estompe l'absolu de la foi. La politique dans notre pays est vécue trop souvent sur le mode de guerre de religies.

€ En revendiquant le plura c En revendiquant le plura-lisme, le chrétien ne peut s'aban-donner à n'importe quel choix politique, mais, à travers des situations diverses, il cherche à mettre en œuvre les exigences éthiques de l'Evangile », a enfin éthiques de l'Evanglis », a enfin déclaré Mgr Etchegaray, qui a rappelé le document adopté par les évêques français il y a cinq ans : « Aucun chrétien n'a le droit, sous peine de trahir sa foi de soutenir les options qui acceptent, prônent, engendrent ou consoli-dent ce que la réflexion, tout comme la conscience humaine, réprouve, »

### – A HONGKONG-

# La colère des «petits corrompus»

Correspondance

diciers faisant le siège d'une administration, c'est à cette situation insolite que l'independent (ICAC) a eu à faire face, sa-medi 29 octobre. De la foule, pacifiquement assise, des contestataires, s'est détaché un groupe de cent agents de police, pour tion et révoques, qui se sont rues dans les locaux de la Commission, molestant sérieusement plusieurs de ses membres.

L'ICAC, qui a reçu depuis sa création en février 1974 jusqu'à ce jour, dix mille deux cent soixante - trois plaintes concernant des tonctionnaires de tous ordres, se compose de chargés n'ayant en commun avec la police que le droit de porter une arme. On a dit des membres de la Commission que leurs salaires étalent si élevés qu'ils constituaient en eux-mêmes une forme de corruption. il n'empêche qu'à travers cet organisme sent de la colonia s'était assigné un but qui faisait apparemment l'unanimité : l'éral'administration coloniale. D'où ylent que cette explosion de violence de la part de policiers convaincus de corruption ne soulève dans la presse locale que

l'indignation ? Peut-être suffit-i) pour le comprendre de rappeler un fait dinier, l'ancien superintendant de la police de Hongkong sortait de prison, relâché pour « bonne conduite ». M. Godber, pressé, en 1973, de donner des expli-

nelle incompatible avec son traitement, s'était enfui en Angleterre. il n'avait pas fallu nir son extratition. Condamné. en 1975, à quatre ans de réclu-M. Godber se trouve actuellement dans sa luxueuse villa en Espagne. Les honneurs inhabituels auxquels il a eu droit à sa sortie de prison (limousine garde d'honneur Jusqu'à l'aéro-port) ont suscité l'indignation de

le renvoi brutal de policiers moins haut placés; et qui ont eu le malheur de pratiquer la corsuscite pas dans l'opinion une approbation sans réserve? La lutte contre la corruption touche durement le « petit filc », qu'elle met au chômage. Elle atteint plus difficilement les fonctionnaires haut placés, sans d'ailétrangères : la fortune de M. Godber se monteralt à 4,1 millions de dollars de Hongkong (autant

de Hongkong contre l'ICAC, qui a jusqu'à ce jour fait comparaître deux cent vingt-cinq des leurs devant les tribunaux (il y a eu cent vingt-sept condamnations), est donc révélatrice d'un malaise ; or il n'existe, à Hongkong, aucune instance légale où l'opposition et le mécontente-

HENRI LEUWEN.

# NOUVELLES BRÈVES

• M. Chang Hsiang-chan, di-recteur des services de la radio-diffusion chinoise, qui se trouve actuellement en visite à Tokyo (où il doit notamment ren-(ou il doit hosamment ren-contrer le premier ministre japo-nais, M. Takeo Fukuda), s'est inscrit en faux, jeudi 3 novem-bre, contre les informations— publiées en particulier par le Sunday Telegraph le 30 octobre— qui avalent fait état de mil-liers d'exécutions en Chine.

M. Chang Hsiang-chan a réaf-firmé que la politique du gou-vernement à l'égard des oppo-sants politiques n'était pas de les éliminer physiquement, mais de les « rééduquer ». Il a dit que la seule exécution récemment intervenue en Chine — celle d'un Chinois qui avait poignardé un Américain à Pékin — était la conséquence d'une « affaire cri-mbelle ». — (U.P.L.)

 Blocus du pont de Noirmou-tier. — Le pont qui, en Vendée, relie l'île de Noirmoutier au contirelie l'île de Noirmoutier au conti-nent a été occupé, jeudi 3 novem-bre, dans l'après-midi, et ven-dredi 4, dans la matinée, par des habitants de l'île et plusieurs de leurs éjus. Ceux-ci refusent l'aug-mentation des tarifs du péage démentation des tarifs du péage dé-cidée d'une « manière dictato-riale » par le conseil général. Le maire de l'île, M. Louis Dauptin, a donné rendez-vous aux habi-tants pour ce vendredi à midi et se déclare prêt à recommencer les manifestations si satisfaction ne lui est pas donnée. — (Corresp.)

la coupe de l'Union européenne de coupe de l'Union européenne de football, Bastia recevra le Foot-hall Club de Turin, le 23 novembre, tandis que Lens se déplacera à Magdebourg (R.D.A.). Les mat-

# Venez visiter nos 5 étages d'exposition



Le plus grand choix de marques de Paris Neuf et occasion toutes marques

lamm Pigitos Orgues

Instruments de musique 135-139 r. de Rennes - Paris 75006 - Tél: 544 38-66 Parking - Près gare Montparnasse Au comité directeur du C.D.S.

### M. LECANUET : le P.C. veut une collectivisation irréversible.

MM. Jean Lecanuet, président du Centre des démocrates sociaux, et André Diligent, secrétaire général, ont rendu compte, vendredi matin 4 novembre, des travaux du comité directeur de leur parti qui s'était réuni la veille. Ils ont notamment indique me trois secrétaires généraux que trois secrétaires généraux adjoints avaient été désignés : MM. Roger Partrat, député de la Loire, François Bordry, ancien secrétaire général du Mouvement des jeunes démocrates sociaux, et Loic Bouvard, député du Mor-

Devant la presse, M. Jean Le-canuet a présenté l'analyse sui-vante de la situation de la gauche : « Le parti communiste gauche: « Le parti communiste veut arriver au pouvoir avec la certitude d'un processus de collec-lectivisation irréversible. En effet, il sait parfaitement que, dans les prochaînes années, il lui sera impossible de donner satisfaction aux travailleurs en même temps que d'assurer la stabilté de nos échanges et de notre économie. Il souhaite arriver au nouvoir, mais nour y faire une pouvoir, mais pour y faire une révolution, pas une gestion. C'est révolution, pas une gestion. C'est la que les socialistes sont pris à leur propre piège. Ils sont installés dans une contradiction. » M: Lecanuet a ajouté : « Il n'y a d'élargissement possible de la majorité. Il n'y a de démocratie sociale et de réformisme qu'après l'échec de l'alliance conjuse de la gauche, après l'échec des socialistes et des communistes. »

• Trois personnes ont fait une grève de la faim au Mémorial juif à Parls, du 1s au 3 novembre, en signe de solidarité avec M. Lev-Furman de Levinorse Cos cra-Furman, de Leningrad. Ces gré-vistes tentalent par cette action de s'opposer au refus des auto-rités soviétiques, depuis 1974, d'accorder l'autorisation à M. Fur-

# SUR LES MARCHÉS DES CHANGES

# Légère reprise du dollar Baisse du franc

Le dollars s'est légèrement redressé en fin de semaine sur les marchés en fin de semaine sur les marches des changes, son cours passant à 2,2550 DM contre 2,2170 DM à Franc-fort, à 248,90 yens contre 247,50 yens à Tokyo et à 4,85 F contre 4,83 F a Tokyo et a 6,85 r contre 3,65 r sur la place de Paris. Ce mouvement est attribué aux propos tenus par M. Bergsten, secrétaire adjoint au Trésor américain, suivent lesquels e les hausses enregistrées ces deraiers mois pur le yen et par le deutschemark pouvant être gratifiées de mark pouvant être qualifiées de substantielles, de nouveaux mouvements d'importance des monnaies dans la situation actuelle ne lui semblalent pas nécessaires ». Après sa forte baisse de la veille, le cours de la livre s'est légèrement raffermi vendredi à 1,81 dollar contre 1,83 dollar mercredi et 1,30 dollar jeudi. Le franc français a continue à

s'affaiblir par rapport aux m fortes : deutschemark et in suisse. Ces deux monnaies s suisse. Ces deux monnant sont cotées à un cours record, respective ment 2,1520 F et 2,1850 F, trade que la livre remontait de 8,70 F amorcé il y a quelques semaines, du essentiellement, aux c manyais de cessentiellement, aux c manyais de cour envesistrés desmis de cours envesis de cours de cours envesis de cours de de essentiment de la manua a manua a indices de prix en registrés depuis début de l'automne, le discoun de visée de M. Raymond Barre n'avail visée de M. Raymond Barre n'avail qu'à moitié rassuré les opérat Pour essayer d'enrayer ce m ment, la Banque de France a ent ment, la sanque de France a entre pris de faire monter les taux d'interner de 0,25 % son taux d'intervention à 3,78 %, et laissant le loye à l'argent au jour le jour passer à 3,78 % à 8 3,4 %, contre 8 1,75 % à 1,7 % quelques semaines.

## SELON L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

# La consommation d'antibiotiques est excessivé

Genève - L'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) a mis en garde les médecins et le public contre la consommation excessive ou inadaptée d'antibiotiques. Celle-ci peut entraîner une accou-tumance des microbes à ces pro-duits et la recrudescence des

Selon les experts de l'OMS, les entérobactériacées antibloré-sistantes, c'est-à-dire les bactéries résistant aux antibiotiques, se multiplient et sont responsables de l'aggravation de l'une des ma-ladies vénériennes, la blennoragie, et d'au moins trois grandes épi-démies de typholde et de dysen-

L'O.M.S. souligne que « les anti-biotiques sont utilisées, en quan-tités considérables, pour luttel contre les injections virales comm la grippe et le rhume, ainsi qui contre de nombreuses malaire diarrhéiques, alors qu'ils son totalement ine/ficaces dans cascas précis n. Elle souligne l'utilicas precis ». Elle somigne l'idi-sation croissante de certains ant-hiotiques, notamment la tétracy-cline dans l'alimentation di-bétail. Cela a réduti à néant la raison d'être et l'efficacité de ca médicaments », déplore l'O.M.S.

# CONSTRUIT SUR LES MEILLEURS TERRAINS.



# ILY A DES MAISONS BREGUET TOUT AUTOUR DE PARIS. **VENEZ LES VOIR.**



VISITE DES MAISONS MODELES TOUS LES JOURS DE 10 A 19 H. Scrivez ou téléphonez aux Domaines page les propriets des programmes des la commenciation de la commenciation

大道

Ilyalis capitain qu

مكذا من الأصل